L'

0

## ABRÉGÉ

DE

L'HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

TOME DIX-SEPTIEME.

ľ, I

de a ont les Mar

Par

(ÔTE

# ABRÉGÉ

DE

### L'HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES,

CONTENANT

de qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré; les mœurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures; enrichie de Cartes géographiques & de figures.

Par M. DE LA HARPE, de l'Académie Française.

TOME DIX-SEPTIÈME.



A PARIS,



OTEL DE THOU, RUE DES POITEVINS.

M. DCC. LXXX.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.

UHI

QUA V YA

SU ayage

Da A v age, qu avoyé au Toma



## ABRÉGÉ

MISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

UATRIEME PARTIE.

YAGES AUTOUR DU MONDE ET AUX POLES.

### SUITE DU LIVRE IL

wages au Nord-Ouest & au Nord-Est.

📠 A VU, dans une autre Partie de cet Ou- 🚍 que le Capitaine James Lancaster avait éré Weimouth weyé aux Indes Orientales avec quatre grands Toine XVII.

Weimouth.

văisseaux, les premiers que la Compagnie A glaife eut expédiés pour ces mers. Il fut batt son retour par une rude tempête, vers le Cap Bonne - Espérance; & le vaisseau qu'il montain si maltraité, que ses propres gens le pressent de passer sur un autre. Mais croyant sa présent nécessaire à la conservation des richesses qu'il av à bord, il demeura ferme dans son poste, & n cepta, du secours qu'on lui offrait, que l'occal d'écrire à la Compagnie, pour lui protester, « qui prisque de sa vie & de celle de son équipage s'efforcerait de fauver son navire & sa cargaison A cette généreuse déclaration il joignit une ap tille, d'autant plus remarquable, que son embai n'eut pas le pouvoir de lui en faire perdre l'id « le passage au Indes Orientales, écrivit-il, » à soixante-deux degrés trente minutes au No » Ouest de l'Amérique. »

Une assurance si positive, dans des circonstantiolur de cette nature, & de la part d'un homme d on connaissait le caractere, fit une impression traordinaire à Londres. Ellis juge même que postille, n'étant liée à rien dans sa Lettre, de être une réponse qui se rapportait à ses instruction Mais, indépendamment de cette conjecture, il pa certain que ce tut sur l'avis de Lancaster, la Compagnie de Russie & celle de Ture fe déterminerent à faire partir deux vaissea

bur Le ant o bor

nne e foi uin,

trente Warw que c

ion, qui en ceffaire

couran il en i erer ı

l'An 19

VOL ou cin

de No volonti

egrés efulait

fe tr pinute Compagnie A ers. Il fut batt u qu'il montait gens le presser ichesses qu'il a

fon poste, & n protester, « qu fon équipage

joignit une ap

s, écrivit-il, minutes au No

d'un homme d ne impression ge même que sa Lettre, de

elle de Turque deux vaissea

pur la découverte du passage au Nord-Ouest. Le Capitaine Georges Weimouth, Comman- Weimouth.

te, vers le Capant de cette Expédition, partit le 2 Mai 1602, bord de la Découverte, navire de soixante-dix

Inneaux, avec un autre, nommé l'Aile de Dieu. oyant sa prése le soixante, commandé par Jean Drew. Le 28

bin, se trouvant par les soixante-deux degrés trente minutes de latitude, il reconnut le Cap de

ait, que l'occa Warwick, & de fortes raisons lui firent juger que cette Terre était une Isle. Dans cette suppo-

tion, il conclut que le golfe de Lumley, & celui

e & sa cargaiso qui en est le plus proche au Midi, devaient néfairement aboutir à quelque mer, & comme le

que son embai purant, dans cet endroit, porte droit à l'Ouest, aire perdre l'id len inféra qu'on devait raisonnablement y es-

rer un passage. Il observa aussi que tout le pays

L'Amérique était coupé dans cette partie. Mais, 📕 19 de Juillet, ses gens mutinés demanderent

s des circonstant folument leur retour, avec offre néammoins,

**n** voulait tenter la découverte par les foixante ou cinquante-sept degrés, à la faveur du vent

de Nord - Ouest qu'ils avaient alors, d'en courir

volontiers le risque avec lui. Il était à soixante-huit tà ses instruction egrés cinquante-trois minutes, & l'équipage

onjecture, il parefusait abtolument d'avancer plus loin. Le 26,

Lancaster, le trouva par les soixante-un degrés quarante

hinutes, à l'entrée d'un golfe, où s'étant avancé

Weimouth.

l'espace de cent lieues au Sud, les glaces l'embarrasserent si peu, qu'il jugea le pass ge plus vraisemblable de ce côté, que par le Dérroit de Davis. Cependant la saison trop avancée, & le grand nombre de malades qu'il avait sur les deux bords, lui firent prendre la résolution de retourner en Angleterre, où il arriva le 5 d'Août, au Port de Darmouth.

Hudson.

Ce Voyage, dont il n'y avait rien à conclute au fond, pour ou contre la réalité du passage, servit néanmoins à soutenir les espérances publiques; & toute la Nation Anglaise semblai n'attendre qu'un homme, dont le mérite répondit à la grandeur de l'entreprise. Il se présenta dans le célèbre Hudson, dont Ellis rend ce témoignage au nom de toute sa patrie; « que jamais personne n'entendit mieux le métier de la mer; que » son courage était à l'épreuve de tous les évé nemens, & que son application fut infatigable. Ce fameux Aventurier prit des engagemens ave une Compagnie de Négocians distingués, qui s'étaient associés en général, pour la découvern d'un passage plus court aux Indes Orientales, soi par le Nord, ou par le Nord-Est, ou par le Nord-Ouest, & répondit du succès par une de ce trois routes. On ne trouve point, remarque Ellis dans aucun des Mémoires qui sont venus jusqu'i

ous lépe enu L

vice Orie de q zite

fut l déco de la

urre reiz es e

ope eau egr

éta k le i

foid calmo

ordi: verte maîti

**T**erva

épenses dans la même vue, & qui les ait sou-

ous, de Compagnie qui ait jamais fait tant de

les glaces l'em le passige plus ar le Dérroit de avancée, & le vait fur les deur lution de retourle 5 d'Août, au

rien à conclure ité du passage, espérances pu nglaise semblai mérite répondi se présenta dans d ce témoignage jamais personne e la mer ; que de tous les évé fut infatigable. ngagemens ave distingués, qui ur la découvern Orientales, foi remarque Ellis

enues si constamment. Le premier Voyage qu'Hudson fit à son serice, fut pour découvrir un passage aux Indes Drientales droit au Nord. Il n'y employa pas plus e quatre mois & demi; & cette expédition ménte plusieurs remarques. Le jour de son départ fut le premier de Mai 1507. Le 13 de Juin, il découvrit une terre, qui paraît être une partie de la Côte Otientale du Groënland. Il en vit une utre, le 21 du même mois, par les foixantereize degrés; & ne prenant des noms que dans es espérances, il lui donna celui de Hol with ope, c'est-à-dire, tiens-bon. Il y trouva le temps eau & tempéré, au-lieu qu'à soixante-trois legrés, il l'avait eu extrêmement froid. Le 27, derait à la hauteur de soixante-dix-huit degrés, k le temps y était le même; mais, le 2 de Juillet, la même latitude, il le trouva extrêmement foid. Le 8, au même degré, il eut un grand alme. La mer était sans glace; mais il rencontra une quantité confidérable de bois flotté. Il ob-Est, ou par la erva qu'une mer bleue, ou couleur d'azur, étair s par une de ce 🌇 rdinairement embarrassée de glaces; mais qu'étant verte, elle n'en avait aucune. Le 14, son Contrent venus jusqui maître & son Bosseman, qui descendirent à terre Mudfon,

par les quatre-vingt degrés vingt trois minutes; se trouverent sur la Côte de Spitzberg, ou du Groënland. Ils y découvrirent des traces de bestiaux. Ils vitent quelques oiseaux aquatiques, & deux ruisseaux d'eau douce, dont l'eau était chaude, Le Soleil, observé à minuit, se trouvait élevé au dessus de l'horizon de dix degrés quarante minutes, Hudson s'avança jusqu'à près de quatre-vingt-deux degrés; il aurait été plus loin, si les glaces ne l'eussent atrêté. Ensuite poussant au Nord Ouest, il tenta de revenir par le détroit de Davis; mais n'y trouvant pas la mer moins inaccessible, il revint le 15 de Septembre.

On ne la laissa pas un long repos. Dès l'année suivante, on lui proposa de chercher un possage au Nord-Est. il se mit en mer, le 21 d'Avril, & ses pre lieres recherches se sirent entre le Spirzberg & la Nouvelle-Zemble; mais, étant arrêté par les glaces, il côtoya cette derniere Baie, qui sut moins rigourense pour lui, qu'elle ne l'avait été pour les Hollandais. Il conçut même quelque espérance de trouver un autre passage que celui qui était connu sous le non de Weigats; ensuite renonçant à cette idée, il quitta sa route, pour tenter le passage au Nord-Ouest par le Golse de Lumley. Mais il reconnut bientôt que la saison était trop avancée; &, remettant son entreprise à l'annné suivante, il prit le parti de

out loû On

Elles conten forées & qu

> cherci chang curait

niotif

eep fourn muni

N Lition Lie

> dou l p des don

H

dre loir d'A es traces de bes-

x aquatiques, &

dont l'eau était

dix degrés qua-

jusqu'à près de

it été plus loin,

Ensuite poussant

venir par le dé-

pas la mer moins

ng repos. Dès

de chercher un

en mer, le 21

es le firent entre

le; mais, étant

cette derniere

our lui, qu'elle

conçut même

autre passage

on de Weigats;

uitta fa route,

Ouest par le

t bientôt que

remettant son

it le parti de

ptembre.

gt trois minutes, pourner en Angleterre, où il rentra le 26 oût.

Hudson.

spitzberg, ou du On ne trouve aucun éclaircissement sur les raisons qui lui firent quitter presqu'aussi-tôt sa patrie. Els fait entendre que sa Compagnie fut ménuit, se trouvait contente des pertes continuelles qu'elle avait esforées, sans en avoir tiré le moindre avantage; que, pour la dédommager de ses frais, il chercha le moyen de la servir par des secours mangers. On ne comprend point comment elle mait pu tirer quelque utilité du succès d'autrui; mis, quelque jugement qu'on doive porter des motifs d'Hudson, il est certain, qu'ayant offere le services aux Hollandais, sa réputation les fit epter, & que la Compagnie d'Amsterdam lui fournit, en 1609, un vaisseau bien pourvu de munitions, pour chercher un passage, soit par Nord-Est ou par le Nord-Ouest. Aussi la Retion de ce troisieme Voyage ne se trouve-t-elle ue dans les Recueils Hollandais.

> Hudson sit voiles du Texel, le 6 d'Avril, & doubla le Cap de Norvège, le 5 de Mai. Ensuite 🛾 prit sa route vers la Nouvelle-Zemble, le long des Côtes Septentrionales. Les bancs de glace, dont il trouva cette mer couverte, lui firent perdre tout d'un coup l'espérance de pénétrer plus loin par cette voie. Son équipage était un mêlange d'Anglais & d'Hollandais, dont la plupart, ayant

A iv

(er

cei

mi

ma

Co

fur

Ho

por

du

cor

l'av

**8**c

mî

pol

le

aya

leu

Da

de

tio da

Co

e:

u à

b

Hudson.

fait le voyage des Indes Orientales, furent bient rebutés par l'excès du froid, & qui d'ailleu s'accordaient fort mal entr'eux. Il leur fit deu propositions; la premiere, d'aller vers les Côte de l'Amérique, par les quarante degrés, fond sur des Mémoires & des Cartes que le Capitain Sinith lui avait envoyées de la Virginie, & pa lesquelles il paraissait qu'on pouvait espérer u passage dans les Mers Occidentales, par un détroit que Smith supposait autour de cette Colonie L'autre proposition était de chercher ce passage par le détroit de Davis. On est surpris de lire, dans ce Journal, que ce fut le second de ces deux projets qui fut approuvé, & de trouve aussi-tôt qu'après s'être avancé jusqu'à l'Isle de Faro, Hudson tourna vers le Sud jusqu'aux quarante - quatre degrés, où il relâcha, le 18 de Juillet, sur la côte du Continent, pour se faire un nouveau mât de misene. Il y fit quelques échanges avec les habitans, pour des pelleteries; mais ses gens s'étant attiré leur haine, & craignant de p'être pas les plus forts, l'obligerent de remettre à la voile le 26, & tinrent la mer jusqu'au 3 d'Août, qu'ils prirent encore terre par les trentesept degrés quarante cinq minutes; ensuite rangeant la Côte jusqu'à quarante degrés quarante minutes, ils trouverent, entre deux Caps, une grande riviere, qu'ils remonterent dans la chag

& qui d'ailleu . Il leur fit deu ller vers les Côte e degrés, fond s que le Capitair Virginie, & pa ouvait espérer u es, par un détroi cette Colonie ercher ce paffage furpris de lire, e second de cer . & de trouve jusqu'à l'Isse de d jusqu'aux quaâcha, le 18 de pour se faire un elques échanges eries; mais ses craignant de nt de remettre mer julqu'au 3 par les trentes enfuite rangrés quarante ux Caps, une

dans la cha-

les, furent bient loupe l'espace de cinquante lieues & qui en a conserve le nom de la Baie d'Hudson. Enfin ils s'avan- Hudson. cerent jusqu'aux quarante - deux degrés quarante minutes; mais, les provisions commençant à leur manquer, ils reprirent le large, &, dans le Conseil qu'ils tinrent sur leur route, les opinions furent différentes. Le Contre - maître, qui était Hollandais, voulait hiverner à Terre-Neuve, pour retourner l'année suivante, à la recherche du passage par le Nord-Ouest, Hudson sut d'avis contraire, dans la crainte que son équipage, qui l'avait déjà menacé, ne continuât de se mutiner, & que la difficulté de trouver des vivres, ne le mît hors d'état de reprendre sa navigation. Il proposa d'aller passer l'hiver en Islande, & tout le monde parut y consentir, mais les Anglais ayant changé d'opinion, en se rapprochant de leur patrie, on relâcha le 7 de Novembre à Darmouth.

> Hudson offrit ensuite à la Compagnie Hollandaise de faire un nouveau Voyage, mais à des conditions qui ne furent pas goûtées. Ce refus le rendant libre, il en prit occasion de renouer avec son ancienne Compagnie Anglaise; mais elle exigea, pour fondement du traité, que, dans une nouvelle entreprise au Nord-Ouest, il prît à bord, en qualité d'Assistant, Coleburne, habile marin, qu'elle croyait propre à guider ses

Hudson.

résolutions. C'est à cette fatale clause qu'on attribue ses malheurs, par l'influence qu'elle eut sur sa conduite, & sur les dispositions de son équipage.

te .

ex

éр

tei

Ate

he

er

de

fi

ou

ile

tan

In (

A

d'o

fair

cui

une

bea

la

Il partit de Blackwall, le 17 d'Avril; &, sans attendre que son vaisseau fût sorti de la Tamise, il faisit la premiere occasion de se défaire de Coleburne, en le renvoyant à Londres, avec une lettre dans laquelle il s'efforçait de justifier cet étrange procédé: à la fin de Mai, il arriva sur la côte d'Islande, où il entra dans un Port du côté de l'Ouest; &, sous des prétextes qui se rapportaient à Coleburne, ses gens y formerent un complot qu'il n'eut pas peu de peine à dissiper. Cependant, après les avoir fait rentrer dans l'ordre, il quitta l'Islande le 1 de Juin; &, le 9 du même mois, il se flatta d'avoir passé le Détroit de Frobisher. Le 15, il reconnut le pays que Davis avait nommé la Désolation; &, le 24, il entra dans le Détroit qui a pris fon nom depuis. Le 8 de Juillet, à soixante degrés, il donna le nom de Desir provoqué au pays qu'il vit au Sud du Détroit. Il se trouva, le 11, entre plusieurs Isles qu'il appella les Isles de la merci de Dieu. La marée y montait de plus de quatre brasses, & s'y trouvait pleine à huit heures, dans la nouvelle lune : il observa que le flux venait du Nord. On était alors par les foixante-deux degrés neuf minutes de latitude. Après avoir passé

Hudion.

e claufe qu'on nce qu'elle eut ofitions de fon

Avril; &, fans de la Tamise, éfaire de Coleavec une letfier cet étrange ur la côte d'Ifôté de l'Ouest; rtaient à Coleplot qu'il n'eut dant, après les itta l'Islande le il se flatta d'a-Le 15, il remé la Défolaroit qui a pris foixante devoqué au pays rouva, le 11, es Isles de la it de plus de à huit heures, ue le flux vefoixante-deux rès avoir passé

Détroit, le 3 d'Août, il donna au Cap, qui est = extrémité du passage vers l'Orient, le nom de ap Wolstenholme; & le nom de Cap Diggs, à Lui qui est du côté de l'Occident : ensuite, pous-Int jusqu'au fond de la Baie, il visita fort soineusement toute la Côte occidentale, jusqu'au ommencement de Septembre. Son Contre-maîe, dont le nom était Kobert Yvett, ne cessant d'exciter des mutineries dans l'équipage, il le épouilla de son office: cette rigueur ne fit qu'iriter les mécontens. Cependant il continua de viliter la Baie, dans la vue apparemment de cherther un lieu propre au dessein qu'il avait d'y pasler l'hiver. Il en trouva un, au commencement de Novembre, vers le Sud-Ouest, & le vaisseau fut mis à lec.

On était parti de Londres avec des provisions pour six mois; & ce terme étant expiré, il est dissible de concevoir quelles pouvaient être les espéances d'Hudson, dans un pays dont il connaissait la stériliré. Aussi se vit-il bientôt dépourvu de tout. A la vérité, l'hiver sit passer un grand nombre d'oiseaux qui le sauverent du dernier excès de la saim, & qui aiderent à prolonger le peu de biscuit qui restait à bord. On ajoute, pour excuser une si haute imprudence, que si ses gens eurent beaucoup à soussire, il porta lui-même sa part de la misere. A l'arrivée du printems, il courut la

Hudson,

Côte pendant neuf jours, pour chercher quelques Sauvages dont il pût tirer des vivres. Mais, ne trouvant rien qui convînt à sa situation, il revint au vaisseau, qu'il prit le parti de remettre promptement à flot pour retourner droit en Angleterre. Il distribua, dans l'Equipage, le biscuit qu'on avait conservé. Il régla les appointemens & les certificats, dans la supposition qu'il vînt à mourir pendant la route. On raconte qu'en faisant ces tristes dispositions, il pleurait à chaudes larmes de l'infortune de ses gens & de la sienne.

on

no

nfe

not

que

noi

au

leu

cel

ma

(ea

tu

do

q

e

ŀ

Cette tendresse ne fit aucune impression sur ceux qui avaient juré sa perte. Un scélérat, nommé Henri Green, auquel il avait sauve la vie à Londres, en lui donnant une retraite dans sa maison, & l'envoyant à bord de son vaisseau sans la participation des Propriétaires, avait conspiré contre lui avec Yvett & d'autres complices. Lorsqu'on fut prêt à partir, ils se saissrent du Capitaine, de Jean Hudson son fils, qui était encore dans la premiere jeunesse, de James Woodhouse, Mathématicien, qui faisait le voyage en qualité de volontaire, du Charpentier & de cinq autres; ils les mirent dans la chaloupe, sans provisions & sans armes, & les abandonnerent cruellement dans cette assreuse contrée pour y périr de misere, ou par la barbarie des Sauvages. On n'a jamais eu d'autre information de leur sort; mais on sait

chercher quel-

des vivres. Mais,

a situation, il re-

arti de remettre

er droit en An-

ipage, le biscuit

appointemens &

qu'il vînt à mou-

qu'en faisant ces

chaudes larmes

impression sur

célérat, nommé

é la vie à Lon-

dans sa maison,

u fans la parti-

conspiré contre

la sienne.

u'ils furent vengés par la justice du Ciel. Les ébelles, qui partirent avec le vaisseau, reçurent Hudson, lu moins une partie des châtimens qu'ils mérizient. Green, & deux des complices, furent tués lans une rencontre qu'ils firent des Sauvages. Vvett, qui avait fait plusieurs voyages avec Hudon, & qui était la principale cause du désastre, mourut à bord d'une maladie fort douloureuse; k le reste de l'Equipage ne rentra dans sa Patrie, qu'après avoir essuyé d'horribles calamités. On fut informé de ce détail par l'Écrivain du vaisseau, nomme Abacuc Pricket, qu'on soupçonna, autant que tout autre, d'avoir trempé dans une action si noire, mais qu'une protection puissante déroba au châtiment avec tous ses compagnons. D'ailleurs il eut l'art à son retout de se rendre nécessaire, en rapportant à la Compagnie que la marée dont on s'était servi pour remettre le vailseau à flot, par les soixante-deux degrés de latitude, venait directement de l'Ouest. Ce récit donna de nouvelles espérances aux Directeurs qui résolurent sur-le champ de faire un nouvel essai, & de sauver en même-temps le malheureux Hudson, s'il étoit encore en vie.

On choisit, pour cette noble entreprise, Thomas Button, Officier d'une naissance & d'une habileté distinguées, qui étoit alors au service du Prince Henri, & que ses services firent élever

Button.

ces. Lorsqu'on Capitaine, de re dans la preife, Mathémalité de volonautres; ils les isions & sans llement dans de misere, ou n'a jamais eu

mais on fair

ne

en

CO

fui

éq

lo

tro

ex

Jο

plu

tic

co

de

vo

CI

pc

de

OI

ľ

p

al

1

g

V

Button.

dans la suite à d'autres honneurs. On lui donna deux vaisseaux, l'un nommé la Résolution, qu'il monta lui-même, l'autre appellé la Découverte. dont le commandement fut donné au Capitaine Ingram; & ces deux bâtimens furent chargés de provisions pour dix-huit mois. Button quitta la Tamise au commencement de Mai 1612. Il entra dans le Détroit d'Hudson, au Sud des Isles de la Résolution, soil il demeura quelque tems pris dans les glaces; mais, s'étant heureusement dégagé, il s'avança jusqu'à l'Isle de Diggs, qu'il trouva sans glaces; il y passa quelques jours pour faire équiper une pinasse, dont il avait apporté les maté. riaux d'Angleterre; &, pénétrant à l'Ouest, il découvrit une terre qu'il nomma Cary-Swan's-nest. Delà, tournant au Sud-Ouest, il vit, par les soixante degrés quarante minutes de latitude, le pays auquel il donna le nom de Hopes Chelked, c'està-dire, Espérances manquées. Une grosse tempête qu'il essuya dans ce dangereux parage, & qui le jetta vers le Sud, l'obligea de chercher un Port. Il entra, le 15 d'Août, dans une Anse au Nord d'une riviere qu'il nomma le Port Nelson, du nom d'un de ses principaux Officiers qu'il enterra sur la rive. Dans la résolution d'y passer l'hiver, il plaça le plus petit de ses vaisseaux devant le sien, & les fortifia tous deux d'un pi'otis de sapins, renforcé de terre, pour se garantir de la

s. On lui donne Résolution, qu'il la Découverte, né au Capitaine rent charges de utton quitta la 1612. Il entra des Isles de la e tems pris dans nent dégagé, il u'il trouva sans our faire équiorté les maté. l'Ouest, il déry-Swan's-nest, it, par les soiititude, le pays Chelked , c'estgrosse tempête ge, & qui le cher un Port. Anse an Nord Nelson, du qu'il enterra affer l'hiver, x devant le i'otis de sa-

rantir de la

neige, des glaces, des pluies & des flots. Il se tint enfermé à bord, avec l'attention d'y entretenir continuellement trois grands seux; & ses soins ne furent pas moins constans pour la santé de ses équipages. Cependant il perdit quantité de matelots; & lui-même il sousseit beaucoup pendant les trois ou quatre premiers mois de l'hiver, qui fut extrêmement rude.

On regrette qu'il n'ait pas donné au Public le Journal exact & suivi de son Voyage, d'autant plus qu'il l'avait dretlé avec beaucoup d'application, Ellis ne fait pas difficulté d'assurer qu'ayant conçu, sur ses observations, une forte espérance de parvenir à la découverte du Passage, & n'en voulant partager l'honneur avec personne, il se crut intéressé à ne tien publier. Ce qu'on a rapporté du commencement de son entreprise est tiré de divers Mémoires sortis de dissérentes mains. où l'on trouve de plus que, malgré la rigueur de l'hiver, les eaux du Port Nelson ne furent pas prises avant le 16 de Février, ce qu'on attribue aux changemens presque journaliers des vents. Il paraît aussi que Button n'eut pas de peine à se garantir de la faim, puisqu'on lit dans les mêmes Mémoires, que pendant le cours de cet hiver, ses équipages tuerent au moins dix-huit cens douzaines de perdrix & d'autres oiseaux. Il avait avec lui plusieurs personnes d'une expérience & d'une

Button.

capacité supérieures : tels étaient Nelson, que la mort lui enleva, mais auquel il fut redevable de cours la plus grande partie de ses précautions; Ingram, IIII qui commandait le second vaisseau; Gibbons, dont Carte Button disait lui-même, qu'il n'y avait jamais eu de plus habile marin; Robert Hawbridge, dont on a quelques remarques fur ce Voyage; & Josias Hobart, Pilote de la Résolution. Ce fut Hawbridge, qui, par ses observations sur la marée aux Isles des Sauvages, trouva qu'elle venait du Sud-Est, & qu'elle montait trois brasses. Pendant tout l'hiver, Button eut la sage politique d'occuper utilement ses Officiers, pour leur ôter toute occasion de murmure, en leur faisant éviter l'inaction dont ils auraient peut-être abusé. Il employa les uns à mesurer les routes & les distances, les autres à tenir compte des variations du temps, des degrés du froid, & des autres phénomenes de l'air. Il les mit dans la nécessité de s'appliquer tous, en leur proposant des questions auxquelles ils étaient obligés de répondre.

Quoique la riviere eût commencé à s'ouvrir vers le 21 d'Avril, Button ne remit en mer que plus de deux mois après. Il visita la Côte occidentale de la Baie, en donnant aux lieux les plus remarquables des noms qu'ils conservent encore. La Baie, où il avait passé l'hiver, prit le sien, & le pays voisin fut nomme la Nouvelle-Galle. Ho-

bart,

Haba

mis

qui

perfu.

Carell

à la m

rem d

d'Hud Bale 9

bons,

Eff di

entier

fean fi

à fun

rence

tions

plu c

que l

ir la marée aux venait du Sud-

. Pendant tout d'occuper utitoute occasion l'inaction dont loya les uns à , les autres à ps, des degrés de l'air. Il les tous, en leur s étaient obli-

cé à s'ouvrir en mer que Côte occiden≓ eux les plus vent encore. it le sien. & -Galle. Hobart,

Nelson, que la tet, trouvant, à soixante degrés de latitude, un it redevable de 💏 rant de marée fort rapide, qui allait tantôt à tions; Ingram, The & tantôt à l'Ouest, marqua ce lieu dans sa Gibbons, dont Core par le nom de Hobar'shope, l'Espérance de avait jamais eu Habart. La plus grande hauteur au Nord, où l'on wbridge, dont conit que Button ait pénétré, est le soixante-cinyage; & Josias queme degré. On ignore le temps de son retour; Ce fut Haw- mis il revint fort satisfait de ses observations, qui regardaient principalement les marées, & persuadé de la possibilité d'un passage au Nord-Queit.

Gibbons, son parent & son favori, fut employe à la même recherche, en 1614, & fut moins con- Gibbons, tem de son voyage. Il manqua l'entrée du Détroit d'Eudson. Il sut entraîné, par les glaces, dans une Bale qui fut nommée Gibbons'-hole, Trou de Gibbons, à cinquante sept degrés de latitude au Nord-Eff du Continent. Il y fut retenu vingt semaines enteres, dans un continuel danger; & son vaisseu fut si maltraité, qu'il se vit forcé de renoncer à son entreprise, quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence qu'il ne l'avait formée que sur les instructions de son ami.

année suivante offre une expédition beaucoup ples célèbre, entreprise par la même Compagnie, & Bassin. que l'inutilité des dépenses n'était pas capable de reduter. Robert Byleth, qui avait été des trois Tome . XVII.

Bileth & Baffin.

derniers voyages, fut choisi pour commander ! Découyerte, navire de cinquante tonneaux, & n cut pour Pilote le fameux Guillaume Baffin, don la réputation a comme éclipsé la sienne. Ils mires à la voile le 18 d'Avril; &, dès le 6 de Mai, i reconnurent le Groënland, à l'Est du Cap Farewe Le 27, ils passerent les Isles de la Résolution Dans un bon Havre, qu'ils trouverent au Nord ces Isles, ils observerent que la marée venz d'Est-Sud-Est; aux Isles des Sauvages, ils rencon trerent un grand nombre d'habitans du Pays, avi lesquels ils entrerent en commerce. Leur Journa qui met ces Isles à soixante-deux degrés trente n nutes de latitude, y fait monter aussi haut la mare qu'aux Isles de la Résolution. Delà pénétrant to jours à l'Ouest, ils découvrirent, par les soixant quatre degrés, une Isle qu'ils nommerent Mi Island, Isle du Moulin, parce que la glace y raissait comme moulue: la marée y venait du Su Est. Le 10 de Juillet, ils virent la terre à l'Que & la marée y venait du Nord. Ils en conçuit tant d'espérance pour le passage, qu'ils donnere à cet endroit le nom de Cap Comfort, Capi Consolation, à soixante-cinq degrés de latitud & quatre-vingt fix degrés dix minutes de intude de Londres. Mais, après avoir double le u & s'être avancé douze ou treize lieues, ils vin que la Côte tournait au Nord-Est à l'Est, ce que la

ké ent em n fe

> C b'il Ba oois

Heu **B**pć and

le vo a De **E**xa

. fule me qu

gre t u du Su Cap d

hiur mute. Voyag

flag

commander l tonneaux, & te me Baffin , don ienne. Ils mire le 6 de Mai, i du Cap Farewe e la Réfolution rent au Nord la marée vena ages, ils remcor ns du Pays, av ce. Leur Journa degrés trente n issi haut la mare elà pénétrant to par les foixant nommerent Mi ue la glace y p y venait du Su a terre à l'Que Ils en conçure qu'ils donnere Comfort Capi grés de latitud

pinutes de i

pir double le u

lieues, ils vin

t évanouir leurs plus flatteuses idées. Ils revin-Pent en Angleterre, & mouillerent le 9 de Sepembre dans la rade de Plymouth, sans avoir perdu n feul homme.

& Baffin.

Ce voyage fit rappeller, aux deux Aventuriers, p'il n'y avait point de succès à se promettre par Baie d'Hudson, Mais, ne regrettant que les six ois qu'ils y avaient employés, ils proposerent leur Compagnie de les équiper pour une autre pédicion, par le Détroit de Davis. On leur endit le même vaisseau, sur lequel ayant mis à I voile le 26 de Mars 1616, ils entrerent dans Détroit le 14 de Mai. Mais, en arrivant par les xante douze degrés vingt minutes de latitude, ommencerent à désespérer du passage, par la ble raison que la marée y était si basse qu'elle montait pas au-dessus de huit ou neuf pieds, qu'elle n'avait même aucun courant régulier. groffe marée de la nouvelle lune y comment un quart après neuf heures, & le flux venait M Sud. A la même hauteur, ils reconnurent le Cip d'Espérance de Sanderson, qui était le plus haut point du Nord où Davis avait poussé sa mute. Baffin observe, dans son Journal, que ce Voyage : put y concevoir de grandes espérans, fur ce qu'il y vit la mer sans glaces, & le ssage fort large; mais il répète que la nature ft à l'Est, ce q 🚵 la marée & du courant devait les détruire.

ll e

Baj

me

(ur

non

1. (

rent

Son

iama

laig

fix c

l'Ou

quo

plufi

Mes

Sour

torze

Lanc

côte

oil re

**le**spé

tes. I

On f

grés

E

Bileth & Baffin.

Cependant Byleth n'en continua pas moins fi route. Il arriva, au commencement de Juin, pat les soixante-douze degrés quarante-cinq minutes. fous une petite Isle qu'il nomma Women's Island, Isle des Femmes, parce qu'il y trouva deux ou trois femmes, des tentes & des canots. Les glaces, qui l'incommodaient beaucoup, l'obligerent, le 12, d'entrer dans un port où les Sauvages lui ap porterent quantité de peaux & de cornes; ce qui la fit nommer Horn - Sound, Sond des Cornes Après y avoir passé quelques jours, il remit en mer, malgré l'incommodité des glaces; & le 1 de Juillet, il trouva la mer libre, par les soixante quinze degrés quarante minutes. Ici, les espéran ces de Baffin se ranimerent. On doubla, le 3, u beau cap à soixante-seize degrés trente-cinq mi nutes, qui reçut le nom de Cap de Diggs, à l'hon neur d'un des principaux chefs de la Compagnie Anglaise. On passa devant un beau Sond, qui su nomme Woolstenholme Sound, du nom d'un au tre Directeur. Le 5, on le trouva dans un autre Sond, à soixante dix-sept degrés trente minutes il fut nomme Whal's-Sound, Sond des Baleines parce qu'on y vit un grand nombre de ces animaux.

Byleth & Bassin s'avancerent ensuite vers un qua trieme Sond, qui s'étend au-delà des soixante dix huit degrés, & qu'ils nommerent Sond de Smith; inua pas moins [ nent de Juin, par nte-cing minutes, Women's Island, trouva deux ou anots. Les glaces, l'obligerent, k s Sauvages lui ap de cornes; ce qu ond des Cornes ours, il remit e glaces; & le 1 de par les foixante . Ici, les espéran doubla, le 3, u s trente-cinq mi de Diggs, à l'hon de la Compagni eau Sond, qui fu du nom d'un au iva dans un autre s trente minutes ond des Baleines

nbre de ces ani

fuite vers un quades foixante dix

Sond de Smith;

est à l'extrémité d'une Baie, qui reçut le nom de Bassin's-Bay, Baie de Bassin, & qu'Ellis sait commencer au Cap de Sanderson. Tous ces lieux sont sur la côte orientale de ce continent, le même que Frobisher, ou plutôt la Reine Elisabeth, avoit nommé Meta incognita, & qui n'est en esset que la Côte orientale du Groënland: ils rencontrerent une prodigieuse quantité de baleines dans le Sond de Smith, plus grandes qu'ils n'en avaient jamais vu dans aucune mer. La déclinaison de l'aiguille, dans cette Baie, alla jusqu'à cinquantesix degrés, c'est-à-dire plus de cinq points vers l'Ouest; & Bassin assure que c'est la plus grande qu'on ait jamais observée.

En faisant route vers l'Ouest, ils découvrirent plusieurs Isles, qui furent nommées Cary's Islands, Isles de Cary; & le premier Sond, qu'on trouva de ce côté, reçut le nom d'Alderman Jones's Sound. Le 12, ils arriverent par les soixante-quatoize degrés, dans un autre Sond, qu'ils nommerent Lancaster's Sound. Bassin ne cessa point de suivre la côte occidentale du détroit de Davis, jusqu'au 27, ou reconnoissant les Isles de Cumberland, il désespéra de pouvoir pousser plus loin ses découvertes. Les malades étaient en grand nombre à bord. On sit route vers la Côte de Groënland, & l'on entra dans le port de Cockin, à soixante-cinq de grés quarante-cinq minutes. La haute marée de la

Bileth. & Baffine

Bileth & Baffin. nouvelle lune y commençait à sept heures, & montait plus de dix - huit pieds. Une grande abondance de bistorte, que ce port offrait pour le soulagement des malades, les mit bientôt en état de soussirir la mer, & l'on arriva, le 30 d'Août, à la rade de Douvres. H'H

Luc

un

poir

oloy

cuei

ехре

zèle

ticie

feau

Ils p

Roi

follig

avan

ent

cipa

& le

D'ui

olli

e m

de s

dans

autr

cour

fave

Vers

dans

l'ava

Byleth, dans une lettre fort sensée, qu'il écrivit au Directeur Woolstenholme, déclara positivement qu'on ne devait rien espérer, pour la découverte du passage, par le Détroit de Davis. Il ajoutait que d'ailleurs on ne pouvait trouver de lieu plus propre à la pêche des saumons, des vaches marines & des baleines; & l'expérience l'a vérifié, puisque les Hollandais y ont établi une pêche annuelle, qui leur a produit d'immenses richesses. Baffin ne parut pas moins persuadé que le passage ne pouvait être dans le Détroit de Davis: mais il demeura dans l'opinion qu'il en existait un au Nord-Ouest; & jusqu'au dernier moment de sa vie, qu'il perdit aux Indes Orientales après avoir été blessé au siège d'Ormuz, il persista dans ce sentiment.

Fox.

RALE

grande abonoffrait pour le bientôt en état le 30 d'Août,

déclara positier, pour la déit de Davis. Il vait trouver de mons, des val'expérience l'a ont établi une d'immenses ripersuadé que le troit de Davis; il en existait un ier moment de ales après avoir sta dans ce sen-

erte, doit faire renonça touttres foins. Ceune forte imis, de Gilbert,

l'Hudson & de Baffin. Un particulier, nommé 🕳 Lucas Fox, homme né pour la mer, en faisair unique sujet de ses méditations, & ne cessait point d'en conférer avec ceux qui avaient été employés aux voyages précédens. Il prit soin de recueillir toutes les Cartes & tous les Journaux de ces expéditions. Enfin l'ardeur extraordinaire de son zèle le fit connaître des plus célèbres Mathématiciens, qui s'engagerent à lui procurer un vaisseau du Roi, pour recommencer les tentatives. Ils présenterent, en 1630, une savante requête au Roi Charles I; & ce Prince ne rejetta point des sollicitations si graves. Cependant la saison trop tvancée lui ayant fait remettre l'exécution de l'entreprise à l'année suivante, Briggs, un des principaux Mathématiciens, mourut dans l'intervalle; & les espérances de Fox demeurerent suspendues. D'un autre côté, quelques Négocians de Bristol, sollicités par un Officier de mer, avaient formé le même projet. Ils proposerent, aux amis de Fox, de s'associer avec eux, en faisant partir un vaisseau dans la même vue, à condition que les uns & les autres auraient une part égale au profit de la découverte, auquel des deux vaisseaux que cette faveur fût rélervée. Leur proposition fut acceptée. Vers le même temps, Thomas Rhoe, déjà célèbre dans ce Recueil, arriva de Suède, où son mérite l'avait fait employer, & prit tant d'affection pour

Fox.

Fox.

Fox, que l'ayant présenté à la Cour, il y fit te naître en sa faveur un dessein qui semblait abat donné. On lui donna des instructions, avec un mer Carte où toutes les découvertes étaient rassen la n blées; & le Roi même, paraillant compter sur fuccès d'un voyage entrepris sous ses auspices, chargea d'une lettre pour l'Empereur du Japon. Mor

Le vaisseau qui lui fut confié, était une pinas faix royale, nommée le Charles, de vingte deux homme autr d'équipage & avec des vivres pour dix-huit moi den Il mit à la voile le 8 de Mai 1631; & le 13 d. Em Juin, il était à cinquante-huit degrés trente min 🐠 tes de latitude septentrionale. Il entra, le 22, dans le Détroit d'Hudson; ensuite, après avoir passé pays que Button avait nommé Carys-Swan-s-nest il arriva, par les soixante-quatre degrés une mi nute, à la côte qui avait reçu du même Voyageu le nom de Ne-ultra, mais à laquelle il donna ce le 1 lui de Thomas Roe's Welcome, Bienvenue de Thomas Roe, qu'elle a continué de porter. C'ell une Isle, dont les terres sont entrecoupées de montagnes. Le temps était beau; c'est à-dire que' la mer était sans glaces, & la terre déchargée des neiges. La côte, qui paraissait fort saine, ressemblait par ses inégalités aux Promontoires de l'Océan, & la marée y montait de quatre brasses, Fox, passant delà au Sud - Ouest, découvrit par les soixante-trois degrés trente-sept minutes un

le

Αo

r

inc

ég

émi

Ulti

1 re

le r

δt,

oi

•vai

Fox.

ontoires de l'O-

a Cour, il y fit to and Cap au Sud, avec de petites Isles. Dans la 🚾 qui semblait abat ême route, & plus au Sud, il rencontra une Isle, ructions, avec un per les soixante-trois degrés, à laquelle il donna rtes étaient rassen le nom de Cobham Brooke. Le 30, à dix lieues fant compter sur le Cobham Brooke, il vit une autre Isle, qui sut ous ses auspices, mmée Dun-Fox Island, où la marée venait du pereur du Japon. Nord - Est & montait d'environ douze pieds. A , était une pinas mixante-deux degrés cinq minutes, il se trouva ringt deux homme arre plusieurs petites Isles, qu'il nomma les Mapour dix huit moi dématiques de Briggs. Plus il s'éloignait de Welegrés trente minu et-il, elle devint presqu'imperceptible, & cette entra, le 22, dan efervation sut consismée plusieurs sois. Le 22 près avoir passé la Août, il rencontra le vaisseau associé, commandé Carys-Swan-s-nest pr le Capitaine James. Il eut une longue confée degrés une mi unce avec cet Officier, qui était celui dont les même Voyageu régocians de Brest avaient écouté les sollicitations. u lle il donna ce 🎥 réfultat de toutes ses découvertes fut que, par e, Bienvenue de 🚛 courant de la marée & par les courses des bade porter. C'est Innes, il paraissait vraisemblable que le passage entrecoupées de unit dans le Welcome de Thomas Rhoe, ou Ne-; c'est-à-dire que Ultra de Button. Au commencement d'Octobre, re déchargée des 🛍 repassa le Détroit d'Hudson ; & d'heureux vents rt saine, ressem- 脻 ramenerent aux Dunes à la fin du mois.

La Relation de son voyage, qu'il publia aussie quatre brasses, 🌃 , fut dédiée au Roi: il y établit, comme un , découvrit par moint incontestable, que les hautes marées, qu'il sept minutes un avait rencontrées au Welcome, ne pouvaient ab-



Fox.

solument venir par le Détroit d'Hudson, ma qu'elles devaient y être amenées par quelque me orientale, ou par celle qui porte le nom de me du Sud. Il y trace judicieusement leur cours, e observant que celle qui vient par le Détroit d'Hul son monte à son entrée, c'est-à-dire aux Isles d Résolution, einq brasses en allant & venant. ajoute que, suivant le Journal d'Hudson, ell montait, à l'Isse de la Merci de Dieu, un peu plu de quatre brasses; que lui-même, il avait trouvé à soixante-quatre degrés dix minutes de la tude, que venant du Nord elle y montait plus devingt pieds, dans le temps même des basses eaux, & qu'en rasant roujours cette côte occidentale, il l'avait vu diminuer peu-à-peu jusqu'au port de Nelson, où elle ne montait que neuf pieds. Dell il conclut que si l'on considere la distance, qui est de deux cens cinquante lieues en montant, & les obstacles que la marée rencontre en chemin parmi tant d'Isles & de bas-fonds, il doit paraître inconcevable que de si prodigieuses quantités d'eau puissent se retrouver de douze en douze heures, sans être remplacées par celles de quelque grande mer. Sur ces principes, non-seulement Fox assure que le passage existe réellement, mais il n'insiste pas moins sur le côté par lequel on doit le chercher. On y trouvera, dit-il, une large ouverture, dans un climat tempéré; ce qu'il fonde sur sa pro-

us

de

tob

de

ro

þυ

[U]

it d'Hudson, ma les par quelque me lette le nom de me ment leur cours, e lar le Détroit d'Hud la-dire aux Isles d

allant & venant. I al d'Hudfon, ella Dieu, un peu plu ne, il avait trouvé minutes de lau y montait plus de e des basses eaux.

jusqu'au port de neuf pieds. Delà distance, qui est montant, & les en chemin parmi

t paraître inconquantités d'eau n douze heures, quelque grande ement Fox assure

mais il n'infile on doit le chera arge ouverture,

onde sur sa pro-

expérience, ayant observé que plus il montait es s le Nord de la Baie d'Hudson, plus il trouvait remps chaud & la mer dégagée de glaces.

Fox.

James.

Le Capitaine James, qui était parti dans le me-temps, pour la même découverte, ne nquait point d'esprit, ni d'habileté; mais on étend qu'il n'avait point assez d'expérience des yages du Nord, pour commander une expédion de cette nature. Il entra dans le Détroit Hudson, vers le milieu de Juin, & les glaces a causerent beaucoup d'embarras. Il en fait un ng récit, qu'on n'accuse point d'exagération; ais on rejette ses disgraces sur lui-même, parce a'il avait perdu trop de temps au fond de la Baie, 🚮, malgre la conférence qu'il avait eue avec Fox, réfolut d'hiverner. On juge d'ailleurs que s'étant nivré de ses espérances, l'émulation contribua us que tout le reste à l'arrêter dans cette mer, our y pousser ses recherches au printemps.

Le lieu qu'il choisit, sut l'Isle de Charleton, à cinquante-deux degrés de latitude. Il sut obligé de s'y mettre à couvert au commencement d'Octobre, lorsque les neiges vinrent à tomber avec un froid excessif. Cependant la mer ne sut prisc de la gelée qu'au milieu de Décembre; mais le roid ayant continué avec la même rigueur jusqu'au milieu d'Avril, on juge qu'il dût être insupportable pour des gens qui n'avaient d'autre

James.

afyle qu'une tente, couverte des voiles du vail. feau, & qui trouvaient à peine, dans l'Isle, quelques brossailles pour faire du feu. Quel état. pour un hiver si long, qu'ils se virent encore affiégés de glaces, long-temps après qu'elles furem fondues sur les côtes de la Baie! Le 29 d'Avril. il tomba de la pluie pendant tout le jour; & la neige était fondue le 3 de Mai dans plusieur endroits de l'Isle. Le temps était chaud, le 13, pendant le jour; mais il gelait encore toutes les nuits. Le 25, les glaces s'étant fendues sur toute la Baie, flottaient autour du vaisseau. Le 30, il n'en restait plus entre le vaisseau & l'Isle; & l'on s'appercut, le même jour, que la terre commençait à pousser. Cependant la mer était encore pleine de glaçons le 13 de Juin. Il n'en faisait pas moins chaud, & l'on eut de l'orage le jour suivant. Enfin toute la Baie se trouva ouverte le 19; & les glaces furent poussées vers le Nord. James, après avoir quitté sa misérable retraite, poussa au Nord-Ouest, & visita cette partie de la côte qui est à la hauteur de l'Isle de Marbre. Ensuite, faisant route vers le Continent opposé, il s'avança jusqu'à la hauteur de l'Isle de Nottingham. Mais on approchait déjà de la fin d'Août. James, pressé par les sollicitations unanimes de ses gens, se disposa au retour, & sortit assez heureusement du Détroit d'Hudson. Cependant

ent

Et

tre

VÉRALE

es voiles du vais eine, dans l'Isle lu feu. Quel état se virent encore rès qu'elles furent ! Le 29 d'Avril, tout le jour; & Aai dans plusieun ait chaud, le 13, encore toutes les endues fur toute iscau. Le 30, il & l'Isle; & l'on e la terre commer était encore n. Il n'en faisait l'orage le jour ouva ouverte le vers le Nord. lérable retraite, cette parrie de Isle de Marbre. ntinent opposé, sle de Nottinla fin d'Août.

s. unanimes de

& sortit assez

on. Cependant

n'arriva que le 22 d'Octobre au Port de istol.

James.

La Relation qu'il publia de son Voyage, content des observations curieuses; mais il paraît que les dissicultés qu'il avait essuées, l'ava ent t changer d'opinion sur la réalité d'un passage Nord Ouest. Il déclare positivement : « Que le fruit de ses travaux était d'avoir reconnu, ou qu'il n'y avait aucun passage, ou que s'il y en avait un, il devait être si mal situé, qu'il y aurait peu d'utilité à le découvrir. » Son témoignage, l'essrayante peinture qu'il saisait de ses soufances, restroidirent tellement le goût des Anglais pur les découvertes, qu'ils demeurerent près de tente ans dans l'inaction.

En 1619, les Danois avaient formé quelques treprises dans la même vue. On ne parle point es Voyages qu'ils avaient saits en Islande & dans Groënland, qui étaient connues fort anciennement, & qui n'appartiennent point à cet article; muis, sous le regne de Christian IV, un Capitaine Danois, nommé Munk, entreprit de chercher un passage aux Indes Orientales, par le étroit d'Hudson, & partit avec deux vaisseaux, e 19 de Mai 1619. Le 20 de Juin, il reconnut e Cap de Farewell, au Midi du Groënland. Là, renant sa route de l'Ouest au Nord, il trouva quantité de glaces, qu'il sur éviter; il entra dans

Munk.

3 unk

le détroit d'Hudson, qu'il nomma le Détroit Christian; & relachant sur la Côte de Groënland dans une Isle, qui s'y trouvait hibitée, il y ph des rennes, & la nomma Reen-Sund, c'estdire, le Détroit, ou le Sond des Rennes. L Port où il passa quelques jours, après y avoi arboré le nom & les armes du Roi son Maître fut nommé Munkenes. Il en partit le 22 de Juille Les orages & les glaces l'obligerent de se metti à couvert, le 28, entre deux Isles, où faillit de périr dans le Port même. Ce Détroit dont il prit aussi possession, en y laissant le no-& les armes du Roi, reçut le nom de Hare Sund, Détroit des Lièvres, parce qu'il avait w quantité de ces animaux dans une des Isles voi fines. Le 2 d'Août, il fit voile vers l'Ouest-Sud Ouest, avec un vent de Nord-Ouest. Une grand Isle, couverte de neige, qu'il rencontra sur l côte Méridionale du grand Détroit, fut nomme Suceland. Le 20, il porta de l'Ouest au Nord mais l'épaisseur du brouillard lui déroba la vu de la Terre, quoiqu'en cet endroit la largeu du Détroit ne soit que de seize lieues. Enfin i entra dans la Baie d'Hudson, qu'il nomma, et Latin, Mare Novum, Mer Nouvelle, & Man Christianum, Mer Christiane. Le premier de ce deux noms fut donné proprement à la partie Septentrionale, & le second à la Méridionale. La rout

EC

ler

at

ve

**A**pi

ue

a

Dι

ua

rig

de

he

ho

Côre de Groënland it h :bitée, il y pi leen-Sund , c'estd des Rennes. L rs, après y avoi u Roi son Maître title 22 de Juille erent de se metu eux Isles, où nême. Ce Détroi y laissant le nole nom de Hare arce qu'il avait w une des Isles voi vers l'Ouest-Sud Duest. Une grand l rencontra fur l oit, fut nomma

'Ouest au Nord

ui déroba la vu

ndroit la largeu

lieues. Enfin i

qu'il nomma, e

uvelle, & Man

e premier de ca

t à la partie Sep

idionale. La rout

Côte de Groënland conduisit jusqu'aux soixante-trois degrés vingtit hibitée, il y phainutes, où se trouvant arrêté par les glaces, il seen-Sund, c'est-i robligé de passer l'hiver dans un Port qu'il ad des Rennes. I comma Munken's Winter Haven, c'est-à-dire, rs, après y avoi Port d'hiver de Munk, & la contrée voisine u Roi son Maître eçut le nom de Nouveau-Danemark.

Ce Port, où il était arrivé le 7 de Septembre, At à l'embouchure d'une riviere, qu'il voulait econnaitre: mais il n'y fit pas plus d'une lieue & lemie, sans être arrêté par des rochers. Son imatience lui fit prendre avec lui quelques Soldats. vec lesquels il tenta de pénétrer dans les terres. Après y avoir fait trois ou quatre lieues, il débuvrit des traces humaines, & d'autres preuves ue le pays n'était pas sans habitans. Cependant, l'ayant rencontré aucun homme, il ne rapporta, our fruit de cette pénible course, qu'une grande uantité de gibier, qui servit à lui épargner ses evres. Il fit une grosse provision pour l'hiver; ce ni ne l'empêcha point d'en éprouver toutes les eigueurs. Ses liqueurs, sans en excepter l'eau-derie, se gelerent jusqu'au fond, & briserent tous leurs tonneaux & leurs vases. Les maladies, surout le scorbut, attaquerent l'équipage de ses deux vaisseaux, dont l'un était de quarante - huit hommes, & l'autre de seize. Ils se trouverent tous hors d'état de s'entre-secourir, & la mortalité

Munk.

Munk.

devint presque générale. Au mois de Mai 1620 ceux qui avaient survécu sentirent augmenter leur douleurs. La disette se joignait à tant de mi seres; & les forces manquaient aux plus résolus pour tuer des animaux. Munk, réduit lui. même au dernier affaiblissement, se trouv feul dans sa hutte, si mal, qu'il n'y attenda plus que la mort. Cependant ayant repris cou rage, il sortit de sa hutte pour chercher se compagnons: il n'en trouva que deux; le res était mort. Ces trois hommes s'encourageren mutuellement. Ils gratterent la neige, sous l quelle ils trouverent, comme les rennes, de herbes & des racines qui les ranimerent. Enfuit la pêche & la chasse leur donnerent une noursi ture plus forte. Le beau temps, qui revint dans s saison, acheva de les rétablir, & leur rendit asser de courage pour entreprendre de repasser en Danemark. Ils abandonnerent leur vaisseau, dom la manœuvre excédait les forces de trois hommes, & se livrerent sur l'autre à la protection du Ciel Le Port où ils avaient passé cet assreux hiver, qu'il reçut le nom de Jons Munk's Bay, c'est à dire ration Baie de Jean Munk. Après avoir eu beaucoup de de peine à surmonter les glaces, ils arriverent au taine. Cap de Farewell, d'où ils entrerent dans l'Océan fonce Une tempête leur fit revoir de fort près la mort peu d Cependant ils aborderent, le 25 Septembre, en Norwège;

nois de Mai 1610 nt augmenter leu werwège; & d'autres dangers, qu'ils coururent sit à tant de mass le Port, ne les empêcherent point d'y descent aux plus résolus de heureusement.

Is furent recus, en Danemark, comme des ink , réduit lui. ment, se trouvers sortis du tombeau; & le récit de leurs aventures n'ayant pu canser que de l'effroi, il ne se qu'il n'y attenda treuva personne qui osat prendre la même route ayant repris couqu'eux. Enfin Munk lui-même, à force de réour chercher fe ue deux; le rest fléchir sur les circonstances de son expédition, se s s'encouragerent assez instruit par ses propres saures, pour le éviter dans une secondo entreprise, & résolut neige, fous la de tenter encore une fois le passage du Nordles rennes, de mimerent, Ensuit Coest. Sa fortune ne suffisant point pour l'équierent une nourri pement d'un vaisseau, il trouva plusieurs personnes qui revint dans spuillantes, qui s'associerent en sa faveur. Tout leur rendit asse prêt pour sa navigation; sorsqu'en prenant congé de la Cour, on lui parla de sa premiere de repasser en entreprise; & le Roi, l'exhortant à bien faire; ur vaisseau, don attibua la perte de son équipage à sa mauvaise de trois hommes, con uite. Munk, à qui ce reproche fut extrêmement sensible, répondit moins respectueusement et affreux hiver, qu'il ne l'aurait dû; & le Roi, oubliant la modé-ay, c'est à-dire, ration, le poussa du bout de sa canne. Un affront eu beaucoup de de cette nature perça le cœur au malheureux Capills arriverent au taine. Il se retira désespéré, se mit au lit, rejetta toute ent dans l'Océan sorre de consolations & de nourriture, & mourut ort près la mort, peu de jours après. Telle fut la fin & la récompense Septembre, en Tome XVII. Norwège;

d'un homme, dont la Baie d'Hudson conserva long-temps le nom dans ses Ports & ses rivier

C'est ici l'occasion de rappeller un voyage D'Aguilar. Espagnols, entrepris en 1602, pour continuermet découverte des côtes au-delà du Cap de Meye docin; dernier terme de leurs navigations Nord. De trois vaisseaux qui furent emplosor à cette expédition, & qui s'avancerent ensemance jusqu'aux trente-huit ou trente-neuf degrés de me tude Septentrionale, où ils trouverent un bon Patter qu'ils nommerent le Port de Monterey, l'un repine, de-là, sa route vers la Nouvelle-Espagne : les dies a autres continuerent la leur jusqu'aux quaranconn deux degrés; & l'un des deux ne passa point de Cap Blanc de Saint-Sébastien, nom qu'ils donner de lo à un Cap qu'ils trouverent à cette hauteur, peu au-delà du Cap Mendocin, qu'on placent quarante - un degrés & demi de latitude. Mail troisieme, qui n'était qu'une frégate nommée que l Trois Rois, continua sa navigation: &, le 19 Jan vier 1603, Martin d'Aguilar, qui la commandaux trouva qu'à la latitude de quarante - trois degifrages la côte tournait au Nord-Est. Il vit, à cette huns teur une riviere, ou un Détroit très-navigable, dimp les bords étaient couverts d'une grande quant d'arbres; mais la violence des vagues & la ra dité des courans ne lui ayant pas permis d'y entite le g il prit aussi le parti de retourner vers Acapula tint l'Hudson conserve e que ses instructions ne portaient pas qu'il

D'Aguilar.

orts & ses rivier plus loin au Nord.
seller un voyage ceux qui sont persuadés de l'existence d'une , pour continuerme de l'Ouest, regardent aujourd'hui cette ouà du Cap de Mey ure comme son entrée dans la mer du Sude eurs navigations was il parait que les Espagnols demeurerent per-ui furent emplososés qu'elle communiquait à la mer du Nord. avancerent ensemances avoir différé quelque-temps à vétifier cette e-neuf degrés de la , par une politique facile à pénétrer, les enuverent un bon Paraprises des Anglais, des Hollandais & des Da-sonterey, l'un repara, qui pouvaient leur en dérober la gloire & le-Espagne: les de avantages par la mer du Nord, exciterent jusqu'aux quarament leur jalousse, & leur firent prendre, en 1640, x ne passa point résoulution d'achever ce qu'ils se stattaient nom qu'ils donner de oir heureusement commencé par la mer du cette hauteur, See C'est du moins ce qu'ils semblent avouer cin, qu'on place mêmes dans la Relation suivante, que M. Dede latitude. Mail a donnée en Français, sur une traduction frégate nommée que les Anglais en avaient publiée dans leur Lan-ation: &, le 19 Jgur en 1708. Il reste, à la vérité, quelques doutes qui la command sur l'authenticité de cette Pièce : mais divers sufrante - trois degifteges d'un grand poids & les preuves que M. De-Il vit, à cette haite a recueillies en sa faveur, ne permettent pas très-navigable, de la croire étrangere à ce Recueil.

ne grande quant Les Vice-Rois de la Nouvelle-Espagne & = vagues & la rate Pérou ayant été avertis, par la Cour d'Es- De Fonté. s permis d'y entra pagne, que les différentes tentatives des Anglais, ner vers Acapula tant celles qui se firent sous le regne de la Reine

» Elisabeth & du Roi Jacques, que celles du Ca » pitaine Hudson & du Capitaine James, dans » seconde, la troisseme & la quatrieme année de regne de Charles premier, avaient été renouo vellées en 1839, quatorzieme année du regn » du même Roi Charles, par quelques habile » Navigateurs de Boston, dans la Nouvelle » Angleterre: moi, Amiral de Fonté, je reçu pordre d'Espagne & des Vice-Rois, d'équipa » quatre vaisseaux de guerre, & nous nous mîme men mer, au Callao de Lima, le 3 d'Avril 1640 noi, l'Amiral Barthélemi de Fonté, dans le vail p feau le Saint-Esprit; le Vice-Amiral Don Diég » Penelossa, dans le vaisseau la Sainte-Lucie; Pédr Bernardo, dans le vaisseau le Rosaire, & Phi-»lippe de Ronquillo, dans le Roi Philippe.

or

grat

D'at

lou

cana

age

Sant

rivio

quai

hute

oo L

Sant

tre

beu

bas

de l

» Le 7 d'Avril, à cinq heures du foir, ayan p fait deux cens lieues, nous arrivâmes à la hau » teur de Sainte-Hélène, au bord de la Baie de » Guayaquil, & à deux degrés de latitude Mén ndionale. Nous jettâmes l'ancre au Port de Sainte bell » Hélène, au-dedans du Cap où chaque équipage » se pourvut abondamment d'une espèce de bitum » ou de goudron, d'une couleur obscure, tirant u » peu sur le verd .C'est un excellent remède conti » le scorbut & l'hydropisse. On s'en sert aussi pour so espalmer les vaisseaux; mais nous le prîmes pou » remède. Il sort de la terre en bouillonnant.

que celles du Ca ne James, dans 🎚 atrieme année d vaient été renou e année du regn quelques habile ns la Nouvelle Fonté, je reçu - Rois, d'équipe nous nous mîme e 3 d'Avril 1640 onté , dans le vail lmiral Don Diég ainte-Lucie : Pédra Rosaire, & Phi Roi Philippe. es du soir, ayan rivâmes à la hau ord de la Baie d de latitude Méri au Port de Sainte chaque équipag espèce de bitum bscure, tirant u nt remède conti

en sert aush pout

us le prîmes pou

bouillonnant,

Le 10, nous passames la ligne équinoxiale, la vue du Cap del Passao; & le jour suivant, De Fonté. nous doublâmes celui de Saint-François, par un legré sept minutes de latitude Septentrionale. Nous mouillames à l'embouchure de la riviere de Sant'-lago, à quatre-vingt lieues du Cap Saint-François, à l'Est tirant au Sud. On y jetta les filets, & l'on prit une grande quantité de Fort bons poilsons. Plusieurs personnes de chaque ord, descendirent au rivage, & tuerent un grand nombre de chèvres & de porcs sauvages. D'autres acheterent, des habitans du pays, vingt douzaines de coqs & de poules d'Indes, des canards & d'excellens fruits : c'était dans un vilage, à deux lieues Espagnoles, ou six milles & demi de l'embouchure de la riviere de Sant'Iago, sur la gauche. On peut remonter cette riviere avec de petits vaisseaux, l'espace de quatorze lieues Espagnoles, environ Sud-Est de la mer, & presqu'à moitié chemin de la belle Ville de Quito, qui est à vingt-deux minutes de latitude méridionale.

»Le 16, nous fîmes voile, de la riviere de Sant'-Iago, pour le Port la Ville de Réaléjo, à trois cens vingt lieues Ouest Nord-Ouest, un peu plus à l'Ouest, environ à onze degrés quatorze minutes de latitude Boréale, laissant à bas-bord la montagne de Saint-Michel, & la

Mich C iij De Fonté.

Pointe de Cazamina à stribord. Le Port de Ri » léjo est très-sûr : il est couvert, du côté de mer, par les Isles Ampallo & Mongreza, tou ndeux bien peuplées de Naturels du pays, par trois autres Isles : c'est à Réalejo qu' » bâtit les grands vaisseaux, dans la Nouvel s Espagne. Il n'est éloigné que de quatre mille » par terre, du commencement du Lac Nica » gua, qui tombe dans la mer du Nord à do » degrés de latitude Septentrionale, près des II odel Grano, ou de las Perlas. On trouve, » environs de Réalejo, une grande abondance » bois ferme, des cèdres rougeâtres, & to » forte de bois pour la construction des vaissea » Nous y achetâmes quatre longues chaloupi » bonnes voilieres, & construites exprès po aller à voiles & à rames, chacune d'environ don vonneaux, & de trente-deux pieds de quill » Le 26, nous fîmes voile de Réaléjo pour » port de Saragua, ou plutôt Salagua, & m » passâmes entre les Isles & les Bas-fonds de C milli. Ce port est situé par les soixante-dix-» degrés trente-une minutes, à quatre cens qua » vingt lieues au Nord Ouest-quart-à-l'Ouest, » peu à l'Ouest de Réaléjo. Dans la ville de plagua, dans celle de Compostella, qui n'en: so pas éloignée, nous engageames un Maître, & ade ces Marelots, qui font, avec les Naturels

ns

C

g

Due

ep

Du

vert, du côté de & Mongreza, tour turels du pays, est à Réaléjo qui dans la Nouvell e de quatre mille ent du Lac Nica r du Nord à do onale, près des 🏻 s. On trouve, rande abondance ugeatres, & to ction des vaissea longues chaloup truites exprès po uned'environ don ix pieds de quill de Réaléjo pour Salagua, & 11 s Bas-fonds de C les foixante-dix quatre cens quas quart-à-l'Ouest, Dans la ville del stella, qui n'en: es un Matre, &

vec les Naturels

rd. Le Port de Riasays, à l'Est de la Californie, le trasic des perles, vert, du côté de que ceux-ci pêchent sur un Banc situé par les De Fonté. Mongreza, tou vingt-neuf degrés de latitude Septentrionale, au turels du pays, vingt-quarre degrés. Ce Banc est à vingt lieues dans la Nouvel Nord-Nord-Est du Cap Saint-Luc, Pointe la plus se de graces villes Sud-Est de la Californie.

Ce Maître, que l'Amiral de Fonté avoit engagé acc son vaisseau & son équipage, l'informa qu'à ux cens lieues au Nord du Cap Saint-Luc, slux venant du Nord rencontrait le flux venant Sud, & qu'il était sûr que la Californie était e Isle: sur quoi, Don Diégo Penelossa, (fils la sœur de Don Louis de Haro, premier inistre d'Espagne,) jeune Seigneur fort versé ens la Cosmographie & la Navigation, entreprit découvrir la vérité; car on doutait encore si Californie était une Isle ou une Presqu'Isle, avait avec lui, outre son vaisseau, les quatre aloupes achetées à Réaléjo, & le Maître engé à Salagua avec les six Matelots.

L'Amiral de Fonté les quitta, en faisant voile ers les trois autres vaisseaux, entre les Isles de Chamilli, le 10 Mai 1640. Après avoir atteint à hauteur du Cap Abel, sur la côte Ouest-Nord-Duest de la Californie, à 26 degrés de latitude eptentrionale, & à cent soixante lieues Nord-Duest-quart-Ouest des Isles de Chamilli, il s'éleva

C iv

De Fonté.

un vent frais & constant du Sud-Sud-Est; & d 26 Mai jusqu'au 14 Juin, l'Amiral arriva à la Riviere de Los Reyes, sous la latitude de cin quante-trois degrés, sans avoir eu l'occasion de baisser la voile du perroquet dans le cours d huit cens soixante-six lieues au Nord-Nord-Ouest favoir, quatre cens lieues du port Abel au Ca Blanc, & quatre cens cinquante six lieues de d Cap à Rio de los Reyes. Le temps fut très-beau pendant ce trajet; & l'on fit environ deux censoixante lieues dans les canaux, qui serpentent entre les Isles de l'Archipel de Saint Lazar (ainsi nommé par l'Amiral de Fonté, qui en faisa le premier la découverte ) dans lequel ses cha loupes précédaient d'un mille, pour sonder le profondeur de l'eau, & reconnaitre les sables & les rochers.

uſ

lé

Le 21 Juin, l'Amiral dépêcha un de ses Capitaines à Pédro Bernardo, pour lui donner ordit de remonter une belle riviere, dont le courait est doux & l'eau prosonde. Bernardo la remonte d'abord au Nord, ensuite au Nord-Est, puis a Nord, ensin au Nord-Ouest, où il entra dans un lac rempli d'Isles, dans lequel il trouva une grande Presqu'Isle bien peuplée, dont les Habitans étaient d'un caractere doux & sociable. Il nomma ce la Velasco, & y laissa son vaisseau. En remontant la riviere, il trouva par-tout quatre, cinq, six,

Amiral arriva à 🛭 la latitude de cin r eu l'occasion de dans le cours d Nord-Nord-Oueft port Abel au Ca te·six lieues de d mps fut très-beau environ deux cenux, qui serpenten de Saint Lazar onté, qui en faila ns lequel ses chall e, pour sonder l

cha un de ses Ca r lui donner orda , dont le couran ernardo la remonti Nord-Est, puis au où il entra dans u trouva une grand es Habitans étaient . Il nomma ce la au. En remontant uatre, cinq, fix,

maitre les sables &

Sud-Sud-Est; & dillept & huit brasses d'eau. Les rivieres, comme es lacs, fournissaient en abondance des saumons, De Fonté, les truites & des perches blanches, dont quelues-unes avaient deux pieds de long. Le Capiaine Bernardo prit, dans cet endroit, trois lonues chaloupes Indiennes, appellées en langue Lu pays Periagos, composées de doux gros arbres, longues de cinquante à soixante pieds. Après voir laissé son vaisseau dans le lac Velasco, il fix oile dans ce lac, cent quarante lieues à l'Ouest, k ensuite quatre cens trente-six à l'Est-Nord-Est. usqu'aux soixante-dix-sept degrés de latitude,

> L'Amiral, après avoir dépêché Bernardo, pour écouvrir la partie qui est au Nord & à l'Est de mer de Tartarie, fit voile lui-même dans une lviere fort navigable, qu'il nomma Rio de los Reyes, dont le lit était presqu'au Nord-Est, & hangeait plusieurs fois de rhumb pendant soixante eues. A marée basse, il trouva un canal navigae, qui n'avoit pas moins de quatre à cinq rasses de profondeur. La hauteur de l'eau dans les deux rivieres, au temps de la marée, est resque la même : elle est de vingt-quatre pieds, lans la riviere de los Reyes, à la pleine & la ouvelle lune. Ils avaient avec eux deux Jésuites, dont l'un accompagna le Capitaine Bernardo dans a découverte. Ces deux Religieux s'étalent avanrés jusqu'aux soixante-six degrés de latitude Sep.

De Fonté. des observations fort curieuses.

L'Amiral reçut du Capitaine Bernardo, un Lettre datée le 27 de Juin 1640, dans laquelle cet Officier lui marquait qu'ayant laissé son vail seau dans le lac de Velasco, entre l'sse Bernard & la Presqu'Isle Conibatset, il descendait un riviere qui sort du lac, & qui a trois cataracte dans l'espace de quatre-vingt lieues, après que elle tombe dans la mer de Tartarie à soixante-u degrés; qu'il était accompagné du Jésuite & de trente-six Naturels du pays, dans trois de leur chaloupes, & de vingt Matelots Espagnols; que la côte s'étendait vers le Nord-Est; que les provisions ne pouvaient pas leur manquer, le pave étant abondant en toutes sortes de venaison, & la mer, comme les rivieres, étant fort poissonnesse sans compter qu'ils avaient avec eux du pain, du sel, de l'huile & de l'eau-de-vie; enfin qu'il ferait tous les efforts possibles pour le succès de la dé couverte. Lorsque cette Lettre fut apportée à l'Amiral, il était arrivé dans une ville Indienne, nommée Conasset, au midi du lac Bello. C'est un lieu fort agréable où les deux Jésuites avaient passe deux ans dans leur Mission, L'Amiral entra dans le lac avec ses deux vaisseaux, le 22 de Juin, une heure avant la haute marée, à quatre ou cinq brasses d'eau; il n'y avait alors, ni chûte, ni ca-

**L**u

iei

ns, & avaient fai

De Fonté.

ne Bernardo, um 640, dans laquelle ant laissé son vail. tre l'Isle Bernard il descendait un a trois cataracte lieues, après quo tarie à foixante u du Jésuite & d ans trois de leur ts Espagnols; que Est; que les pro nanquer, le pay de venaison, & l ort poissonneuse: eux du pain, di enfin qu'il ferai succès de la dé fut apportée ville Indienne, : Bello. C'est un ites avaient passe niral entra dans e 22 de Juin,

quatre ou cinq

ni chûte, ni ca

racte. En général, le lac Bello n'avait pas moins de six ou sept brasses d'eau. Il a une petite c'aracte, jusqu'à la moitié du flux, qui commence à ntrer doucement dans le lac une heure & un uart avant la haute marée. L'eau de la riviere st douce au port de l'Arena, à vingt lieues de l'embouchure ou de l'entrée de la riviere de Los Reyes. Cette riviere abonde, comme le lac, en aumons, en truites saumonées, en brochets, en nulets, & deux autres espèces d'excellens poisons, qui lui sont particulieres. L'Amiral assure que les mulets de la riviere de los Reyes & du lac Bello sont plus délicats, que dans auçun autre lieu du monde.

Le 1 Juillet, l'Amiral ayant laissé le reste de ses vaisseaux dans un très bon port du lac Bello, sous une belle Isse, vis-à-vis de la ville de Conasset, sit voile dans la riviere de Parmentiers, laquelle il donna ce nom pour faire honneur à un de ses Compagnons de voyage, nommé Parmentiers, qui sit une exacte description de tout ce qui se présenta dans cette riviere & aux environs. « Nous passames, reprend il ici directement, huit cataractes, qui avaient en tout perpendiculaire, depuis le lac. Cette riviere coule dans un grand lac, que j'ai nommé le lac de Fonté, où nous parrivâmes le 6 de Juillet, & qui a cent soixante

De Fonté.

» lieues de long fur soixante de largeur. Sa plongueur s'étend de l'Est-Nord-Est à l'Ouest. Sud-Ouest. Il a vingt & treute, & même, men quelques endroits, soixante brasses de profondeur. Il abonde en morues des meil-»leures espèces, larges & fort grasses. On y » voit plusieurs grandes Isles, & dix petites, qui » sont remplies d'arbrisseaux, & couvertes d'une » mousse qui croît jusqu'à six ou sept pieds de haupteur: elle sert à nourrir, en hiver, une sorte de » grands cerfs, qui se nomment Moose, & d'autres » cerfs plus petits, tels que des daims, &c. Il s'y » trouve, d'ailleurs, quantité d'oiseaux sauvages, » tels que des coqs de bruyere, des gelinottes, a des cogs d'Inde, des perdrix, & diverses sortes od'oiseaux de mer, sur tout du côté du Sud. » Une des grandes Isles, qui est très-fertile & » bien peuplée, produit d'excellens bois de charpente, tels que des chênes, des frênes & • des ormes. Les sapins y sont fort hauts & fort se gros.

P

V

De 14 de Juillet, ayant fait voile de la Pointe De Est-Nord-Est du lac de Fonté, nous passames un De lac, que je nommai Estrecho de Ronquillo, Dé-De troit de Ronquillo, & qui a trente-quatre lieues de longueur, sur deux ou trois de largeur: sa profondeur est de vingt, vingt-six & vingt-huit brasses. Nous le passames en dix heures, par un ÉRALE

de largeur. Sa d-Est à l'Ouest. ite, & même, nte brasses de rues des meilgrasses. On v dix petites, qui ouvertes d'une t pieds de haur, une sorte de ose, & d'autres ims, &c. Il s'y eaux fauvages, des gelinottes, diverses fortes côté du Sud. très-fertile & bois de char-

e de la Pointe s passames un nquillo, Déquatre lieues e largeur: sa & vingt-huit tures, par ua

des frênes &

hauts & fort

vent frais, & pendant le temps d'une marée. Enfuite tournant plus à l'Est, nous trouvâmes insensiblement le pays plus mauvais, & tel qu'on
le trouve dans l'Amérique Septentrionale & Méridionale, depuis le trente-sixieme degré de
latitude, jusqu'aux extrémités du Nord & du
Sud. La partie occidentale diffère, non-seulement
en fertilité, mais aussi en température de l'air,
au-moins de dix degrés: elle est plus chaude que
celle de l'Est, suivant la remarque des plus habiles
Espagnols, sous le regne de Charles-Quint & de
Philippe III.

»Le 17, nous arrivâmes dans une Ville Américaine, dont les habitans dirent à Parmentiers, notre Interprete, qu'il y avait un grand vaisseau peu éloigné de nous, dans un endroit où jamais on n'en avait vu jusqu'alors. Nous fîmes voile vers ce vaisseau, & nous y trouvâmes seulement oun homme âgé, avec un jeune homme. Cet homme était fort versé dans les Mécaniques. Mon fecond Contre-maître & mon Canonnier, qui métaient Anglais, & qui avaient été faits prisonniers à Campêche, me dirent que le vaisseau était 🕟 venu de la Nouvelle-Angleterre , d'une Ville qui » se nomme Boston. Le 30, le propriétaire du » vaisseau, & tout l'équipage étant revenus à bord, Shapely, leur Capitaine, m'apprit que le Pro-» priétaire était Major-Général de la Colonie des

De Fontés

De Fonté.

» Massachusets, la plus grande de la Nouvelle-An »gleterre. Je crus devoir le traiter comme u a galant homme, en lui déclarant que, male pl'ordre que j'avais reçu, de faitir tous ceux qu ncherchaient un passage au Nord-Ouest, oud D'Ouest dans la mer du Sud, je voulais bien l regarder, lui & fes gens, comme des Marchand » qui trafiquaient avec les Naturels du Pays, por » se procurer des castors, des loutres & d'autre » pelleteries. Là-dessus, il m'envoya un présent de w diverses provisions, dont je n'avais pas besoin. Je plui sis présent, à mon tour, d'une bague de » diamant, qui me coûtait douze cens piastres, & ∞qu'il n'accepta qu'après s'être fait presser long ptemps. Je donnai aussi au Capitaine Shapely, mille piastres pour ses Cartes & ses Journaux, » un quarteau de bon vin du Pérou, au Propriéraire, nommé Seymour Gibbons, & vingt » piastres à chacun de leurs matelots qui étaient wau nombre de dix.

De 6 d'Août, nous sîmes voile avec un très de bon vent, qui nous sit arriver, avec l'aide du courant, à la premiere cataracte de la riviere de Parmentiers. Le 11, ayant fait quatre-vingtsix lieues, je me trouvai, le 16, à la Côte Méridionale du lac Bello, à bord de nos vaisseaux, devant la belle Ville de Conasset, où nous trouvâmes nos gens en bon ordre. Ils avaient

de la Nouvelle-A traiter comme u larant que, malgr failir tous ceux qu Nord-Ouest, oud , je voulais bien! ime des Marchand rels du Pays, por loutres & d'autre voya un présent de avais pasbefoin.Je , d'une bague de e cens piastres, & fait presser long apitaine Shapely, & ses Journaux, érou, au Propriébons, & vingt telots qui étaient

ile avec un très 🐄 , avec l'aide du ste de la riviere ait quatre-vingt-, à la Côte Mé. e nos vaisseaux, affet, où nous dre. Ils avaient

été traités avec beaucoup d'humanité, pendant mon absence, & le Capitaine Ronquillo y avait De Fonté. répondu par sa conduite. Le 20, un Américain m'apporta une lettre du Capitaine Bernardo, en date du premier d'Août, dans laquelle il m'apprenait qu'il était de retour de son expédition du Nord, & m'assurait qu'il n'y avait point de communication de la Mer Atlantique, par le détroit de Davis, parce que les Naturels du pays ayant conduit un de ses matelots à la tête de ce détroit, il l'avait vu terminé par un lac d'esu douce, d'environ trente milles de circuit, par les quatre-vingt degrés de latitude Septentrionale; qu'il y avait, vers le Nord, des montagnes prodigieuses; qu'au Nord-Ouest du lac, la glace s'étendait en mer, jusqu'à cent brasses de hauteur d'eau, & que cette glace pouvait être là depuis la création du monde. Bernardo ajoutait qu'il avait fait voile de l'Isle Basset au Nord-Eft, à l'Est-Nord-Est, & au Nord-Est-quart--l'Est, jusqu'aux soixante-dix-neut degrés, où il pavait remarqué que la terre s'etendait au Nord, & qu'elle était couverte de glace.

»Je reçus ensuite une seconde lettre de Bernardo, datée de Minhauset, par laquelle il ome marquait qu'il était arrivé le 29 au Port de l'Arena, après avoir monté de vingt lieues bla riviere de los Reyes, & qu'il y attendait

nes ordres. Comme j'avais une bonne provision De Fonté. » de gibier & de poisson, que Ronquillo avait so fait saler dans mon absence, & cent tonneaux nde bled d'Inde, je fis voile, le 2 de Septembre, » accompagné de plusieurs habitans de Conasset; 20 & le 5 du même mois, à huit heures du matin, je jettal l'ancre entre Porto de l'Arena 2 & Minhauset, dans la riviere de los Reyes. » Ensuite, descendant cette riviere, je me trouvai » dans la partie du Nord-Est de la mer du Sud, » d'où nous sommes retournés dans notre pays, » bien persuadés qu'il n'y avait point de passage » dans la mer du Sud par le Nord-Ouest. »

Quelque jugement qu'on puisse porter de ce Journal & des preuves de M. Del'isle, il paraît adopté par deux fameux Voyageurs Anglais, Dobbs & Smith, qui l'ont joint à leurs Relations, pour confirmer leurs propres idées fur la situation des pays au Nord - Ouest. L'Amiral de Fonté se montrait fort bien instruit des entreprises de l'Angleterre pour la recherche du passage au Nord-Ouest, jusqu'au voyage du CapitaineJames, en 1631. Cette malheuteuse expédition avant découragé les Anglais, leurancienne ardeur passa aux Négocians de leurs Colonies, sur-tout à ceux du canton des Massachusets & de Boston, qui se crurent plus à portée de suivre le même dessein. On a vu, dans la Lettre de l'Amiral, que Seymour Gibbons,

Hu aie ante me arce affag ir la ans . Ture ! méri Vage Sha eauco onté. Angl on, a ette i

peti

etour

Brnie

n 174

age c

սմ, ն

Ouest. 50

le porter de age du Capiuse expédition ienne ardeur s, sur-tout à e Boston, qui nême dessein. que Seymour Gibbons,

onne provision 🌃 ibbons, Major-Général des Massachusets, équipa 🛢 nquillo avait n vaisseau, dont il donna la conduite au Capient tonneaux ine Shapely, qui partit de Boston en 1639, avec le Septembre, six matelots. Shapely prit sa route par le Détroit de Conasser; Hudson, & parvint à la côte occidentale de la nit heures du l'aie de ce nom, où il fut rencontré l'année sui-to de l'Arena l'ante par l'Amiral de Fonté, qui était venu par le los Reyes. 🖪 mer du Sud. Ce fait, ignoré alors en Angleserre, , je me trouvai parce qu'on n'y travaillait plus à la recherche du mer du Sud, sassage par le Nord-Ouest, ne sut connu que sonotre pays, sar la Lettre de l'Amiral de Fonté. Mais Dobbs, int de passage ans le Journal du voyage qu'il fit en 1744, fure, que, suivant des informations prites en mérique, par l'ordre du Chevalier Charles M. Del'ille, il Wager, on a trouvé qu'il y avait alors une famille oyageurs An- e Shapely, qui demeurait à Boston; ce qui denne joint à leurs leaucoup de poids à la Lettre de l'Amiral de propres idées Conté. A la vérité, on n'a su; ni d'Amérique, ni - Ouest. L'A- Angleterre, ce que devint le vaisseau de Bosen instruit des 🏿 on, après la rencontre de l'Amiral Espagnol; & recherche du lette ignorance fait juger à Dobbs, qu'avec un petit équipage, il peut avoir été surpris à son etour par les Esquimaux. L'Ecrivain de la Calibrnie, vaisseau commandé par le Capitaine Smith in 1746 & 1747, soupçonne que les gens de l'équiage de Shapely furent ces six matelots Anglais, ui, suivant la Relation de Jérémie, furent trou-

Tome XVII.

Wood.

vés à l'embouchure de la riviere de Bourbon. C Voyageur raconte, avec la simplicité qui fait so caractere, que les six Anglais avaient été dégra dés par un vaisseau armé à Boston dans la Nou velle-Angleterre: il rapporte les circonstances d leur malheur. Etant arrivés fort tard à la rivier de Bourbon, où ils mouillerent, leur Capitain envoya sa chaloupe à terre, avec six homme pour y chercher un lieu d'hivernement; mais voir froid devint si rigoureux pendant la nuit, que la Est d glaces, qui descendaient de la riviere, entraînt de Je rent le vaisseau, dont on n'a jamais su le son 676 L'Ectivain de Smith ajoute, que si l'on savait l'an y fit u née où les Français, commandés alors par de propositions, arriverent à la Baie d'Hudson, il le Nouv tait aisé de combiner ces événemens; qu'au religies rais il est vraisemblable que l'équipage de Shapely décou ayant rencontré un fort mauvais temps dans Baie, comme il arrive ordinairement vers la fine d'Août, y chercha le moyen d'hiverner avant le cru, retour à la Nouvelle-Angleterre; & qu'en est la N les vents, qui furent si favorables à l'Amiral de Font de de pour son retour à Conasser, durent être absolute ouve ment contraires à Shapely pour Boston. Mais tout passage passage tes ces conjectures se trouvent détruites par de le Est e dates constantes, que Dobbs ne devait pas même opinignorer, puisqu'elles se trouvent dans les Historia de la minima della tiens Anglais comme dans les nôtres; & l'appuis deva

itio épo ont éelle 11

uc nutu uero

e I

on dans la Nou éelle du passage.

circonstances d

de Bourbon. Carition de Shapely, dans une Ville Américaine qui = cité qui fait so épondait à la mer du Sud, est un phénomène, De Fontés vaient été dégra sont l'explication dépend encore de la découverte

Wood:

Il paraît si nécessaire de rapprocher, par quel2 tard à la rivier que lisison, toutes les sumieres qui peuvent servir, leur Capitain nutuellement à se sortisser, que nous ne contiec six homme puerons point les recherches du Nord-Ouest, sans nement; mais voir rapporté celles qui furent reprises au Nordt la nuit, que le Est dans l'intervalle. Les premieres surent celles iviere, entraîne de Jean Wood, Anglais, qui s'étant avancé, en amais su le son 676, jusqu'aux soixante scize degrés de latitude : fi l'on favait l'appy fit un trifte naufrage fur côte qu'il prit malés alors par de p-propos pour la partie le plus occidentale de la d'Hudson, il le Nouvelle-Zemble. Exposons, d'après lui-même; nens; qu'au relles raisons qui lui avaient sair renastre l'espoir de age de Shapely découvrit un passage par cette route:

s temps dans La premiere, dit-il, était fondée sur le sen-ment vers la se timent de Batensz. Cet habile Hollandais avait verner avant for cru, comme on l'a rapporté, que la distance entre 'Amiral de Font de deux cens lieues, il devait trouvet une mer ent être absolute ouverte & libre de glace. & par conséquent un ofton. Mais to passage, si du Cap Nord il tenait la route Nordétruites par de Est entre ces deux terres. Il était mort dans cette evait pas même popinion, persuadé qu'à vingt lieues de la Côte dans les Histo wil n'y avait plus de glaces, & qu'ensuite on ne res; & l'appi devait être arrêté par aucun obstacle. Il n'avait

fo

qu la

fit

de

ba

[ol

lei

tio

&

Vİ

àu

un

&

fan

tre

tel

qu

gn

qu

o du

de

d'

o le

01

a le

m q

Wood.

attribué le mauvais succès de ses entreprises » qu'au malheur qu'il avait eu de suivre de tro » près la Côte de la Nouvelle-Zemble; &, s'il et my du, sa résolution était de recommencer même voyage, pour suivre ses nouvelles vue 2 Ma seconde raison, continue Wood, était un plettre écrite de Hollande, & publiée dans le Transactions Philosophiques, où l'on assure que » le Czar Pierre ayant fait reconnaître la Nouvelle »Zemble, on s'était assuré que cette Terre n'el point une Isle; qu'elle fait partie du Continen » de la Tartarie, & qu'au Nord il y a une me » libre & ouverte. Ma troisieme raison était tite odu Journal d'un Voyage de Batavia au Japon publié en Hollande. Le vaisseau, qui entrepti »cette route, ayant fait naufrage sur la Côte de » Corée, Presqu'Isle de la Chine, tout l'équipage ntemba dans la servitude : mais l'Auteur de l » Relation se sauva au Japon, après seize ans d'e clavage, & rapporte que de tems en tems la me mjette sur les Côtes de Corée, des baleines qui nont sur le dos des harpons Anglais & Hollan-» dais : un fait de cette nature ne laisserait aucun so doute du passage. La quatrieme raison m'avail seté fournie par Joseph Moxons, homme de me » Anglais, qui avait entendu dire à des Hollanadais dignes de foi, qu'ils avaient été jusques sous » le pôle, & que la chaleur y était égale à celle

e ses entreprises de suivre de tro emble; &, s'il ei recommencer es nouvelles vue Wood, était un publiée dans le où l'on affure que naître la Nouvelle cette Terre n'el rtie du Continen d il y a une me raison était tire Batavia au Japon au, qui entrepri ge sur la Côte de , tout l'équipage is l'Auteur de l rès seize ans d'e ns en tems la me des baleines qui glais & Hollanlaisserait aucun e raison m'avair homme de ma it égale à celle

d'Amsterdam en été. Ma cinquieme raison était fondée fur une Relation du Capitaine Golden , qui avait fait plus de trente voyages au Groënland. Il raconte qu'étant dans cette contrée, il fit voiles avec deux vaisseaux Hollandais, à l'Est de l'Isle d'Edges, & que n'ayant point trouvé de baleines sur cette Côte, les deux Hollandais résolurent d'aller plus loin au Nord, pour faire leur pêche entre les glaces : qu'après une séparation de quinze jours, ils revintent le joindre, & l'assurerent qu'ils avaient été jusqu'au quatrevingt-neuvieme degré de latitude, c'est-à-dire, à un degré du pôle; & que là, ils avaient trouvé une mer libre & sans glaces, ouverte, profonde, & semblable à celle de Biscaye. Golden paraissant douter de ce récit, les Hollandais lui montrerent les Journaux des deux vaisseaux qui attestaient le même fait, & qui s'accordaient presqu'entièrement. Ma fixieme raison sut un rémoignage oculaire du même Golden : il m'assura que tout le bois, que la mer jette sur les Côtes odu Groënland, est rongé jusqu'à la moëlle par des vers marins; preuve incontestable qu'il vient d'un pays plus chaud, car tout le monde fait que les vers ne rongent point dans un climat froid : e à des Hollan or on ne peut supposer que se bois vienne d'ailété jusques sous leurs que du pays de Jesso, ou du Jipon, ou de aquelque autre terre voiline. Enfin ma septieme

Wood.

Transactions Philosophiques, du voyage de deu vaisseaux qui, étant partis peu de temps aupara vant pour la découverte du Passage, avaient sais trois cens lieues à l'Est de la Nouvelle-Zemble. & n'auraient pas manqué de suivre leur entre, prise, si quelques dissérends, qui survinren entre les Propriétaires de ces deux bâtimens à ples Agens de la Compagnie des Indes Oriens tales, dont l'intérêt n'était pas qu'elle réussit, ma l'eussent sait échouer.

aila

pas

par clin

dan

en i

ce e

rou

app

de

ve

mê

pe

re

30

**P** 

raison était tirée d'un Journal publié dans le

A ces motifs, Wood avait joint d'autres argu mens fondés, dit-il, sur la raison & la nature. I avait considéré premierement que près du pôle Septentrional, il pouvait faire aussi chaud en été, que sous les cercles polaires, ou plus chaud même qu'il ne fait en hiver dans les Isles Britanniques. Le soleil, n'ayant en été que vingt-trois degrés de hauteur près du pôle, & y étant toujours au-dessu de l'horizon, dont il fait constamment le tour à la même hauteur, peut donner alors plus de chaleur à cette partie de l'hémisphere, qu'il n'en donne en hiver à l'Angleterre, où dans sa plus haute élévation, c'est-à-dire à midi, il n'a que quinze degrés de hauteur, & ne se montre que pendant huit heures sur l'horizon. Wood jugeait que le soleil pouvait y donner autant de chaleur qu'en aucun lieu du cercle polaire, où, par la déclinai-

Wood

n & la nature. I ue près du pôle ussi chaud en été. plus chaud même Britanniques. Le -trois degrés de oujours au-dessus iment le tour à la s plus de chaleu qu'il n'en donne ns sa plus haute n'a que quinze tre que pendant jugeait que le

e chaleur qu'en

par la déclinai-

nal publié dans le un du soleil, le temps du refroidissement de l'air du voyage de deu le le à-peu-près égal au temps de son échaussement, u de temps auparage qui n'arrive pas sous le pôle. Il était confirmé assage, avaient fair ans cette opinion par le rapport de la plupart de Nouvelle-Zemble eux qui avaient fait le voyage du Groënland, & suivre leur entre qui assuraient que plus on avance au Nord de cette, qui survinten Côte, plus on y trouve d'herbe & de pâturage, & deux bâtimens de ar conséquent plus d'animaux.

des Indes Orien. Il jugeait, en second lieu, que s'il y avait des qu'elle réussit, ne rouillards dans ces dernieres latitudes, ce qui aisait sa plus grande crainte, le vent n'y pouvait pint d'autres arguille as être en même temps d'une grande violence, parce que son effet ordinaire, dans rous les autres. climats, est de dissiper la brume; de sorte que dans ces deux suppositions, on y pouvait mettre en panne, ou ne pas avancer beaucoup, jusqu'à ce que le vent se levât, & qu'on reconnût la route.

> La plupart des gens de mer s'imaginent qu'en approchant du pôle, la déclinaison Septentrionale de l'aiguille doit cesser; & ce phénomene arriverait sans doute, si le pôle du monde était le même que celui de l'aimant : mais Wood était persuadé, au contraire, que ces pôles sont différens, & sont même éloignés l'un de l'autre; « de » sorte, dit-il, que si l'on savait positivement où p est le pole magnétique, on pourrait naviger sous acelui du monde, en supposant que la terre ou

Wood,

pla glace n'y mît point d'obstacle, pour y obse » ver quelle ferait la variation. »

ulva

uel

1 ne

qui

mano

glace

trou

vue

perd

Zen

dit -

les Ang

s'il

vin

gel

Quelques années auparavant, Wood avait fai une hypothèse sur le mouvement des deux pôle seco magnétiques; il se flattait de l'avoir découvert, & par conséquent la déclinaison de l'aiguille dan l'en routes les latitudes & les longitudes : mais, ayan ne d la modestie de reconnastre que toutes ses expé u G riences ne pouvaient lui donner la certitude qu'il l'Est. aurait acquile sous le pôle du monde, cette seule cette raison out beaucoup de force pour lui saire tentes Dues la découverte du Passage. Aussi, lorsqu'il eut ex vait posé ses motifs à la Cour, avec une Catte du pôle, dressée sur les Relations de tous les Navigateurs après qui avaient entrepris la même recherche, il obtini pace sans d'sficulté une frégatte nommée le Sped-well, qui fut équipée aux frais du Roi.

Il partit le 28 de Mai 1676. Son Journal, jufqu'au 29 de Juin, jour de son naufrage, ne contient que des observations nautiques : mais il est terminé par quelques remarques qui ne méritent pas moins d'être recueillies que les précédentes.

Sa premiere idée fut de suivre, sans exception, le sentiment de Barensz, c'est-à dite, de porter droit au Nord-Est du Cap Nord, pour tomber entre le Groënland & la Nouvelle Zemble. Ainsi, lorsqu'il eut gagné la terre à l'Ouest du Cap Nord, il gouverna dans cette direction, du moins

Wood avait fair

frage, ne cones: mais il est ni ne méritent récédentes. ins exception, e, de porter pour tomber emble. Ainsi, uest du Cap on, du moins

Journal, juf-

cle, pour y obser puivant le compas, & non tout-à-sait suivant la = roite route, parce qu'en cet endroit on trouve uelque variation à l'Ouest. Trois jours après, il it des deux pole reconnut comme un continent de glace, par les oir découvert, de poixante-seize degrés de latitude, à la distance e l'aiguille dans l'environ soixante lieues du Groënland, à l'Est. Il des : mais, ayan de douta point que ce ne sût celle qui est jointe toutes ses expé u Groënland; &, s'imaginant que s'il allait plus à la certitude qu'i l'Est, il pourrait trouver une met libre, il rangea nde, cette seule cette glace, qui courait à l'Est Sud-Est, & resuyait r lui saire tenter Ouest-Nord-Ouest. Presqu'à chaque lieue, il troulorsqu'il eut ex vait un Cap de glace; &, dès qu'il l'avait doublé, Carre du pôle, el ne découvrait point de glace au Nord; mais, les Navigateurs après avoir porté au Nord-Est, quelquefois l'eserche, il obtint pace d'une heure, il en découvrait de nouvelles, e le Sped-well, qui l'obligeaient de changer sa direction. Cette manœuvre dura aussi long - temps qu'il rangea la glace, tantôt avec de grandes apparences de trouver une mer libre, tantôt découragé par la vue de nouvelles glaces, jusqu'à ce qu'enfin il perdit tout espoir, en appercevant la Nouvelle-Zemble & la glace qui s'y trouve jointe. Là, dit-il, il abjura l'opinion de Barensz, & toutes les Relations publiées par les Hollandais & les Anglais, L'opinion à laquelle il s'attacha, fut que s'il n'y a point de terres au Nord, par les quatrevingt degrés de latitude, la mer y est toujours gelée; &, quand les glaces pourraient se trans-

Wood.

porter à dix degrés de plus au Sud, il faudrait; ajoute-t-il, des siècles entiers pour les faire fondre. Celles, qui bordent ce qu'il nomme le Continent de Glace, n'ont pas plus d'un pied audessus de l'eau; mais, au-dessous, elles ont plus de dix-huit pieds d'épaisseur : d'où il conclut que, dans la même proportion, les montagnes & les Caps qui sont sur le Continent de Glace doivent toucher au fond, c'est-à-dire, à la terre même. Il juge d'ailleurs, par le peu d'eau qu'il trouva le long de la glace, à moitié du chemin entre les deux terres, & qui ne montait pas à plus de 70 brasses, qu'il y a de la terre au Nord, & que le grand Continent de glace qui se joint à la Côte peut avancer de vingt lieues au plus en mer; enfin que le Groënland & la Nouvelle-Zemble ne sont qu'un même Continent. S'il y avait un passage, on observerait quelques courans; mais on n'en remarque aucun du même côté, & ceux qu'on rencontre portent à l'Est-Sud-Est, le long de la glace : ce n'est même qu'une petite marée, qui monte d'environ huit pieds.

Le naufrage de Wood forme une peinture intéressante, & contient aussi d'utiles observations. Il se trouvait, le 29 de Juin au matin, entre quantité de glaces. Tout ce jour, le temps sut embrumé, & le vent à l'Ouest. On avait le Cap au Sud-Sud-Quest, & par l'estime, on se croyait

1'0 erreu Flan Pingu canon Cet a des d de s bord reux. écueil emple heure penda avec la vue robée y en cher cote : plus & de coûta à laqu d'arn une

loup

facti

d, il faudrait; pour les faire u'il nomme le d'un pied au-'elles on plus I conclut que, ntagnes & les Glace doivent a terre même. qu'il trouva le emin entre les à plus de 70 ord, & que le oint à-la Côte plus en mer; velle-Zemble 'il y avait un ourans; mais côté, & ceux -Est, le long petite marée,

une peinture observations, matin, entre le temps sut avait le Cap on se croyait

l'Ouest-Nord-Ouest de la Nouvelle-Zemble; erreur qui fut la source du mal. Le Capitaine Flawes, qui avait suivi le Speed-Well ayec une Pinque nommée la Prospere, tita un coup de canon, pour avertir qu'on rouchait aux glaces. Cet avis faillit de causer tout-à-la-fois la perte des deux bâtimens, par le danger où ils furent de s'entrechoquer, en s'efforçant de virer de bord : mais le Speed-Well fut le seul malheureux. Dans son mouvement, il toucha sur un écueil, tandis que la Pinque prit le large. Wood employa inutilement, pendant trois ou quatre heures, toutes les ressources de la navigation. Cependant, lorsqu'il n'attendait plus que la mort, avec tout son équipage, il fut un peu consolé par la vue de la Terre, que la brume lui avait dérobée jusqu'alors. Quelques - uns de ses gens, qu'il y envoya aussi - tôt dans la chaloupe, pour chercher quelque moyen d'aborder, trouverent la cote inaccessible; mais d'autres plus hardis, ou plus heureux, passerent sur des monts de glace & de neige, & descendirent au rivage. Il en coûta la vie à deux ou trois hommes; & la pinace, à laquelle on fir prendre le même chemin, chargée d'armes à seu & de provisions, sur renversée par une vague qui l'abîma dans les flots. Enfin la chaloupe étant revenue à bord, Wood eut la satisfaction d'y embarquer successivement tout ce qui

Wood

Wood.

lui restait de monde, à l'exception d'un seul ma telot, qui fur laissé pour mort, & de prendre terre au travers des glaces. Le vaisseau se brisa dès le jour suivant : mais un vent de mer jetta au rivage quantité de débris, entre lesquels il se trouva quelques tonneaux d'eau-de-vie & de farine; secours qui fut regardé comme une faveur du Ciel. En effet, il servit pendant quelques jours à soutenir l'espérance des Anglais; mais la seule qui put leur rester était de revoir la Pinque, qui pouvait s'être brisée comme eux. Dans le doute, Wood ne pensa qu'à sauver le plus de monde qu'il lui serait possible. «Je résolus, dit-il, de » hausler de deux pieds la chaloupe, & d'y » faire un pont, des débris que nous avions ras-» semblés, pour nous approcher de la Russie à voiles & à rames. Mais, comme elle ne pouvait » contenir que trente hommes, de soixante-dix » que nous étions encore, la plupart furent alarmés de mon dessein, & quelques-uns com-» ploterent de la mettre en pièces, pour courir vous la même fortune. Ils me proposaient d'en-» treprendre le voyage par terre : je leur reprérentai que les provisions nous manquaient pour p une si longue route, les munitions pour nous » défendre des bêtes féroces; & qu'avec ces se-» cours mêmes, s'ils nous étaient descen lus du Diel, nous ne pouvions espérer de vaincre les

diffi & c gran à cha

de n dant lards chio

s'écla • avec • pitair

auffi Il no fucce

n barq n voya

noje l' noje la

so men

so de i

Le ont o velle gnag fible on d'un feul ma & de prendre aisteau se bris nt de mer jetta ntre lesquels il · de-vie & de me une faveur quelques jours mais la seulo a Pinque, qui Dans le doute, us de monde s, dit-il, de upe, & d'y us avions rafe la Russie à lle ne pouvait foixante-dix t furent alares-uns compour courir osaient d'enleur repréquaient pour s pour nous avec ces feescentus du

vaincre les

difficultés du chemin, telles que des montagnes & des vallées inaccessibles, sans compter un grand nombre de rivieres, qui nous arrêteraient à chaque pas. Ainfi, la terre & la mer nous refusaient également le passage; &, pour comble de malheur, le temps était si mauvais, que pendant neuf jours nous n'eûmes que des brouillards, de la neige & de la pluie. Nous touchions à l'extrémité du désespoir, lorsque l'air s'éclaircissant, le 8 de Juillet, nous découvrîmes, avec une joie inexprimable, la Pinque du Capitaine Flawes. Un grand feu que nous tîmes aussi-tôt, lui fit soupçonner notre infortune. Il nous envoya sa chaloupe, qui nous transporta fuccessivement à bord. Mais, avant que de m'embarquer, j'écrivis une courte Relation de notre voyage & du malheur qui nous était arrivé; pje l'enfermai dans une bouteille de verre, & » je la suspendis à un poteau, dans le retranchement où nous avions été menacés de trouver notre tombeau. La crainte d'être surpris par nous y fit laisser tout ce que nous avions sauvé du vaisseau. »

Le nom de Nouvelle-Zemble que les Russes ont donné à cette Terre Sauvage, signifie nouvelle Terre dans leur langue. Malgré les témoignages que Wood n'ignorait pas, il croit impossible de vérisier si c'est une Isle ou une partie du Wood.

Wood.

Continent de la Tartarie : mais peu importe dit-il, puisque c'est la plus misérable portion di Globe terrestre. Elle est presque généralement couverte-de neige; & dans les lieux où l'on n'en trouve point, ce sont des abîmes inaccessibles. où il ne croît qu'une sorte de mousse, qui porte de petites fleurs bleues & jaunes. Après avoir creusé plusieurs pieds en terre, on n'y rencontre que de la glace, aussi dure que le marbre; phénomene unique, & qui tromperait beaucoup ceux qui s'imaginent qu'en hivernant sur cette côte, on pourrait faire des caves sous terre, pour s'y mettre à couvert de la gelée. Dans tous les autres climats, la neige se fond, plutôt qu'ailleurs, au bord de la mer: ici, au contraire, la mer bat contre des montagnes de neige, quelque fois aussi hautes que les plus hauts promontoires de France & d'Angleterre. Elle a creusé fort loin pardessous; ces grandes mastes sont comme suspendues en l'air, & forment un spectacle affreux. Wood ne doute point que cette neige ne soit aussi ancienne que le Monde. Il ne trouva rien dans le pays, que de gros ours blancs, & les traces de quelques bêtes fauves, avec quelques petits oiseaux semblables à l'alouette. A chaque quatt de mille, on rencontre un petit ruisseau, dont l'eau, quoique fort bonne, ne lui parut que de la neige fondue, qui découle des

fit

la Ch

plu

Jac

Ce

deg

tro

riat

ver dir

ger

par

&

& vir

vin

CO

le

av Pô

q

mes inaccessibles

vernant fur cette caves fous terre gelée. Dans tous nd, plutôt qu'ail au contraire, la neige, quelque

uts promontoires a creusé fort loin les sont comme ent un spectacle que cette neige

Monde. Il ne gros ours blancs, uves, avec quelà l'alouette. A

contre un petit t bonne, ne lui ui découle des

nais peu importe montagnes. Vers la mer, oil ces ruisseaux tomsérable portion di bent, on voit, dans les lieux qu'ils ont découverts, sque généralement du marbre noir à raies blanches, & de l'ardoise lieux où l'on n'en fur quelques montagnes intérieures.

Wood donne le nom Speedill à la pointe où il mousse, qui porte sit naufrage. Il nomma les hautes montagnes de unes. Après avoir la Nouvelle-Zemble, Monts de neige du Roi on n'y rencontre Charles; la premiere pointe au Sud, qui est la le marbre; phé plus occidentale du pays, Cap James, ou de perait beaucoup Jacques; & la pointe au Nord, Pointe d'Yorck. Celle de Speedill est par les soixante - quatorze degrés trente minutes de latitude, & les soixantetrois degrés de latitude Est de Londres. La variation de l'aimant y fut observée de treize degrés vers l'Ouest. La marée monte huit pieds, & porte directement au rivage; nouvelle preuve, au jugement de Wood, qu'il n'y a point de passage par le Nord. L'eau de la mer, près de la glace & de la terre, est la plus salée, la plus pesante, & la plus claire qu'il y ait au monde. A quatrevingt brasses d'eau, qui font quatre cens quatrevingt pieds, on voit parfaitement le fond & le coquillage. Dans une si malheureuse expédition. le plus grand chagrin de Wood fut d'avoir perdu. avec son vaisseau, toutes ses recherches sur le Pôle magnétique & sur les propriétés de l'aimant.

Après Wood, on met sur la scene une Nation que ses avantages naturels auraient pu faire pré- Beerings.

tendre plutôt à la même gloire. Il est certain qu par leur fituation au Nord de l'Europe, & pa l'habitude de supporter le froid, qui est le prin cipal obstacle à vaincre, les Russes ont toujours pr eu des facilités qui ne sont pas les mêmes pour tru d'autres Navigateurs, & qui devaient en faire par eu des facilités qui ne sont pas les mêmes pour attendre une émulation moins tardive. Mais il qui n'est pas disficile de deviner les causes de centale lenteur avant le regne de Pierre-le-Grand, qui foi a commencé le premier à les faire sortir de la libi barbarie. C'est à ce grand Prince qu'on est rede au vable des efforts qu'ils ont faits, sous le regne pita suivant, pour reconnaitre les bornes de la Tartarie au Nord-Est, & pour vérifier si cette vaste Contrée n'était pas contigue à l'Amérique. M. Del'isle a donné une courte relation de leurs entreprises. Il n'y a rien à supprimer dans un Mémoire si curieux; & l'Auteur ayant eu beaucoup de part à ces expéditions par lui-même & par son Frere, on eroit devoir le faire parler dans ses propres récits.

« Ce fut, dit-il, à la fin de Janvier 1725, que »M. Beerings, Danois de Nation, & fort habile » marin, reçut de Pierre-le-Grand des ordres qui » lui furent confirmés en plein Sénat, le 5 Février, » huit jours après la mort de ce Prince, par l'Imm pératrice Catherine. Le Capitaine Beerings employa cinq ans à son expédition, parce qu'il » fut obligé,

il y

rivi 30 C exa tion dep de

> Ca prè fine au

àl clai rép

lou

Beerings.

. Il est certain que fut obligé, non-seulement de se rendre par l'Europe, & par terre, avec tout son monde, à l'extrémité orien, qui est le print tale de l'Asie, mais encore d'y faire transporter sles ont toujour presque tout ce qui est nécessaire pour y conss les mêmes pour truire deux bâtimens, propres à faire sa recherche evaient en faire par mer. Il crut sa commission remplie, lors-tardive. Mais il qu'ayant suivi la côte Orientale de l'Aste depuis causes de centale Port de Kamschatka jusqu'à la latitude de re-le-Grand, qual soixante-sept degrés au Nord-Est, il vit la mer nire sortir de la libre au Nord & à l'Est; & que la côte tournait e qu'on est rede au Nord-Ouest, & lorsqu'il eut appris des ha-, sous le regne bitans, qu'on avait vu arriver à Kamschatka, ornes de la Tar lil y avait déjà cinquante ans, un navire de la ier si cette vaste de l'iviere de Léna. mérique. M. De. ... » Cette navigation servit à déterminer, plus

on de leurs en exactement qu'on ne l'avait jamais fait, la situarimer dans un tion & l'étendue de la côte Orientale de l'Asse, ayant eu beau- depuis le Port de Kamschatka sous la latitude par lui-même & de cinquante-six degrés, jusqu'au terme où le faire parler dans Capitaine Beerings s'était avancé. Il ne remarqua, près de sa route, que trois petites Isles fort voisines des côtes; mais ayant appris, à son retour au Port de Kamschatka, qu'il y avait une Terre à l'Orient, que l'an pouvait voir dans un temps clair & serein, il tenta d'y aller, après avoir fait réparer les dommages que son vaisseau avait soufferts d'une tempête. Cette seconde tentative

Tome XVII

vier 1725, que , & fort habile des ordres qui t, le 5 Février, ince, par l'Im-Beerings emn, parce qu'il n fut obligé,

Beerings.

m fut inutile. Après s'être avanc d'environ quarant » lieues à l'Est, il fut assailli d'une nouvelle ten » pête, venant de l'Est-Nord-Est, & d'un vent en » tierement contraire, qui le renvoya au Port d'o ⇒ il était parti. Il n'a pas fait depuis d'autres tenta tives, pour la recherche de cette Terre prétendu » A son retour, il m'apprit de bouche, à Pé stersbourg, ce qu'il n'a pas dit dans sa Relation na savoir que, dans son voyage sur la côte Orien rale de l'Afie, entre les cinquante & les soixant m degrés, il avait eu tous les indices possibles d'un » côte, ou d'une Terre, à l'Est. Ces indices sont > 1. de n'avoir trouvé, en s'éloignant de ces côtes nque peu de profondeur, & des vagues basses ptelles qu'on les trouve ordinairement dans ! Détroits ou les bras de mer, bien dissérente muni s des hautes vagues qu'on éprouve sur les côte » exposées à une mer fort étendue : 2.° d'avoir sances » trouvé des pins & d'autres arbres déracinés » qui étaient amenés par les vents d'Est , au » qui étaient amenés par les vents d'Ett, au m'en » lieu qu'il n'en croît point dans le Kamb fentai chatka : 3.° d'avoir appris, des gens de côte o so pays, que le vent d'Est peut amener le de fai pays, que se glaces en deux ou trois jours; au-lieu qu' encorte partie partie partie partie per les emporter de la côte Nord-Est de l'Asie: 4' de pr sque certains oiseaux viennent régulierement & au » tous les ans, dans les mêmes mois, du côte à la re

de . fur auffi 50 L ferv

dans vire trém que

vatio prop mina

tions furen Frere

⇒ Ap

Carte m'en

environ quarant e nouvelle tem & d'un venter oya au Port d'o is d'autres tenta Terre prétendu e bouche, à Pé ir la côte Orien

te & les soixant ant de ces côtes rement dans la Frere & par des Russes exercés, qui étaient

de l'Est, & qu'après avoir passe quelques mois = sur les côtes de l'Asie, ils s'en retournent Beerings, aussi régulierement dans la même saison.

» Le Capitaine Beerings & son Lieutenant observerent, au Kamschatka, deux éclipses de Lune, dans les années 1728 & 1729, qui me servirent à déterminer la longitude de cette exans sa Relation rrémité Orientale de l'Asse, avec h précision que pouvait comporter la nature de ces observations, faites par des gens de mer avec leurs es possibles d'un propres instrumens; mais ces premieres deter-Ces indices sont minations ont été confirmées par des observations fort exactes des Satellites de Jupiter, qui s vagues basses furent faires ensuite dans le voisinage, par mon

bien différente munis d'instrumens convenables, uve sur les côts « Après avoir acquis ces premieres connais-ue : 2.° d'avoir sances sur la longitude du Kamschatka avec la rbres déracinés Carte & le Journal du Capitaine Beerings, je ents d'Est, au m'en servis pour dresser une Carte, qui reprédans le Kamb sentait l'extrémité Orientale de l'Asie, avec la des gens de côte opposée de l'Amérique Septentrionale, afin eut amener le de faire voir d'un coup-d'œil ce qui restait ; au-lieu qu'i encore à découvrir entre ces deux grandes t d'Ouest, pour parties du Monde. J'eus l'honneur, en 1731, st de l'Asse: 4 de présenter cette Carte à l'Impératrice Anné régulierement, & au Sénat Dirigeant, pour exciter les Russes mois, du côt a la recherche de ce qui restait à découvrir, ce

» qui eut son effer. L'Impératrice ordonna que ese » l'on fît un nouveau voyage, suivant le Ménic legr » que j'en avais dressé. J'indiquais, dans ce Maroù moire, trois différentes routes à suivre par me » pour découvrir ce qui restait d'inconnu. L'un nise ne se devait faire au Midi du Kamschatka, en all ne se droit au Japon; ce qu'on ne pouvait faire la sinre » traverser la Terre d'Yesso, ou plutôt les passage units so qui la séparent de l'Isse des Etats & de la Teranau. » de la Compagnie, découvertes par les Holla a dais, il y a plus d'un siècle. On pouvait décount I so veir, par ce moyen, ce qui était au Nord eche sola Terre d'Yesso & la côte de la Tartarie Originalia » tale. L'autre route devait se faire directement fai » à l'Est du Kamschatka, jusqu'à ce qu'on terrès c » contrât les côtes de l'Amérique au Nord de le tr » Californie. Enfin je proposais, pour troisee Jusie » objet, qu'on allât chercher les Terres dont par le » Capitaine Beerings avait eu de si forts india s'est-a » dans son premier voyage, à l'Est du Kar dut pa so chatka. so

Cette expédition ayant été ordonnée, com l'Yel M. Del'isle l'avait indiquée, le Capitaine Been eut la commission d'aller chercher, à l'Est du Karrau'on chatka, les mers dont il avait eu les indices de méric fon premier voyage. Il partit en 1741: "Ichir n'alla pas bien loin : une furieuse tempêt..." Prem fut assailli dans un temps fort obscurge app

de

Ce

ipal

A

ÉRALE

obles : apa

tenir la mer, & le sit échouer dans une Isle rice ordonna que eserte, sous la latitude de cinquante-quatre. Beerings. suivant le Méme degrés, à neu de distance du Port d'Avatcha. uais, dans ce Moroù il était parti. Ce fut le terme des voyages d'inconnu. L'un nisere & de cet habile Officier, qui périt de d'inconnu. L'un nisere & de chagrin, avec la plus grande partie nschatka, en all le son Monde. Ceux qui purent échapper ree pouvait faire la sinrent au Kamschatka, dans une petite barque plutôt les passes qu'ils avaient construite des débris de leur vaistats & de la Teissau. Cette Isle fut nommée l'Isle de Beerings.

tes par les Holla Ce fut un Allemand, nommé Spanberg, qui On pouvait décount le commandement du vaisseau envoyé à la était au Nord Pecherche du Japon. Il partit du Port de Kamf-la Tartarie Originatka, en Juin 1739, par un bon vent, qui lui faire directement faire vers le Sud, dans l'espace de seize jours, u'à ce qu'on tre rès de vingt degrés en latitude, jusqu'à la hauteur que au Nord de le trente-six à trente-sept degrés, au travers de s, pour troisses lusieurs Isles. Il se crut arrivé à la côte du Japon, les Terres dont par les trente-neuf à quarante degrés de latitude, de si forts india l'est-à-dire, à la partie Septentrionale, où il ne à l'Est du Kar ut pas mal reçu. Il alla jusqu'à Matsumey, prinipal lieu & l'un des plus Méridionaux de la Terre prdonnée, com l'Yesso; mais il n'y descendit point à terre.

Capitaine Been A l'égard de la troisseme & principale route, er, à l'Est du Kamalu'on a tenue à l'Est du Kamschatka jusqu'à l'A-Tchiricow. eu les indices de métique, ce fut un Capitaine à usse, nommé Alexis en 1741; mi Tchirikow, Lieutenant to Capitaine Beerings au se tempête. Premier voyage, qui eut le commandement de

E iij

cette expédition; & le Frere de M. Del'isle, Astro-Tchiricow, nome de l'Académie des Sciences, s'embarqua avec lui, autant pour l'aider dans l'estime de sa route, que pour saire d'exactes observations Astronomiques dans les lieux où ils auraient pu débarquer. Ils partirent le 15 de Juin 1741, d'un Port du Kamschatka, qui se nomme Avatcha, ou Port Saint Pierre & Saint Paul, dont le Frere de M. Del'isle avait observé la latitude de cinquante trois degrés une minute, & dont la distance on P au Méridien de Paris a été trouvée par les Satellites de Jupiter, de plus de cent cinquante-six degres.

> Le 26 Juillet, après guerante - un jours de navigation, ils arriverent à la vue d'une terre, qu'ils prirent pour la côte de l'Amérique, sous la latitude de cinquante-cinq degrés trente-fix minutes. Ils avaient fait près de soixante-deux degrés en longitude; & par conséquent ils étaient éloignés de deux cens dix-huit degrés à l'Orient du Méridie: de Paris. Le Cap Blanc, qui est à l'extrémité la plus Septentrionale & Occidentale connue de la Californie, est sous la latitude de quarante-trois degrés, & distant du Méridien de Paris de deux cens trente deux degrés ; ainfi, le Capitaine Tchiricow & le Frere de M. Del'isle étaient parvenus à quatorze degrés à l'Ouest de la Californie, & à douze degrés & demi au Nord, C'est un lieu où

ix. C orgit uillet her d eau, étern ant à u'en es car ttend érant nauva e part benda

> Ils orès d mais qui ét ne lei entrés dont

> > batea

loign

Carte.

es, s'embarqua s l'estime de sa ervations Aftro-

t cinquante-fix

n jours de na-

ne terre, qu'ils fous la latitude x minutes. Ils degrés en lonnt éloignés de du Méridie: l'extrémité la connue de la quarante - trois Paris de deux apitaine Tchiient parvenus Californie, & est un lieu où

Del'isle, Astro- on n'avait jemais su que personne sût arrivé avant ux. Ce fut aussi jusques là qu'ils s'avancerent en Tchiricow, rigitude.

Le Capitaine Tchiricow, y étant arrivé le 26 aient pu débarquillet, louvoya les jours suivans, pour s'appro-741, d'un Port her de terre; ce qu'il ne put saire, avec son vaisatcha, ou Port eau, qu'à la distance de plus d'une lieue. Il se t le Frere de cetermina, au bout de huit jours, à détacher, e de cinquante ans une chaloupe, dix hommes armés, avec un ont la distance on Pilote: mais ils furent perdus de vue en arriée par les Sa- ant à terre. On ne les a pas revus depuis, quoiu'en eût tenu la mer & fait bien des courses dans es cantons pendant tout le mois d'Août, pour ttendre leur retour. Enfin le Capitaine, désesérant de les revoir, & jugeant la saison trop hauvaise pour tenir plus long-temps la mer, prit e parti de s'en retourner. Dans son retour, il eut, bendant plusieurs jours, la vue des terres fort loignées, que M. Del'isse a marquées dans sa Carte.

Ils approcherent, le 20 de Septembre, fort près d'une côte montagneuse & couverte d'herbe; mais ils n'apperçurent point de bois. Les rochers qui étaient sous l'eau & sur les bords de la côte. he leur permirent point d'y aborder; mais étant entrés dans un golfe, ils y virent des habitans, dont plusieurs vinrent à eux, chacun dans un petit. bateau, tel qu'on représente mux des Groënlans

dais ou des Esquimaux. Ils ne purent entende Tehlricow. leur langage. La latitude de ce lieu fut observe de cinquante : a degrés douze minutes; & différence de longitude au port d'Avatcha, où i retournerent, fur déterminée de près de douz degrés.

> Pendant tout le cours de ce myage, qui ava déjà duré plus de trois mois, la plupart des gen de l'équipage avaient été attaqués du scorbut on étaient morts. Le Capitaine Tchiricow & frere de M. Del'isle n'en furent point exempt Le second y succomba, & mourut le 22 d'Octo bre, une heure après être arrivé au port d'où mabi était parti plus de quatre mois auparavant. Libeau Capitaine, quoiqu'extrêmement mal, eut le bon côte heur de se rétablir. Tel a été le succès de la durade Si niere navigation des Russes pour chercher un fure route à l'Amérique.

> On trouve, sur les bords de la mer orientale. vis-à-vis du Kamschatka, un lieu nommé Okhota, ou Okhotskoy Ostrog, dont la latitude est de cinquante-neuf degrés vingt - deux minutes, & qui est distant du méridien de Paris de près de 141 degrés en longitude; c'est le lieu de l'embarquement pour le Kamschatka & les pays voisins. Beerings y avait laissé le vaisseau sur lequel il avait de fait son premier voyage Des Russes hasarderen d'y monter, en 1731, & de tenir la même route

lus bou oir nie ls d vere

bein hom blab form oure

> A tes, oble s'ava le v fon: tern

mal

Jon m cl

a mer orientale,

purent entendi u'il avait suivie deux ans auparavant; ils eurent lieu fut observe blus de succès que lui, & leur découverre sur Tchiricow. d'Avatcha, où il pointe, où ce Capitaine avait été dans son prede près de douz mier voyage, & qui avait été son non plus ultrà, ls gouvernerent exactement à l'Est, où ils trouroyage, qui ava verent une Isle & ensuite une grande Terre. A plupart des gent peine étaient-ils à la vue de cette Terre, qu'un nés du scorbut momme vint à eux, dans un petit bâtiment sem-Tchiricow & blable à celui des Groënlandais. Ils voulurent s'inrut le 22 d'Octo purent comprendre à ses réponses, sut qu'il était é au port d'où habitant d'un très-grand continent, où il y avait s auparavant. Les eaucoup de fourrures. Les Russes suivirent la mal, eut le bon côte du Continent deux jours entiers, allant vers succès de la der de Sud, sans y pouvoir aborder; après quoi, ils ur chercher un furent pris d'un rude tempête, qui les ramena, malgré eux, sur la côte du Kamschatka.

a mer orientale. A l'occasion des recherches & des découver-nommé Okhota, les, qu'on vient de representer, M. Del'isle fait itude est de cin observer que le terme, jusqu'où l'Amiral de Fonté minutes, & qui s'avança, au Détroit de Ronquillo, & où il trouva de près de 141 de vaisseau de Boston, répond à la Baie d'Hud-de l'embarque son, près de l'eau de Wager; & que le dernier ys voisins. Bee terme du voyage de Bernardo répond à la Baie lequel il avair de Baffin, vis-à-vis du Détroit de l'Alderman Iles hasarderent Jones. « L'Amiral, ajoute-t-il, parait donc conla même route pure assez mal sa Relation, en déclarant, sur

m des lumieres imparsaites, qu'il n'y a point de mommunication par le Détroit de Davis; cat m'on sait qu'on a pu naviger jusqu'au sond de la man Baie de Bassin, où sont les Détroits de l'Alderman Jones & de Lancastre. Quant aux découvertes des Russes, le terme oriental de la navim gation de Tchiricow répond à une côte, qui mom joint les embouchures des rivieres de Haro & de Bernardo. m

De nouvelles connaissances, que M. Del'isso aoquit en 1732, lui ont fait joindre dans sa Carte, l'embouchure de la riviere de Bernardo avec une longue côte, qui tourne autour de la pointe la plus septentrionale & orientale de l'Asie, en laisfant entre deux un grand passage, de près de cent lieues de largeur, par lequel la mer septempionale de Tartarie, ou la mer glaciale, communique avec celle du Sud. Il apprit, en même-temps que la grande côte, qui termine ce Canal à l'Orient, avait été vue de fort loin par Spanberg, dès l'année 1728. Ensuite les Russes, comme on l'a rapporté, s'en sont plus approchés en 1731. Mais depuis on a vérifié que ce Continent est fréquenté par des Russes, qui apportent de belles fourrures: ainsi, c'est d'eux qu'on doit attendre d'exactes informations sur la situation & l'étendue de ces nouveaux pays, ignorés jusqu'à présent, où la Cour de Russie peut envoyer des Pilotes & des

es J roye ion

ort

erre

aie

M

Cou

aiffa

uele

as r

ours éler

rion

n al

k q

refl

ôte

dent

le C le l er n'y a point de de Davis; car u'au fond de la oits de l'Alderntal de la navi-

e dans sa Carte, nardo avec une le la pointe la l'Asie, en laisde près de cent mer septentrio, ale, communien même-temps ce Canal à l'O. Spanberg, dès comme on l'a en 1731. Mais t est fréquenté belles fourrutendre d'exacl'étendue de présent, où la Pilotes & des

stronomes, pour en déterminer la longitude & la titude. Ces découvertes seraient d'autant plus im- Tchiricow. ortantes, qu'en confirmant l'existence des grandes erres découvertes par l'Amiral de Fonté, elles metant aux décou- raient en état d'en fixer la situation & l'étendue.

M. Del'isle fouhaiterait beaucoup aussi que la une côte, qui Cour de Russie sit achever la découverte de cette res de Haro & Trande Isle, dont le Capitaine Beerings eut conaissance en 1726, entre les cinquante - un & ue M. Del'isle les cinquante - neuf degrés. Tchirikow en vit uelques habitans, en 1741. Peut-être n'a-t-elle as moins de cent ou cent cinquante lieues d'éendue, puisqu'il en suivit les côtes plusieurs purs de suite. Une autre découverte, qui semble éservée aux Russes, est celle des côtes septenrionales d'une terre, vue par Don Jean de Gama, n allant de la Chine à la Nouvelle - Espagne, k qui se trouve marquée, pour la premiere ois, dans la Carte marine de Jean Texeira, ressée en 1643. Cette Carte n'en offre que la côte méridionale, après quelques Isles à l'Occident; mais M. Del'isse, ayant vu, dans des Cares Japonoises, dont quelques-unes lui furent enoyés à Pétersbourg, une grande Isle, que sa situaion lui a fait prendre pour la terre de Jean le Gama, n'a pas fait difficulté, dans sa Carte, le la terminer suivant ces lumieres, & d'ajouer à la partie Orientale quelques moindres

Tchirikow.

Isles, qui se trouvent dans les Cartes Japonaises. A l'égard de la mer d'Ouest, dont l'existence, dans la partie occidentale du Canada & du Mississipi, est prouvée par toutes sortes de témoignages, & qui, dans la supposition des deux passages dont on a parlé, semble promettre aux François, par cette voie, la route qu'on cherchait à la Chine & au Japon; M. Del'isle en place la côte septentrionale à cinquante-deux degrés une minute.

vii

rrd

ius

ap.

toi fui

pu

la i

de

av de

il

tr fu

fe

il

d

I

1 la

Gillam,

Ainsi, de toutes parts, la carriere est ouverte aux plus belles espérances, sans qu'on puisse com prendre quelle fatalité en retarde le succès. Mais si la constance & l'ardeur y peuvent donner des droits, on doit cette justice aux Anglais, que just qu'à présent nulle autre nation n'en a mieux acquis Quoique depuis le malheureux voyage du Capi taine James, en 1631, ils eussent paru fort refroidis pour les recherches, on ne peut douter que cette vue n'ait eu presqu'autant de part que celle du commerce, aux efforts qu'ils firent dans l'intervalle, pour s'établir dans la Baie d'Hudson. Le voyage qu'ils y firent, en 1668, sous la conduite de Des Groseillers, sut poussé à la hauteur de soixante-dix-neuf degrés dans la Baie de Baffin; & ce ne fut qu'après avoir employé la belle saisonà la recherche du passage, que le Capitaine Gillam revint passer l'hiver dans la Baie d'Hudson, pour y jetter les fondemens d'une Colonie Anglaile.

Cartes Japonailes nerchait à la Chine ice la côte septen s une minute. rriere est ouverte qu'on puisse com le le succès. Mais uvent donner de Anglais, que jul en a mieux acquis voyage du Capi t paru fort refroipeut douter que de part que celle

firent dans l'in

ie d'Hudson. Le

fous la conduite

a hauteur de soi-

aie de Baffin; &

la belle saisonà

apitaine Gillam

d'Hudson, pour

olonie Anglaife.

, dont l'existence. La guerre, dont cette Baie devint l'occasion, sit 🚐 Canada & du Mil perdre tout autre foin; mais, à peine fut - elle Gillam. ortes de témoigna rerminée par la cession, qu'on vit partir le Capides deux passages raine Barlow pour la découverte d'un passage. ttre aux François III mit à la voile en 1719. On ne sait ce qu'il devint; & quelques debris de vaisseau, qui furent rrouvés à soixante-trois degrés de latitude, font juger qu'il fit naufrage à cette hauteur. Trois ans après, lorsqu'on eut perdu l'espérance de son retour, Scroggs n'en eut pas moins de hardiesse à suivre la même route. Son Journal n'a pas été publié; mais on en trouve l'extrait suivant dans la Relation d'Arthur Dobbs.

Scroggs.

Scroggs sortit de la riviere de Churchill dans la Baie d'Hudson, le 22 de Juin 1722. A soixantedeux degrés de latitude, il lia quelque commerce avec les Sauvages du pays, dont il reçut des côtes de baleine & des dents de vaches marines. Ensuite il fut jetté, par le mauvais temps, à soixante-quatre degrés cinquante - six minutes, où il mouilla sur douze brasses d'eau. L'air s'étant éclairci, il ne se trouva qu'à trois lieues de la côte du Nord, où il donna au Cap, qu'al voyait à l'Est-Nord, le nom de Whale-bone Point, pointe des côtes de baleine. Il découvrit, en même-temps, plusieurs Isles entre le Sud-Ouest à l'Ouest-quart d'Ouest, & le Sud-Ouest - quart - de - Sud. Il vit la terre au Sud vers l'Ouest. Le Wallerme det parut un pays sort élevé.

Scroggs.

L'Isle la plus méridionale, où il vit quantité de baleines noires & plusieurs blanches, reçut de lui le nom de Cap Fullerton. La marée y montait de cinq brasses; de sorte qu'après avoir eu douze brasses d'eau dans le flux, il n'en eut que sept dans le reflux. Il avait avec lui deux Américains septentrionaux, qui avaient passé l'hiver à Churchill. & qui lui avaient parlé d'une riche mine de cuivre, située sur la côte, dont on pouvait approcher si facilement, qu'ils promettaient de conduire la chaloupe presqu'à côté de la mine. Ils avaient même apporté quelques morceaux de ce cuivre à Churchill, & l'industrie ne leur avait pas manqué pour tracer le plan du pays, avec du charbon, fur du parchemin. Ce que le Capitaine Anglais visita, lui parut assez conforme au plan de ces deux Américains. L'un des deux lui demanda, pour récompense de ses services, de le laisser sur cette côte, où il n'était qu'à trois ou quatre journées de fa patrie: Scroggs lui refusa cette faveur. Le même Américain assura qu'il était du fond de la même Baie, & qu'il y avait en cet endroit une barre, c'està-dire, un banc de fable ou un rocher. Scroggs remit à la voile au Sud-Est; & le 15, il croisa le Welcome, à soixante-quatre degrés quinze minutes. Il vit encore quantité de baleines, mais il ne rencontra point de glaces à cette hauteur. La terre du Whale-bone-Point s'étendait de l'Ouest au Sud?

por de dan dix

le dans pub. pour exem fait de S Chu ou g Cary au I

éloi vit , min rées

que du

ou la t l'Oi ut que sept dans dix brasses.

Américains sepver à Churchill, uvait approcher ne. Ils avaient x de ce cuivre avait pas manvec du charbon, pitaine Anglais lan de ces deux nanda, pour rélaisser sur cette tre journées de veur. Le même le la même Baie, e barre, c'estocher. Scroggs 15, il croisa le quinze minues, mais il ne iteur. La terre 'Ouest au Sud;

vit quantité de le quelques hommes, qu'il envoya sur la côte, rapnes, reçut de lui porterent qu'ils n'avaient rien vu qui les empêchât Scroggs. tée y montait de de pénétrer plus loin. La sonde leur sit trouver, avoir eu douze dans cette mer, depuis quarante jusqu'à soizante-

Arthur Dobbs, à qui l'on a obligation de cet extrait, avait pris fort à cœur la découverte. En Middleton. he mine de cui 1737, il se lia fort étroitement avec un Officier le Mer, nommé Middleton, qui lui fournit, de conduire la dans plusieurs lettres, dont les extraits ont été publiés, quantité de faits, qui paraissent concluans pour la réalité du passage. Ils établissent, par exemple, qu'un vent de Nord & de Nord Ouest, fait monter les basses marées, plus qu'un vent de Sud ou d'Ouest ne fait monter les hautes à Churchill ou à la riviere d'Albanie; qu'il y a peu ou point de marée, entre l'Isle de Mansfield & Cary-Swans'nest; qu'il n'y en a point absolument au Nord & au Nord-Eft des Isles de Moulin, & que, par conséquent, la haute marée doit venir du Welcome; que le Welcome ne peut donc être floigné de l'Océan; que ce que le Capitaine Scroggs vit, par les soixante-quatre degrés cinquante minutes, tant à l'égard des baleines que des marées, en est une nouvelle preuve; enfin qu'à huit ou dix lieues de la pointe de Walebonne, il vit la mer sans glace, & que le pays s'étendait de Ouest au Sud. Entre les mêmes faits, on trouve

qu'un Facteur de Churchill, nommé Lovegrow Middleton qui avait été souvent à Wale-cove, par les sois xa ite-deux degrés trente minutes, assurait que toute cette Côte n'offre que des pays entrecoupe & des Isles, &, qu'ayant abordé à l'une de ce Isles, il avait vu la mer ouverte vers l'Ouest. Un autre Facteur, nominé Wilson, que la Compagnie avait envoyé à Whale-cove pour le com merce des côtes de baleines, déclara, qu'ayan eu la curiosité de s'avancer entre les isses voifines, il avait trouvé que l'ouverture s'élargissis vers le Sud-Ouest, & qu'à la fin, elle devenair puis si large, que, d'un côté ni de l'autre, on me voyait plus la terre. an No

Dobbs, convaincu par des faits si bien attestés & par ses propres informations, qu'il y avait beaucoup d'apparence de pouvoir trouver un passage dans le Welcome, mit tout en œuvre pour fait employer Middleton à cette recherche. On is accorda une caiche. La meilleure Relation qu'on renteait de cette entreprise, est renfermée dans l'expaint trait suivant, qu'Ellis a fait sur plusieurs Lettres & fur le Journal même du Voyage.

Le Capitaine Middleton, s'étant rendu à riviere de Churchill, dont les Anglais marques la situation à cinquante-huit degrés cinquante-sit minutes de latitude, n'en put sortir avant le 1 de

Juillet

cou

**u**x

rd-

ion

x a

Le

e que

ces

foix

tait

10

7

pays entrecoup dé à l'une de ce 2, que la Com ove pour le com

u'il y avait beau ouver un passags œuvre pour fait echerche. On la e Relation qu'or yage.

tant rendu à rtir avant le 1 de

Juillet

ommé Lovegrow llet. Le 3, à cinq heures du matin, il découtes, assurait que trois Isles, à soixante - un degrés quarante Middleton, minutes. Le 4, il vit Brook Cobham, par les fortante-trois degrés de latitude, & les quatree vers l'Ouest. U g: treize degrés quarante minutes de longitude est de Londres. La variation y était de vingtdegrés dix minutes, & cette Isle était couverte de neige. Le 6, au matin, Middleton déclara, qu'ayan de ouvrit un Cap, à soixante-trois degrés vingt erture s'élargissamentes de latitude, & quatre-vingt-treize degrés longitude de Londres. La sonde y fit trouver. in, elle devena depuis trente-cinq julqu'à soixante-douze brasses l'autre, on ne profondeur. A cinq heures, le courant tourna ts si bien attestes Nord-Nord-Est. La sonde portait deux nœuds (deux braffes), & la Marée venait de Nord-Wird-Est-quart-de-Nord. On observa que la vaion était de trente degrés, & que les hautes x allaient au Nord.

Le 8, en arrivant par les soixante-trois degrés rente-neuf minutes de latitude, on ne rencontra plusieurs Lettres paint d'autres poissons qu'une baleine blanche, & quelques veaux marins. On y vit beaucoup de tes au Nord, & la Côte y était enfermée anglais marques foixante à quatre-vingt-dix brasses, & la terre rés cinquante fi reait à sept ou huit lieues au Nord-Ouest. 10, à soixante-quatre degrés cinquante-une

Tome XVII.

minutes de latitude, & quatre-vingt-huit degi Middleton, trente - quatre minutes de longitude, on trou le Welcome large d'onze ou douze lieues, la Co orientale basse & unie, & tout le Welcome rem de glaces. Le vaisseau y demeura pris jusqu'au n Le 13, on s'avança, au travers des glaces, ve le Cap-Dobbs, que Middleton avait découvert nommé, au Nord-Ouest du Welcome, par soixante-cinq degrés douze minutes de latitude & les quatre-vingt-six degrés six minutes de la gitude de Londres. On vit, au Nord-Quest de Cap, une belle onverture ou riviere, dans quelle on entra, pour y mettre le vaisseau à l'al des glaces, jusqu'à ce qu'elles fussent dissipa dans le Welcome.

> L'embouchure de cette riviere n'a pas moi de sept ou huit lieues de large, pendant la m tié de det espace; après quoi, elle se rétrecit quatre ou cinq. On jetta l'ancre à la rive Nord, au-dessus de quelques Isles, sur trens quatre brasses d'eau. La marée avançait, dans moindre largeur, de cinq lieues en une heur mais cette proportion ne subsistait plus en mo tant. Le reflux emportait beaucoup de glad Vis-à-vis du mouillage, on avait depuis quaton jusqu'à quarante quatre brasses d'eau au milieus canal. Le jour suivant, plusieurs Esquimaux vi rent à bord; mais ils n'avaient de propres

atr ua Tits affe

aien mm ces

Le mme ures

ter

il é n qu te la it, e

iles àt riles

bal er de fesitié fi

nce, qu'à c vingt huit deg tude, on trou ze lieues, la Cò Welcome rem pris julqu'au i des glaces, ve vait découvert Velcome, par utes de latitud minutes de la Nord-Ouest de riviere, dans

le vaisseau à l'al

s fusient dissipa

ere n'a pas moi , pendant la m elle se rétrecit ncre à la tive Isles, fur trem avançàit, dans es en une heur ait plus en mo ucoup de glat l'eau au milieu Elquimaux vi nt de propres

mmerce que leurs vieux habits de peau, & atre-vingt pintes d'huile de baleine. On con-Middleton ua de monter l'espace de quatre lieues, aussus de plusieurs Isles, & l'on mouilla sur seize asses d'eau, dans un sond entre ses Isles & la e du Nord, pour se garantir des glaces, qui aient & venaient avec la marée. Ce lieu fut mmé Sond Jauvage. La riviere était pleine de ces, au-dessus & au-dessous du vaisseau.

Le 15, on envoya le Lieutenant, avec neuf mmes, & des provisions pour quarante-huit ures, dans une chaloupe à huit rames, pour ter la riviere. Il revint le 17. Son rapport fut il était monté au travers des glaces, le plus n qu'il avait pu; que plus haut, elles tenaient te la largeur d'une rive à l'autre, & qu'il y it, en cet endroit, soixante-dix à quatre-vingt sles de profondeur. Le 16, Middleton étant à terre, visita quelques Isles, qu'il trouva riles & nues, à l'exception d'un peu d'herbe t basse, & de mousse dans les vallées. Il fit er des filets, qu'on retira sans poisson. Piusieurs ses gens furent attaqués du scorbut, & la t depuis quator nee, à l'embouchure de la riviere, de quatre res au changement de Lune, & monte de dix qu'à quinze pieds. La variation est de trente-

cinq degrés. Dans l'endroit où le Lieutent Middleton. avait été, la marée venait du Sud, & mont treize pieds dans le temps des basses eaux. Que ques Américains, que l'on avait amenés Churchill, n'avaient aucune connaissance du pr où l'on était.

> Le 18, on entra dans une petite Baie, où! mouilla sur neuf brasses & demie d'eau, Middles monta la riviete dans la chaloupe, avec la hommes & deux Américains. A huit heures soir, il crut avoir fait quinze lieues. La ma montait à douze pieds, & le flux venait du Su Sud-Est. Les Américains tuerent une bête faut Pendant la nuit, on entendit des cris extraord naires, tels que les Sauvages en font, lorsqu'ils percoivent des étrangers. Le 19, à deux heu du matin, on parvint cinq lieues plus fond, I'on entra dans une riviere, ou un fond, avait fix ou fept lieues de large, mais d Middleton ne put reconnaître la profonde Deer-S Elle était si chargée de glaces, qu'il fut possible d'avancer plus loin. Le pays était élevé des deux côtés. Middleton monta fur des plus hautes montagnes, vingt-quatre lie au-dessus du Sond sauvage, où était le vaisses qu'il découvrit même de ce lieu. Il observa que cours de la riviere était Nord-quart-d'Ouest; elle paraissait plus étroite en montant, & rem

gl nd a av.

gne pie

VC banti

neval

Le ndit ncre gla

mon Velco aient -deffe

buvel Lie

upe Indé

Le 26 aître l'emb

> Le S ingt-h ariatio

Baie

ÉRALE

le Lieutena Sud, & mont asses eaux. Que vait amenés naissance du pr

tite Baie, où! d'eau. Middles

oupe, avec h A huit heures: lieues. La ma ux venait du Si t une bête faut les cris extraor ont, lorsqu'ils 9, à deux heu ues plus fond, ou un fond, arge, mais de

e pays était on monta fur ngt-quatre lie

s, qu'il fut

. Il observa qu

uart-d'Ouest; 🛚 ontant, & rem

glaces. Cet endroit fut nomme Deer-Sund nd des bêtes fauves, parce que ses Americains y Middletons avaient tué. Le pays est non-seulement mongneux & stérile, mais entrecoupé de rocs, dont pierre ressemble au marbre. Dans les vallées, h voit quantité de lacs, un peu d'herbe, & pantité d'animaux de la grandeur d'un petit heval.

Le Capitaine, étant revenu à bord le 20, desndit, le 21, la riviere où le vaisseau était à ncre, & ne la trouva pas moins embarrassée glaces. A quatre lieues de l'embouchure, monta sur une haute montagne, d'où il vit le Velcome encore chargé de glaces. Le 22, elles aient fort épaisses dans la riviere, au-dessus & dessous de lui; & chaque marée en amenait de buvelles, lorsque le vent venzit du Welcome. e Lieutenant monta la riviere dans une chadupe à six rames. Il revint le 25, après avoir andé la riviere entre les Isles, du côté de e la profonda Deer-Sund, & l'avoir trouvée remplie de glaces. Le 26, il descendit la riviere avec le Contremaître, pour observer si la glace s'était dispersée l'embouchure & dans le Welcome,

Le Sond sauvage est à quatre-vingt-neuf degrés était le vaisse ingt-huit minutes de longitude occidentale. La ariation y est de trente-cinq degrés. L'entrée de Baie, nommée Wager, est à soixante-cinq

degrés vingt-trois minutes de latitude, & l. Det hure Middleton. Sund à soixante-cinq degrés cinquante minutes erme Le cours du Sond sauvage est Nord-Ouest a bu di compas.

> Le Lieutenant & le Contre-maître revinrent 27. Ils avaient été entraînés, par les glaces 📲 u W par la marée, à six ou sept lieues; &, quoiquella Bai riviere fût toute engagée de glaces, ils les avaien Le trouvées plus minces, en entrant dans le Welcomment à Le 28, ils monterent la riviere, pour cherche lence, quelque autre entrée dans le Welcome, parce louze qu'en la montant le 24, ils avaient vu quantit vaien de baleines noires & d'autres poissons, qu'on meèce d voyait point dans l'endroit où le vaisseau était outes l'ancre, ni plus bas. Middleton les chargea au que le de visiter le Deer-Sund, & toute autre ouver pouch ture , pour découvrir si la marée entrait de que re le qu'autre coté que celui par lequel on était veni Ils avaient le temps de faire toutes ces restiviere cherches, jusqu'à ce que les glaces fusses avait dispersées à l'embouchure de la riviere & dans le Welcome.

> La chaloupe fut envoyée, le 29, avec hu calme malades, & plusieurs autres, qui étaient attaqua pour du scorbut, dans une petite Isle où l'on avait vi quantité d'oseille & de bistorte. Middleton mont tude, fur une des plus hautes montagnes, & jugeal de los glaces de la riviere plus épaisses vers l'embous huit d

fez

iver

dix

fut fo oixan

heure

ude, & le Deer hure, qu'au-dessus. Le 30, il vit les glaces quante minute fermes par-tout au-dessous de lui, & jusqu'à huit Middleton, Nord-Ouest a pu dix lieues au-dessus; mais la mér lui parut ssez nette hors de la Baie. Le 31, on vit arître revinrent le liver quantité de nouvelles glaces, qui venaient ar les glaces & lu Welcome, & qui remplirent presque toute; &, quoiquel la Baie.

s, ils les avaien Le Lieutenant & le Contre-maître, qui revinans le Welcom ent à bord le 1 d'Août, après quatre jours d'ab-, pour cherche sence, rapporterent qu'ils s'étaient avancés dix ou Velcome, parc louze lieues au-dessus de Deer Sund; qu'ils y ent vu quantitativaient vu quantité de baleines noires, de l'efissons, qu'on moèce dont viennent les côtes, & qu'ayant visité e vaisseau était poutes les ouvertures, ils avaient toujours trouvé les chargea aus que le flux venait du côté de l'Est, ou de l'emate autre ouver pouchure de la riviere de Wager. On leva l'anentrait de que re le 2; on fortit du Sond fauvage; & le 4, el on était venu dix heures du foir, on se trouva hors de la toutes ces re tiviere, à la faveur du ressux par lequel on glaces susse à vait été entraîné l'espace de and lieues par riviere & dan heure. Il ne se trouva plus de glaces, lorsqu'on fut sorti de la riviere; & le temps étant fort 29, avec hu calme, Middleton fit mettre la pinasse en tête, étaient attaque pour remorquer à force de rames. On était à où l'on avait va soixante-cinq degrés trente-huit minutes de latiliddleton mont tude, & quatre-vingt-sept degrés sept minutes nes, & jugeale de longitude de Londres; la variation, de trentevers l'embou huit degrés. On entra dans un nouveau Détroit.

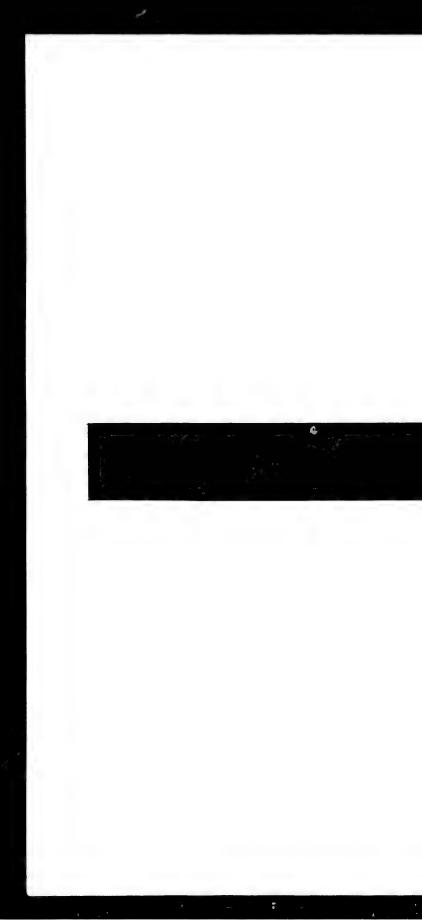

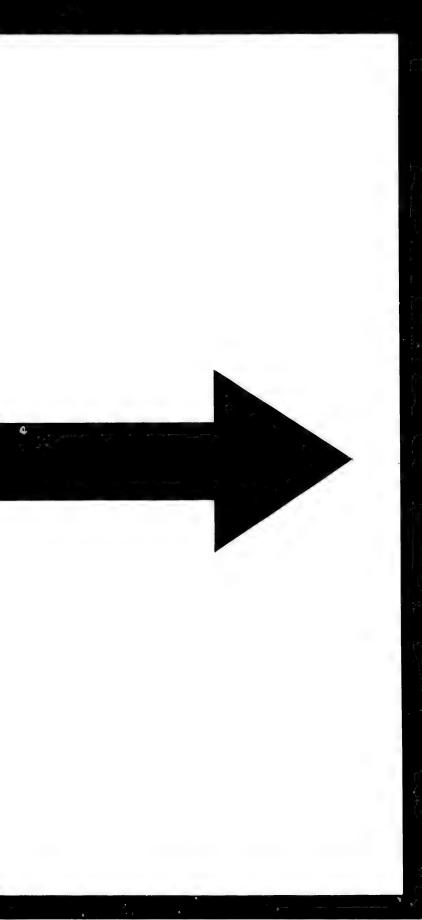



# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE



C

d

d

lo

C

Ы

de treize lieues de large, au Nord-Ouest de Middleton. Baie de Wager. L'entrée du Wager est à soixante cinq degrés vingt-quatre minutes de latitude, quatre-vingt-huit degrés trente-sept minutes de longitude; on se trouva, le 5, à soixante-si degrés quatorze minutes de latitude, & quatte vi vingt-six degrés vingt-huit minutes de longitud Le Détroit n'y avait plus que huit ou neuf lieut de large. Le 17, on se vit enfermé de glaces. Le ur côte de Sud-Est était basse, & sa longueur d'en site viron sept lieues. A la pointe du Nord Est de la de Côte, on voyait un pays montagneux, qui ressemble blait à une partie de la côte du Détroit d'Hudson qu La sonde sit trouver depuis vingt-cinq jusqu'à qua qu rante-quatre brasses de prosondeur, & la vaix son tion était de quarante degrés. La marée vena pas d'Est - quart-de-Nord, au compas; son courant ava était très-fort, & dans certains endroits, on approbi percevait des rourbillons, & des espèces de qui barres. Le 6, elle venait d'Est-quart-de Sud. 0. Re vit, à deux heures, la pointe de la Côte, de quatre ou cinq lieues du vaisseau. Le flux via au de l'Est à trois heures. A quatre heures, on vi son un beau Cap à l'Ouest-quart-de-Nord, éloigne cin de six ou sept lieues. La Côte s'étendait d'Estapla quart-de-Nord au Nord quart-d'Quest, & faisail des points justes avec la boussole. Middleton en mis conçut beaucoup de joie, dans l'opinion que pie

Nord-Ouest de l'Amérique; & ager est à soixant cette raison la lui fit nommer Cap Hope, Cap Middletone utes de latitude, la d'Espérance. On manœuvra toute la nuit au travers te-sept minutes de des glaces, pour s'en approcher. Le lendemain, 5, à soixante-se lorsque le Soleil eut dissipé les brouillards, on titude, & quatre vit la terre autour du vaisseau, depuis la basse nutes de longitud Côte, jusqu'à l'Ouest-quart-de-Nord; elle semhuit ou neuf lieur blait se joindre à la Côte de l'Ouest, & sormer sermé de glaces. L'une Baie prosonde. Middleton, pour s'en assurer, k sa longueur d'en fit continuer la route au fond de la Baie, jusqu'à du Nord-Est de l'adeux heures. Enfin dans le cours de l'après-midi, ngneux, qui ressemblorsque tout le monde eut reconnu que ce n'était Détroit d'Hudsse qu'une Baie, dans laquelle on ne pourrait avancer ngt-cinq jusqu'à que que de six ou sept lieues plus loin, & qu'ayant ndeur, & la vatia sondé plusieurs fois la marée, on n'eût trouvé s. La marée veni par-tout que de basses eaux, on conclut qu'on mpas; son courar avait passé l'ouverture par où la marée entrait du s endroits, on approcé de l'Est. La variation se trouvait ici de cindes espèces de quante degrés. Cette Baie, qui sut nommée t-quart-de Sud. 0 Repulse Bay, n'a pas moins de six ou sept lieues te de la Côte, de large au sond. La terre, qui s'étend de la seau. Le flux vin au Détroit glacé vers l'Est, est sort élevée. La tre heures, on we sonde portait, depuis cinquante, jusqu'à cent de-Nord, éloign rinq brasses. On sortit de la Baie vers l'Est, & les re s'étendait d'Elleglaces y étaient en abondance. Le 8, à dix heures du matin, le Capitaine se

ble. Middleton en mit dans la chaloupe, avec l'Ecrivain, le Canonans l'opinion que pier & le Charpentier, pour chercher d'où le

flux venait dans cette Baie. A midi, ils avaien Middleton. le Cap Hope au Nord demi-Est, à cinq ou six lieues d'eux, la Baie à l'Ouest-Sud-Ouest, à quatre lieues, & l'entrée du Détroit glacé, parmi les Isles du côté de l'Est, à l'Est environ deux lieues. A quatre heures, le milieu du Détroit glace étoit à l'Est-Sud-Est, à trois lieues. Middleton revint à bord, vers neuf heures & demie du foir. Il avait fait environ quinze lieues, pour monter fur une haute montagne, qui dominait sur le Détroit, d'un côté, & de l'autre sur la Baie de l'Est: il y avait vu le passage, par où la marée entrait. La moindre largeur de ce Détroit est de quatre à cinq lieues, & la plus grande de six ou sept. Il renferme quantité de grandes & de petites Isles, & sa longueur est de seize ou dix-huit lieues. Il s'étend du Sud-Est, en faisant un croissant au Sud, & du côt de hu l'Ouest il était rempli de glaces, qui te ant par-tout aux Isles & aux Bas-fonds. Middleton vit un pays fort élevé, à quinze ou vingt lieues au Sud, qu'il jugea devoir s'étendre jusqu'au Cap Comfort, & jusqu'à la Baie qui est entre ce Cap & le Portland de Wilson, partie du côté septentrional de la Baie d'Hudson. Comme les glaces n'étaient pas encore ouvertes, il fut réfolu, dans le Conseil, de sonder l'autre côté du Welcome, depuis le Cap Dobbs jusqu'au Brook-Cobham,

h

fe

d

Ь

a d midi, ils avaient our y chercher quelque ouverture, & de re-

Middleton.

Est, à cinq ou six pourner ensuite vers l'Angleterre. Sud-Ouest, à qua- On partit le 9, à huit heures du matin. La oit glacé, parmi les onde donna trente-cinq brasses, à une lieue de viron deux lieues, la côte, à six du Cap Hope, & à trois de la du Détroit glacé Pointe. On rasa la côte du Sud-Est, à la distance lieues. Middleton le trois lieues, Le côté de l'Ouest étoit couvert ares & demie du le glaces. A quatre heures après midi, on vit le rinze lieues, pour Cap Dobbs au Nord-Ouest du vaisseau, trois agne, qui domi-quarts à l'Ouest au compas, à la distance de té, & de l'autre six lieues. La seconde y donna cinquante brasses. vu le passage, par A minuit, elle marqua soixante à soixante-cinq; dre largeur de ce & le 10, à quatre heures du matin, de quarante-lieues, & la plus trois à vingt-cinq, à cinq lieues de la côte de ferme quantité de l'Ouest. On avait, à huit heures, soixante-six à sa longueur est de soixante-dix brasses, par les soixante-quatre detend du Sud-Est, grés dix minutes de latitude, & les quatre-vingt-, & du cô: huit degrés cinquante-six minutes de longitude. ces, qui te la largeur du Welcome y étoit de seize ou dixnds. Middleton vit huit lieues; & l'extrémité de la côte de Sud-Est ou vingt lieues au alloit du Sud au Sud-Est-quart-d'Est, à six ou dre jusqu'au Cap sept lieues du vaisseau. Le 11, à quatre heures est entre ce Cap & du matin, on avait de quarante cit q à trente-cinq e du côté septen brasses d'eau. La côte du Nord alloit du Nord-Est Comme les glaces au Nord-Nord-Ouest, à quatre ou cinq lieues l fut résolu, dans du vaisseau. On était alors par les soixante-quatre té du Welcome, degrés de latitude, & par les quatre-vingt-dix Brook-Cobham, degrés cinquante-trois de longitude, près du Cap:

On s'approcha de la côte, autant qu'il fut possi-Middleton ble, pour découvrir quelque ouverture dans le pays. La route fut continuée à la vue de la côte Nord du Cap Hope. A quatre heures après midi, ayant quitté la côte, pour sonder, on trouva trente-quatre à vingt-huit brasses, & trente à quarante vers huit heures.

> Le 12, à quatre heures, on mit à la voile; &, vers neuf heures, on se trouva devant le Cap, à neuf ou dix lieues à l'Est du Brook Cobham; qui étoit alors au Nord-Ouest-quart-de-Nord cinq ou fix lieues du vaisseau. La sonde donnait soixante à quarante neuf brasses. On était alors par les soixante-trois degrés quatorze minutes de latitude, & par les quatre-vingt-douze degrés vingt cinq minutes de longitude de Londres, Middleton assure qu'en rasant toute la côte du Welcome, depuis le Détroit glacé jusqu'à cet endroit, il avoit trouvé par-tout que c'était un continent, quoiqu'on y rencontre des Baies assez profondes & plusieurs petites Isles. Ce Cap & l'autre, situé · à soixante-quatre degrés de latitude, renferment une très-profonde Baie. On rencontre, le long de la côte, quantité de baleines noires, de la véritable espèce dont on tire les côtes.

Devant Brook-Cobham, on avait vingt à quarante brasses d'eau, à quatre lieues de distance à l'Est-Nord-Est. Le 13, Middleton envoya falts

ant qu'il fut possiouverture dans le la vue de la côte heures après midi, onder, on trouva asses, & trente à

mit à la voile; &, devant le Cap, à Brook Cobham -quart-de-Nord La sonde donnais On était alors par rze minutes de laouze degrés vingu ondres, Middleton te du Welcome, 'à cet endroit, il it un continent. es assez profondes p & l'autre, fitué tude, renferment ncontre, le long nes noires, de la s côtes.

avait vingt à quales de distance à ton envoya falte

e l'eau dans une Isle qui est à trois lieues du Continent, & qui a sept lieues de long sur trois Middletons le large, presque toute d'une pierre blanche & lure, semblable à du marbre. La chaloupe, qui n revint le 14, apporta une bête fauve & un urs blanc, tués par les Américains du bord; ils vaient vu, dans l'Isle, quantité de Cygnes & de anards. Le 15, on accorda la liberté à deux des méricains, qui souhaitaient d'être laissés dans ce ieu, où ils n'étaient pas éloignés de leur Patrie: Middleton leur fit donner une petite barque, qui ut chargée de poudre & de plomb, de proviions, de haches, de tabac & de clincailleries Ceux qui les avaient conduits dans l'Isle, avaient blervé que la marée y monte souvent à vingtdeux pieds. Un autre Américain, curieux de voir l'Europe, fut gardé à bord; & le même jour, Middleton fit mettre à la voile pour l'Angleterre.

Quelque soin qu'il eût apporté à ses observation, son voyage ne répondit point aux grandes espérances qu'on en avoit conçues. Non-seulement il n'avait pas découvert le passage, mais il n'avait pu se mettre en état d'expliquer les hautes marées qu'il avait observées dans le Welcome; & c'était sur ce point qu'on attendait un éclaircissement. Des Détroits gelés, des ouvertures inconnues, ne pouvaient servir à la décision, & ne faisaient que suspendre la difficulté. Il restait tous Middleton.

jours à trouver d'où venaient ces grosses marées; par quelque ouverture qu'elles pussent entrer & les partisans du passage soutenaient qu'elles ne pouvaient être expliquées, sans la supposition d'un Océan de l'autre côté. Ainsi, loin d'aider à sortir de ce labyrinthe, Middleton semblait en avoir multiplié les détours. Il fallait une autre expédition, pour tirer quelque fruit de la sienne; elle s'est faite, & c'est ce qui reste à rapporter, Comme les Anglais y ont employé tous leurs essorts, & qu'elle peut passer pour le résultat des connoissances rassemblées depuis deux siécles, tout ce qu'on a lu jusqu'ici n'en est proprement que l'introduction.

00

re

te

qu

uc

rai

de

de

On supposa comme incontestable, par la raison & l'expérience, qu'il n'y avait rien à se promettre du côté du Détroit de Davis; & qu'au contraire il devoit rester beaucoup d'espérance au Nord-Ouest de la Baie d'Hudson. Dobbs publia un nouvel Ouvrage, où tous les argumens savorables à cette opinion furent soigneusement recueillis. A l'objection, que les golfes, qui promettaient le plus, avaient été visités, & qu'on n'y avait trouvé que des baies & des rivieres, il répondit qu'ils n'avaient pas été visités tous; & que si l'on en avait visité un grand nombre sans y avoir trouvé le passage, il n'en était que plus probable qu'il existait dans quelqu'autre, parce

es grosses marées; pussent entrer ; utenaient qu'elles ans la supposition si, loin d'aider à leton semblait en fallait une autre ruit de la sienne; este à rapporter, ployé tous leurs ur le résultat des is deux siécles, a est proprement

ble, par la raison ien à se promets; & qu'au condes publia argumens favoigneusement regolfes, qui proisités, & qu'on des rivieres, visités tous; & d nombre sans qu'autre, parce

u'il en paraissait plus impossible que des masses l'eau, qui font monter si haut les marées dans Middleton, es rivieres & ces baies, n'eussent pas de compunication avec quelqu'autre Océan. Ensin tout ut réduit à ce dilemme : le passage existe, ou il 'existe pas. S'il existe, tout le monde convient que l'avantage extrême qu'il y aurait à le découtrir, ne permet pas d'abandonner cette recherche : s'il n'existe pas, la recherche est inutile; nais on doit convenir aussi qu'elle est nécessaire, pour s'assurer de son inutilité.

Les argumens de Dobbs eurent tant de poids pour la Nation Anglaise, que l'Etat même, après ne mûre délibération, résolut d'encourager l'enreprise, & promit un prix de vingt mille livres terlings pour la découverte; sur ce seul principe; que le gain devait être immense dans le cas du uccès. & les pertes bornées, dans la plus désavantageuse supposition. On ouvrit une souscrip; tion de dix mille livres sterlings, qui parurent Sustire pour les frais; & qui furent divisées en cent actions: elle fut aussi-tôt remplie. Il se forma un Comité de personnes riches, qui acheterent deux vaisseaux, & qui suppléerent de leurs propres fonds au défaut du capital, pour hâter leur départ, dans la crainte de manquer la saison. Enfin, pour animer l'équipage, on ajouta aux appointemens, qui étaient déjà considérables, des

Ellis.

Ellisa

Primes, en cas de succès, proportionnées au rang & aux services, & toutes les prises qui pourraient le faire sur la route. Des deux vaisseaux, l'un qui était de quatre-vingt tonneaux, fut nomme la Galiote de Dobbs; l'autre, de cent guarante tonneaux; prit le nom de la Californie. On choi sir, pour Commandans, les Capitaines Guillaume Moore & François Smith.

Les instructions du Comité portent un caracit tere si singulier d'intelligence & d'exactitude qu'elles méritent, à ces deux titres, l'attention de ceux qui cherchent à s'instruire.

« Vous ferez voile ensemble, avec toute la diligence possible, de la Tamise au Sud du Ca Farewell en Groënland. Vous éviterez les glace près du Cap, & vous gouvernerez vers l'entrés de la Baie d'Hudson, entre les Isles de la Réso lution & celles de Button au Nord des Orcades En cas de séparation, votre premier rendez-vou sera à Coirstown, aux Orcades; mais si le temp vous permet de suivre votre route, vous ne vous de un y arrêterez pas plus de quarante heures. Le second sera, à l'Est des Isles de la Résolution, au cas que les glaces ne soient pas assez dispersées à l'entrée du Détroit. Mais si le passage est libre, vous n'y te attendrez qu'un jour ou deux, à moins que ce ne soit le temps des hautes marées; car, dans ce cas, lines vous ferez mieux d'attendre la diminution des

courans

ir

nd

v

บ

Ь

ef

di

11

P

7

diminution des Tome XVII.

rtionnées au rang grans, qui sont alors trop rapides. En passant es qui pourraiem Détroit, rasez de près la côte du Nord, justicalem de vaisse vaisse de près les sons des Sauvages, aux, fut nomme enez toujours une distance raisonnable l'un le cent quarante autre, afin que s'il arrivait quelque accident lifornie. On choi les glaces, vous puissiez entendre réciproitaines Guillaums ment vos canons ou vos cloches, & vous er du secours.

portent un caracians le Détroit, votre plus proche rendez-& d'exactitude , en cas de séparation, seta l'Isle de Diggs, es, l'attention de Cary Swan's nest. Celui qui y arrivera le nier, n'attendra l'autre que pendant deux, avec toute la disperse, &, si le dernier n'y artive pas, il élevera au Sud du Camperche ou un monceau de pierres du côté du éviterez les glace cipal Cap, où il laissera une Lettre, pour erez vers l'entre de l'autre de son passage & de son départ. Isles de la Résonne de vous aurez découvert Cary-Swan's nest, ord des Orcades vent est contraire, vous mouillerez l'ancre mier rendez-vou une marée ou deux, & vous observerez, mais si le temps es beaucoup de soin, la direction, la rapidité, te, vous ne vous peuteur & le temps de la marée. Mais si le neures. Le second est est favorable pour ranger une partie de la ution, au cas que du Nord-Ouest, depuis la Baie nommée persées à l'entrée l' Bay, par les soixante-deux degrés trente t libre, vous n'y tes, jusqu'au Détroit de Wager, fixez alors moins que ce ne plus proche rendez-vous, ou au Deer-Sund, car, dans ce cas, was vous déterminez à pousser vers ce passage,

courans

ou à l'Isle de Marbre, au cas que le vent se favorable, & la mer sans glaces.

or

S

aff

ир

n'or

ous

le v

it,

aie .

eco

buffe

Ap

: Ca

A toutes les terres que vous rencontrerei examinez bien, sur la Côte, le temps & la rection de la marée. Si vous rencontrez quelqu flux venant de l'Ouest, & que vous trouve quelque belle ouverture sans glaces, vous y e com trerez, quoiqu'avec beaucoup de précautions, pus vous faisant précéder de votre chaloupe; & vous ge ne tarderez pas alors, à visiter le détroit Wager ou Pistol-Bay, Mais, si vous comment par le Détroit de Wager, & qu'à votre den b rendez-vous, les deux vaisseaux se trouvent Deer Sund, puisqu'après il n'y en a plus d'aux vous pousserez alors directement vers le Ge de Ranking, en tenant le grand Canal, au Ni des Isles où il passe, & vous y observerez même la direction, la hauteur & le temps de marée. Si vous la trouvez avancée, ou que le vienne du côté de l'Ouest ou du Sud Ouest, entrerez alors hardiment dans l'ouverture, vous suivrez jusqu'à tel point de l'Est où e lat puisse vous conduire. Cependant, si le pallencon est étroit, vous aurez soin de tenir toujours w chaloupe à la tête, avec la sonde, & vous serverez les marées, la profondeur, la falum Nordl'eau, & la variation de l'aiguille; vous marque limen rez , sur votre Carte, la latitude de tous les la le ci 25.

encontrez quelqu

fonde, & vous

que le vent la la lituation des Pays à l'égard de vos vaisseaux, e vous tâcherez de vous assurer de quelques bons us rencontrerei orts, où vous puissiez vous mettre à couvert des

e temps & la dempêtes & des vents. ue vous trouve affé la partie étroite du Détroit de Wager, vous laces, vous y combiez dans une mer ouverte & sans glaces, de précautions, pous pourrez alors vous croire assurés d'un pas-chaloupe; & vous ge libre, & passer hardiment au Sud - Ouest, siter le détroit du plus ou moins vers le Sud ou l'Ouest, selon la i vous comment du pays, en gardant l'Amérique à vue qu'à votre dem la bas-bord: & si vous entrez ensuite dans quel-aux se trouvent l'ouverture, en voyant du pays des deux côtés, y en a plus d'aux pus aurez grand soin d'observer la marée, si nent vers le Galle vient au-devant de vous, ou si elle vous nd Canal, au Niger, pour juger si vous êtes entrés dans une is y observerez aie, ou si c'est un passage entre des pays enar & le temps de ecoupés ou des Isses; &, selon le cas, vous ncée, ou que les pusserez plus loin, ou vous retournerez sur vos du Sud Ouest, pour avancer plus à l'Ouest.

ns l'ouverture, Après avoir passé jusqu'à soixante deux degrés nt de l'Est où le latitude, au delà du Détroit de Wager, si vous dant, si le pale encontrez une marée qui vienne du Sud-Ouest, tenir toujours vienne ous pourrez vous croire sûrs alors d'avoir passé Cap le plus Septentrional du Continent de ndeur, la falunt lord Ouest de l'Amérique, & vous pourrez haruille; vous marquiment faire voile à quelque latitude chaude, de de tous les Carrele cinquante degrés au Sud, pour hiverner,

Ellis.

avec le soin de continuer toujours vos observations sur les rochers & les bas-sonds que vous rencontrerez dans votre passage, & de ma quer les latitudes de tous les Caps dans vos Carte & les longitudes calculées sur le parallele où vou vous trouverez.

Si vous jugez à propos de commencer par fair un essai, dans le Pistol-Bay, ou au Golse Rankin proche de l'Isle de Marbre, que vous y trouvis la marée venant de l'Ouest ou du Nord-Ouest du l'ouverture s'étende vers l'Ouest, vous suivrez la même instruction que pour le Détro de Wager, parce que l'un & l'autre de ces des Détroits doivent aboutir à soixante-deux egre & généralement, par-tout où vous observerez que la marée vient de l'Ouest, vous pourrez être si de trouver un passage large & ouvert, puisque doit être certain alors que vous n'êtes plus le de l'Océan, qui sait monter si haut ces marées Nord-Ouest de la Baie.

Si vous vous trouvez en pleine mer, après ave passé une de ces ouvertures, & que, sans te contrer aucun obstacle, vous puissiez gagnere viron les cinquante degrés de latitude, vous passerez l'hiver, au cas que la saison vous e pêche d'aller en avant; mais, si le temps & vent le permettent, vous pousserez au Sud, pu'aux quarante degrés au-moins, sûts d'y trous

fle

epe

ive

Si,

uel

oujours vos obletes bas-fonds qui passage, & de ma ops dans vos Carre e parallele où voi

ommencer par fair au Golfe Rankingue vous y trouvieu du Nord-Ouel ers l'Ouest, vous que pour le Détri l'autre de ces de pixante-deux egré vous observerez que pourrez être se ouvert, puisque ous n'êtes plus le se haut ces marées

ine mer, après av., & que, fans to puissiez gagnere de latitude, vou la faison vous e, si le temps & usserza au Sud, ins, sûts d'y trou

n climat plus chaud & plus agréable, pour l'hiver, qui vous confirmera la réalité de votre dépuverte. En ce cas, vous choisirez, pour votre
jour, une riviere navigable, ou quelque bon
port, dans lequel vous n'ayez rien à redouter des
bitans; car si vous aviez quelque chose à crainte d'eux, il vaudrait mieux passer l'hiver dans
Port de quelque Isse déserte, mais fertile &
mplie de bois, à une distance convenable du
ontinent. Sur-tout ne négligez point d'y établit
es Corps-de-Garde & des Sentinelles, comme
ous feriez dans un pays ennemi.

Si vous rencontrez quelques Sauvages, en pafnt par le détroit d'Hudson, vous ne perdrez int le temps à trassiquer avec eux, & vous leur rez quelques présens de clincaillerie. Si vous rencontrez après avoir passé la Baie, vous leur rez aussi des présens; mais vous ne resuserez int de négocier, & vous tâcherez de leur ser une bonne opinion de vous, en leur nnant, pour leurs fourrures, quelque chose plus qu'ils ne reçoivent de la Compagnie, leur laissant le choix de vos marchandises échange, pour vous assurer de leur amitié2 ependant vos observations sur les marées ne ivent pas soussir de ce commerce.

Si, passant ces pays entrecoupés, au Norduest de la Baie, vous sortez plus méridioEllis,

Ellis

nalement qu'aux soixante degrés, & que vou rencontriez ensuite quelques autres Nations plu civilisées que les Esquimaux, vous tâcherez d gagner leur amitié par de bons présens, & vou ne refuserez aucun trafic. Vous leur ferez en tendre qu'au Printemps prochain, lorsque vou retournerez dans leur pays, vous serez charme d'ouvrir un commerce, dont ils tireront de grand avantages, & de lier avec eux une alliance per pétuelle. Mais ne vous arrêtez dans leurs pons qu'autant que la saison & le vent ne vous per mettront pas de passer plus loin. Dans tous le lieux inhabités où vous arrêterez, vous pres drez possession du pays, au nom de Sa Maiel Britannique, comme premier possesseur, en élevant un monument de bois ou de pierre, ave une infeription, & en donnant des noms au ports, aux rivieres aux caps & aux Isles. Mais fi vous rencontrez des habitans tout-à-fait civil lisés & vivans dans des demeures fixes, gardez vous bien de leur donner de l'ombrage par de prises de possession, à moins qu'à votre retou ils ne vous cèdent volontairement quelque terrain, pour l'exercice habituel de votre commerce Vous n'emmenerez de force aucun habitant; mas si quelqu'un s'offre de partir avec vous, pour servit d'Interprete à l'avenir, & pour entretenis l'amitié, vous ne refuserez point de le prendie à bord.

ırs

L

es

an

ge

ous

ľC

re

Si

fq

qu

ec

NÉRALE

rés, & que von utres Nations plu vous tacherez d préfens, & vou ous leur ferez en ain, lorsque vou ous serez charme tireront de grand une alliance per dans leurs pon vent ne vous per oin. Dans tous le erez, vous pren om de Sa Majel possesseur, en ou de pierre, ave nt des noms au k aux Isles. Mais s tout-à-fait civires fixes, garder l'orabrage par de qu'à votre retout ent quelque tere votre commerce an habitant; mais vec vous, pour pour entretenit nt de le prendie

Si vous preniez le parti de laisser quelques-uns e vos gens dans ces pays, vous aurez soin de ur donner une bonne provision de clincaillerie, ur les mettre en état de cultiver l'amitié des Inens par des présens; & vous leur donnerez aussi es semences de toutes sortes de fruits, de légumes d'arbres, qui ne croissent point naturellement ins ces terres. Vous leur laisserez du papier, s plumes & de l'encre, pour tenir compte de urs observations sur les propriétés du pays.

Lorsque vous aurez passé les terres entrecoutes, si vous rencontrez encore des baleines anches, & qu'en Août & Septembre elles digent leur course au Sud-Ouest, ce sera pour ous une preuve de plus d'un passage navigable l'Océan occidental, où ces poissons vont alors rendre.

Si vous avancez un peu au Sud, depuis soixante squ'à cinquante degrés, & que vous touchiez quelque port où les Habitans demeurent dans s Villes & des Villages, vous vous conduirez vec beaucoup de précaution. Quelque amitié u'ils vous fassent, vous vous garderez bien de ous mettre en leur pouvoir. Au contraire, s'ils ous menacent de quelque hostilité, vous n'y borderez point, & vous vous éloignerez de la ôte, sans leur faire entrevoir néanmoins aucune narque de crainte. S'ils viennent vous attaquer,

Ellie.

Ellis.

vous commencerez par les effrayer du bruit votre groffe artillerie; & vous ne tuerez perfonn si vous n'y êtes forcés pour votre propre défen Alors vous quitterez la côte, en poussant au Su jusqu'à ce que vous ayez rencontré des Peup d'un naturel plus humain. Si vous rencontrez Nations puissantes, qui commercent avec vaisseaux de charge & de force, & qui vo fassent un mauvais accueil, vous éviterez la cô dans les mers libres; mais si vous vous trouvi entre des Isles, avec trop de difficulté à vo garantir de l'insulte des Habitans, ou à pénér plus loin pour achever la découverte; alors, si saison n'était pas trop avancée, vous reviendin en Angleterre pour faire votre rapport, qui pro verair affez visiblement que vous auriez pénés dans quelque Océan différent des nôtres, C le seul moyen de prévenir les accidens qui pour raient vous arriver pendant l'hiver, & nous sii perdre le fruit de vos découvertes.

Si vous poussez votre route au Sud, Jusqu'à pa voir passer l'hiver dans un pays chaud, vous chi sirez quelque Isle qui ne soit pas fréquentée p les peuples du Continent, pour y mettre vos vai seaux à couvert. Si cette Isle est fertile, vous a cuperez, à l'entrée du printemps, les gens de va équipages à préparer un espace de terre, don vous serez un jardin. Vous y semerez de tout effrayer du bruit sne tuerez perfonn otre propre défen en poussant au Su ncontré des Peupl vous rencontrez mmercent avec

vertes.

es graines que vous y aurez portées, soit pour ڃ usage des habitans, s'il s'en trouve dans l'Isle. pir pour les besoins suturs de ceux qu'on y pourra nvoyer d'ici. Vous y laisserez aussi les différens espèces d'animaux domestiques qui vous resront à bord, sur-tout des poules & des pigeons; vous aurez grand soin d'observer les arbres & force, & qui vo s plantes, qui ne ressembleront point aux nôtres. vous éviterez la côte vous hivernez sur la côte occidentale de l'A-vous vous trouvé rique, près du Cap Blanc, vers les quarantede difficulté à vo le eux degrés de latitude, tâchez de poursuivre itans, ou à pénéus otre découverte au Sud, d'abord après l'équinoxe couverte; alors, î de Mars, si le temps vous le permet, jusqu'à ce e, vous reviendit que vous touchiez aux quarante degrés. Là, il ne e rapport, qui po ourra vous rester aucun doute du succès.

vous auriez péné ... En retournant au Nord-Est, comme vous aurez nt des nôtres. Con été devant vous, rien ne vous obligera de pres-s accidens qui pour pre vos voiles, & vous observerez bien toute la hiver, & nous size of Nord Ouest de l'Amérique. Vous ferez surut des observations exactes sur les rivieres, les au Sud, Jufqu'à promies, les promontoires, &c. Vous ferez des Carschaud, vous chiers, sur lesquelles vous marquerez les situations pas fréquentée pas es pays, & les vues, telles que vous les aurez r y mettre vos vai e vos vaisseaux; vous tiendrez compte des maest fertile, vous a les ées, des sondes, & de la variation de la boussole. ps, les gens de va l'ous conclurez des alliances avec les habitans du ce de terre, don says; & vous établirez avec eux un commerce semerez de tout tile pour nous, mais équitable pour eux, en ré-

Ellis.

glant nos marchandises sur l'évaluation des leuri-Ce soin vous occupera pendant les mois d'Avril, Mai & Juin; de sorte que vous pourrez vous retrouver par les soixante-deux degrés, vers la sin de Juillet. Vous repasserez ensuite le Baie & le Détroit, au commencement d'Août.

Si les vaisseaux se séparent, après leur dernier rendez-vous, près du Deer-Sund ou de l'Isle de Morbac, chacun s'efforcera par lui-même de de couvrir le passage, sans attendre l'autre; & le rendez-vous, pour se rejoindre, fera à quelque Isle ou Port, par les quarante degrés de latitude, derriere la Californie. Si l'un ou l'autre peut hiverner près de cette Isle, & plus au Nord que les cinquante - quatre degrés, le Capitaine tâchen d'engager quelque Indien par des récompenses, à traverser le pays, soit vers la riviere de Churchill ou le fort d'Yorck, soit vers la riviere de Nelson, avec des Lettres pour l'Amirauté & le Secrétaire de la Compagnie. Il expliquera ses découvertes jusqu'à ce jour, & promettra une récompenfe à celui qui voudra se charger d'amener l'Américain en Angleterre; de peur que la découverte ne soit supprimée au Comptoir, dans la suppostion où quelque malheur empêcherait le vaisseau de revenir au printemps.

Si, par quelque accident imprévu, les vaisseaux ne peuvent avancer au-delà, ou à l'Ouest de Pisdelà des qu'ils ne lage à l'intrecou ces pays marée qui les e plus grandres, fan he pas jinutile.

du Détro therez d' la mine o passage, queriez vers les plus exa Si vous quelques ici l'essage

Si vou

Vous de toute de trois, que l'af

on des leuri ois d'Avril, rez vous res, vers la fin e Baie & le

leur dernier de l'Isle de ême de de e; & le renquelque Iste titude, derpeut hiverord que les ine tachera compenses, de Churere de Nel & le Secré. les découme récommener l'Adécouverte

s vaisseaux est de Pis

la supposi-

le vaisseau

ol-Bay ou Détroit de Wager, ni vers le Sud audelà des cinquante - huit ou soixante degrés, & qu'ils ne trouvent point d'ouverture, ni de passage à l'Ouest ou au Sud - Ouest, parmi ces pays entrecoupés & ces Isles; ou qu'après avoir passé ces pays entrecoupés, ils ne rencontrent point de marée qui-vienne de l'Ouest; alors, après avoir sait les essais nécessaires, de l'avis du conseil ou du plus grand nombre, vous reviendrez droit à Londres, sans hiverner dans aucun Port ou Baie, pour ne pas jetter les actionnaires dans une dépense mutile.

Si vous rencontrez quelques Esquimaux au-delà du Détroit de Wager ou de Pistol-Bay, vous tâtherez d'apprendre d'eux, par des signes, où est la mine de cuivre; & si, parvenant à découvrir le passage, vous y pouviez hiverner, vous ne manqueriez point, à votre retour, quand vous serez vers les soixante degrés, de faire des recherches plus exactes pour la découverte de cette mine. Si vous la trouvez, vous emporterez avec vous quelques morceaux de minéral, pour en faire ici l'essai.

Vous aurez soin de tenir des minutes exactes de toutes vos délibérations, & de les faire signer de trois, au moins, des personnes du conseil, avant que l'assemblée se sépare. Vous seres saire des copies de toutes vos opérations, qui seront scel-

Ellis.

Ellis.

lées aussi du cachet de trois personnes du conseil. & envoyées par la poste à votre retour, de la endroit de l'Angleterre ou de l'Irlande où vou puissiez aborder, ou même plutôr, si l'occasions présente, par les vaisseaux de la Baie d'Hudson au sieur Samuel Smith, Secrétaire du Comité de Nord-Ouest. »

Les deux vaisseaux destinés pour la découver du passage, descendirent de Londres à Grave fand &, dans le même temps, il y arriva d'Italie un voyageur Anglais fort curieux, nomme Hen Ellis, qui les ayant rencontrés, & les voyant prê à mettre à la voile, témoigna quelque chagti d'avoir manqué l'occasion de partir avec eux pour une si glorieuse expédition. Son mérite, qu était connu, fit aller ses regrets jusqu'au Comin On le fit chercher avec un empressement qui flatta, « Mon chagrin, dit-il lui-même, fut bien stôt changé en une joie fort vive, lorsque me vis proposer un commandement sur l'un ou » l'autre des deux vaisseaux. La curiosité de voit w un pays tout nouveau pour moi, joint aux avanrages, & surtout à l'honneur, que j'espérais de socette entreprise, m'inspirerent un destr arden D d'y contribuer: mais, quoiqu'assez accoutumé à » la vie marine, je refusai le commandement qui m'étoit offert, dans les mers & sous un clima » dont je n'avais pas la moindre expérience. On

NÉRALE
rfounes du confeil
otre retour, de te
e l'Irlande où vou
utôt, si l'occasion se
la Baie d'Hudson

aire du Comité d

pour la découvers Londres à Grave il y arriva d'Italia ux, nomme Hen & les voyant prê a quelque chagi partir avec eur n. Son mérite, qu ts jufqu'au Comit npressement qui i-même, fut bien vive , lorfque lement fur l'un ou a curiolité de voit i, joint aux avan que j'espérais de it un desir ardem affez accoutume mmandement qui & fous un clima e expérience. On

convint, sur mon resus, que je serais le voyage, en qualité d'Agent du Comité, sans autres fonctions que celles qui me seraient expliquées par des instructions immédiates. Les principaux articles portaient, que je serais chargé de lever des plans de tous les pays nouvellement découverts; de marquer les situations & les distances des caps, les sondes, les rochers & les bas - fonds; d'assister aux observations manuelles, lorsqu'il serait question de constater le temps, la hauteur, la force, & la direction des marées; de faire mes observations sur les différens degrés de salure de l'eau marine; d'observer les variations de la boussole; d'examiner la nature des terres, & de recueillir tout ce que je pourrais de métaux, de minéraux, & d'autres curiosités naturelles. Je ne dois pas oublier une circonstance, qui m'affligea beaucoup; c'est que je n'eus pas un moment, pour faire mes préparatifs: dix - huit heures après les conventions, je fus obligé de me rendre à bord. »

M. Ellis, tel qu'il se fait connoître par la coniance qu'on prit tout-d'un-coup à ses lumieres, sembarqua sur la galiote de Dobbs. La Relation, sont on va lire l'extrait, est son ouvrage. L'Agent lu Comité de Nord-Quest s'en donne pour l'écrivain, & justifie ce titre par la sagesse de son style, autant que par un grand nombre de judicieuses Ellis.

#### TIO HISTOIRE GÉNÉRALE

observations, qui le distinguent du commun de Ellis. Voyageurs.

Les vaisseaux mirent à la voile, le 31 de Mai 1746. On supprime ici les accidens ordinaire dans un voyage de long cours, tels que le danger auquel la galiote de Dobbs fut exposée par le feui il n'arriva rien de plus remarquable jusqu'au 27 Juin, où les deux vaisseaux se virent séparés par les glaces, vers les cinquante - huit degrés trente minutes de latitude, à l'Est du Cap Farewel. Mais l'habileté des Pilotes les ayant rapprochés dès le même jour, ils eurent ensuite à traverser une prodigieuse quantité de bois flottant. C'étaient de grosses pièces, qu'on aurait prises pour du bois de charpente, & qui se présentant de toutes parts, firent chercher à l'Agent du Comité la cause d'un spectacle si singulier. Toutes les Relations, dit-il qu'on a de la Groënlande, des côtes du Détroit de Davis & de celle du Détroit d'Hudson, quoiqu'assez opposées sur divers points; s'accordent toutes à nous assurer qu'il ne croît point de bois de cette forme, dans toutes ces contrées : d'où l'on doit conclure que de quelque part qu'il puisse venir, ce n'est pas des lieux qu'on vient de nommer. Quelques-uns supposent qu'il se jette ici des côtes de la Norwège; & d'autres le font arriver de la côte orientale du pays de Labrador. Mais Ellis rejette ees deux sentimens: d'un côté, les vents du Nord-

an me

Ger

J.C

VO:

ori

de

eſp

la

la

ori

pa

me

cr

lai

C

C

d

h

C

Bilis.

ile, le 31 de Mai cidens ordinaire rels que le danger xpolée par le feu; uable jusqu'au 27 virent séparés par uit degrés trente ap Farewel. Mais approchés dès le raverler une promt. C'étaient de pour du bois de de toutes parts, nité la cause d'un Relations, dit-il, ôtes du Détroit Hudson, quoints; s'accordent ît point de bois ntrées : d'où l'on u'il puisse venir, nommer. Quel. ci des côtes de river de la côte lais Ellis rejente

vents du Nord-

t du commun de Duest, qui prédominent dans ces parages, l'em- 😄 pêcheraient d'arriver ici de la Norwège; & de l'autre, les courans impétueux qui sortent des Détroirs de Davis & d'Hudson, en tendant vers le Sud, l'arrêteraient au passage, & ne lui permettraient jamais de venir de la côte d'Amérique dans ces mers. L'explication d'Egede, qui avait passé pluseurs années dans la Colonie Danoise établie à l'Ouest de la Groënlande, paraît plus plausible au voyageur Anglais. Egede avait vu, sur la côte orientale de ce pays, par les soixante - un degrés de latitude, des bouleaux, des ormes, & d'autres espèces d'arbres, de dix-huit pieds de haut & de la grosseur de la cuisse : il avait observé que, dans la Norwège, comme dans la Groënlande, la côte orientale est plus chaude que l'occidentale, & que par conséquent les arbres y croissent plus aisément & deviennent plus gros; ce qui porte à croire que ce bois flottant vient de la Groënlande.

> Le 5 de Juillet, les Anglais des deux vaisseaux commencerent à découvrir ces montagnes de glace, qu'on trouve en tout temps proche du Détroit d'Hudson. Elles sont d'une grosseur si monstrucuse, qu'on leur attribue ici jusqu'à quinze ou dixhuit cens pieds d'épaisseur. Plusieurs Voyageurs ont tenté d'expliquer, comment elles se forment; & le nôtre embrasse le sentiment du Capitaine

Ellis,

Middleton. Ce pays, lui fait-il dire, est fort élevé le long des côtes de la Baie de Baffin, du Détroit d'Hudson, &c. il l'est de cent brasses, ou plus . proche de la côte, Ces côtes ont quantité de golfes. dont les cavités sont remplies de neige, de glace & gelées jusqu'au fond, par un froid dont le rega est continuel. Les glaces s'y accumulent pendant quatre, cinq, ou fix ans, jusqu'a ce qu'une espècce de déluge terrestre, qui arrive communément ces périodes, les détache & les entraîne dans le Détroit ou dans l'Océan, où elles suivent la direction des vents variables & des courans, pendant les mois de Juin, de Juillet & d'Août. Ces montagnes augmentent en masse, plutôt qu'elles ne diminuent, parce qu'à l'exception de quatre ou cinq points de leur circonférence, elles sont entourées de glaces plus minces, à la distance de plufieurs centaines de lieues, & que le pays étant d'ailleurs couvert de neiges pendant toute l'année, l'eau y est presque toujours extrêmement froide dans le cours des mois d'été. Les glaces plus minces, qui remplissent presqu'entierement les détroits & les baies, & qui hors delà couvrent l'Océan, le long de la côte, jusqu'à plusieurs lieu. ont de quatre à dix brasses d'épaisseur, & was a dissent tellement l'air, qu'il se fait un accroissement continuel aux montagnes de glace, par l'eau de 'a mer qui ne cesse point de les arroser, & par les brouillards

la

rs delà couvrent plusieurs fieu. fleur, & . at ... it un accroisseglace, par l'eau s arroser, & par les brouillards

dire, est fort élevisses brouillards humides, qui ne discontinuant pres-Baffin, du Détroit que point, tombent en forme de petite pluie & asses, ou plus, pro-congelent en tombant sur la glace. Ces montauantité de golfes, penes ayant beaucoup plus de profondeur dans neige, de glace, de au, que de hauteur sur la surface de la mer, la roid dont le regie pree des vents ne pour avoir beaucoup d'effet cumulent pendant pour les mouvoir; quoique soussant du Nordce qu'une espèce uest pendant neus mois de l'année, il les pousse communément au climat plus chaud. Leur mouvement est s entraîne dans le lent, qu'il leur faut des siècles entiers pour faire es suivent la direction ou six cens lieues vers le Sud. Elles ne courans, pendam euvent donc se dissoudre que lorsqu'elles sont l'Août. Ces mon rivées entre les cinquante & les quatre - vingt on de quatre ou n devenant plus légeres, à mesure que le soleil ce, elles sont en onsume & fait évaporer la partie exposée à ses à la distance de syons. Egede ne les croît que des morceaux de que le pays étant lace de la côte, qui tombent dans la mer, & qui ndant toute l'an-

ars extrêmement Le 8 de Juillet, les deux vaisseaux toucherent l'été. Les glaces x Isles de la Résolution. Un brouillard épais, esqu'entierement ui leur en avait dérobé la vue, les aurait exposés le briser sur la côte, si le temps ne s'était éclairci. Is passerer aux Isles des Sauvages, où ils virent paraître pour la premiere fois de petits canots, remplis d'Esquimaux. Le 13, ils rencontrerent quantité de glaces, de cinq à dix brasses d'épais-

Tome X.VII.

Ellis.

seur, qu'ils ne passerent point sans danger, du moins celles qui étaient serrées les unes contre les autres; sur quoi l'on observe que rien n'est en effet si dangereux que de choquer avec beaucoup de force contre un grand glaçon, qui, lorsqu'il n'est pas brisé par le choc, fait ssur le vaisseau le même effet que le contre-coup d'un rocher. Aussi les navires destinés aux mers glaciales sont extrêmement forts en bois, sur-tout en devant; & cette précaution même ne suffit pas toujours pour les du D garantir. Il est fort aisé de s'appercevoir de l'approche de ces glaces: la température de l'air change dans l'instant; c'est-à-dire, que de chaud qu'il était, il devient extrêmement froid. D'ail- mbai leurs elles s'annoncent ordinairement par des brouillards très-épais, mais à bas, que souvent ils ne s'élèvent pas au-dessus des mâts du vaisseau. Il est ordinaire aussi de voir la glace élevée par la raréfaction de l'air, de six degrés, pour le moins, au-dessus de l'horizon; ce qui la fait découvrir de fort loin. On est quelquefois obligé de s'amarret aux glaçons, pour se dégager des petits, qui cédent plutôt aux vents & aux courans. Il se trouve, fur ces grosses masses, des creux remplis d'eau fraîche, qui forment comme de petits lacs, où les équipages ne manquent point de remplir leurs tonneaux; mais ils se gelent presque toutes les muits, sur - tout lorsque le vent vient du Nord.

héi Illis y e nfla

s. Z lace fle

i, p rige touj

ibue ver uffle Le

> 4, pay nte

fui ver élen **fcri** 

pr nlic nai

e b

ns danger, du

petits, qui ce remplis d'eau tits lacs, où les remplir leurs sque toutes les rient du Nord

les unes contre Le 18, on eut beaucoup d'éclairs & de tonnerre; ue rien n'est en hénomeno toujours rare dans ces mers, & dont avec beaucoup Illis attribue la rareté aux aurores boréales, qui, , qui, lorsqu'il d'y étant pas moins fréquentes en été qu'en hiver, r le vaisseau le inflamment & dispersent les exhalaisons sulfureuin rocher. Aussi es. Après beaucoup d'embarras pour traverser les iales sont extrê-laces, on trouva la mer nette, le 30, devant devant; & cette l'îsse de Salisbury, presqu'à l'entrée occidentale ujours pour les lu Détroit d'Hudson. Un conseil, qu'Ellis donne rcevoir de l'apporti, pour éviter les glaces dans ce Détroit, est de érature de l'ait riger la route fort près de la côte du Nord. Il e, que de chaud roujours observé que ce côté est beaucoup moins ent froid. D'ail- enbarrassé que le reste du Détroit; ce qu'il n'atement par de bue pas moins aux courans, partis des grandes que souvent ils privertures de la côte du Nord, qu'aux vents qui. ts du vaisseau. Il cufflent ordinairement de ce côté. ce élevée par la Le 2 d'Août, on doubla le Cap de Diggs; &

pour le moins, 14, on passa l'Isle de Maasel. Le 11, on côtoya ait découvrir de pays, qui est à l'Est du Welcome, par les soigé de s'amarret ante-quatre degrés. Le vent n'ayant pas permis fuivre long-temps la côte, on ne fit que louns. Il se trouve, yer jusqu'au 19, où la premiere terre qui se fenta fut l'Isle de Marbre, dont on a donné la scription dans un autre article. Ellis se mit dans e barque longue, pour faire ses observations. précis fut, qu'il avait vu plusieurs ouvertures nsidérables à l'Ouest de cette Isle; que le flux nait du Nord-Est, le long de la côte; qu'il y

Ellis.

faisait haute marée à la pleine & à la nouvell lune, & qu'elle montait environ dix pieds.

La saison étant déjà trop avancée pour le gran objet de la découverte, on prit, à la pluralité de voix, la résolution de passer l'hiver dans la B d'Hudson. Pour le choix du quartier, tous les affert s'accorderent en faveur du Port de Nelson, com le seat celui qui se trouvait le plutôt dégagé des grandes qu'il ces au printemps, & qui offrait d'ailleurs, en abarrivi dance, du bois, du gibier, & tout ce qui de la certain et nécessaire à la conservation de l'équipage. Manne on ne prévoyait pas que le Gouverneur, oublisse un ce qu'il devait à l'intérêt national, & ne con tant que celui de sa compagnie, emploierait na pa ses efforts pour causer la perte des deux vaisses Une tempête, qu'ils essuyerent le 25 d'Août, ne empêcha point d'arriver le 26 à l'embouchure 2000 tel bras méridional de la riviere des Haies. Dans le fein de gagner un mouillage, nommé Five Fath Hole, trou de cinq braffes, & situé à sept lieues du d'Yorck, ils continuerent leur route, après avoir Elever des marques propres à les conduire pardé des bas-fonds. La Californie passa fort heure ment, mais la galiote de Dobbs échoua sur le la & le Gouverneur se hâta d'envoyer une chalom pour abattre toutes les marques. C'était néanme la seule ressource qui pût la sauver. Envain lui on représenter l'indignité de cette action: les mi

mi for pag

Go me

n de m pc

o pr o de

m in M deux

le 3 s'y 1 lieue

rivie

NÉRALE on dix pieds. oute, après avoir passa fort heuren échoua sur le lab oyer une chalour . C'était néanmi

ver. Envain luit

tte action: les ma

ues furent abattues; & ses gens n'en dissimuleent point le motif. Cependant la galiote fut ree & à la nouvel mise à stot, & parvint à mouiller près de la Californie; mais ce début fit pressentir aux deux équincée pour le grandpages, ce qu'ils avaient à craindre de la part du t, à la pluralité de Gouverneur. Dès le jour suivant, il joignit les 'hiver dans la Bamenaces à la perfidie. Ensuite, voyant qu'elles ne fartier, tous les a servaient qu'à faire abandonner aux deux vaisde Nelson, com Jeaux le dessein d'hiverner au Port de Nelson, & or dégagé des gravils paraissaient chercher un autre poste dans la d'ailleurs, en abstriviere des Haies, il revint à l'artifice. « Tout sur & tout ce qui & employé, dit Ellis, pour nous persuader de le l'équipage. Mentre nos vaisseaux au dessous du Fort, dans ouverneur, oublisse un lieu ouvert à la mer, où, suivant toute onal, & ne conse apparence, ils auraient été bientôt mis en pièces, ie, emploierait u par les flots, ou par les glaces. Il était si résolu des deux vaisses pe de nous faire périr, qu'après avoir vu ses prole 25 d'Août, ne positions rejettées, il envoya bien loin dans les à l'embouchure terres tous les Américains du pays, dont la s Haies. Dans led principale occupation est de tuer & de vendre mmé Five Fathe des bêtes fauves & des oies, pour nous priver à sept lieues dut mainement de ce secours.»

Malgré l'appréhension d'un triste avenir, les s conduire parde deux vaisseaux monterent la riviere des Haies, le 3 Septembre, & chercherent une Anse pour s'y mettre à couvert. Ils en trouverent une, cinq lieues au-dessus du Fort d'Yorck, au Sud de la riviere. Le temps fut employé, jusqu'au 12:3.2

H, iii

EUIs.

les décharger. On commença par faire un grantrou en terre, pour y garantir de la gelée le biere & les autres liqueurs. Ensuite, dans l'in possibilité de passer l'hiver à bord, chacun s'or cupa de tout ce qui regardait sa conservation. Con exemples de l'industrie humaine sont toujour une peinture intéressante.

w Une partie des équipages fut d'abord en ployée à couper du bois, pour faire du feu, l'autre à bâtir des cabanes, peu différentes de celles du pays. Nous les fîmes d'arbres équarité d'environ feize pieds de long, inclinés les un contre les autres; de forte que se touchant a fommet de la cabane, & se trouvant écant par le bas, ils représentaient assez le toi d'une maison rustique. Nous remplîmes les intervalles d'une pièce à l'autre, de mousse se in pressée, que nous enduissèmes de terre glaise. Nous y sîmes des portes basses & étroites un foyer au milieu, & directement au-dessus un trou pour le passage de la sumée. Ces cabans se se trouverent fort chaudes.

Il en fallait une plus grande pour la demeurs des Capitaines & des Officiers. On choisit musilieu commode, & qui n'était pas même sans agrément; ce fut une petite éminence, entouverée d'arbres, à demi-lieue de la riviere au Sud-Est, & presqu'à même distance des vais

oli —

Ellis,

119

a par faire un grantir de la gelée le Enfuite, dans l'in abord, chacun s'or fa confervation. Con naine font toujour

ges fut d'abord en our faire du feu, les d'arbres équarting, inclinés les un que se touchant a se trouvant écartiaient affez le tous remplîmes les intre, de mousse formes de terre glait basses & étroites ctement au-dessus fumée. Ces cabans

de pour la demeur ers. On choisit un tait pas même sant éminence, entoude la riviere au distance des vail-

leaux. Nous avions, au Sud-Ouest, un joli bassin d'eau, nommé la Crique des Castors, & situé devant nous à quatre cens pas, qui formait la perspective d'un grand canal; & des bois de haute-futaie nous garantissaient des vents de Nord & de Nord-Est. Je traçai le plan de l'édifice. Il devait avoir vingt-huit pieds de long, sur dix-huit de large, & deux étages; l'un de six pieds de haut, & l'autre de sept. Les Capitaines, & quelques-uns des principaux Officiers, devaient occuper l'étage supérieur; le reste était pour les Officiers subalternes & les domestiques. J'avais ordonné la porte au milieu du frontispice, de cinq pieds de haut sur trois de large, & quatre fenêtres en haut, une dans la chambre de chaque Capitaine; les deux autres aux deux extrémités, pour éclairer le passage & les petites chambres des Officiers. Le faîte du toit ne devait être élevé que d'un pied audessus des murs, pour rendre l'écoulement des eaux plus facile, & pour tenir la maison plus chaude. Un poële, placé au milieu de l'édifice, devait y répandre une égale chaleur. On abattit un grand nombre d'arbres; on les mit en œuvre; on scia des planches. Les murs furent composés de grosses poutres, rangées l'une sur l'autre, avec de la mousse pour remplir les vuides; elles furent clouées: en un mot, la maison se trouva

C C

ju

d

d

o de

o di

o la

o de

o d oo at

20 D

so A

D D

eo g

> p

so fi

30 d

m 10

3. d

30 (

3

\* élevée, couverte, & presqu'achevée le premient Ellis. »jour de Novembre. »

L'air était très-froid, quoiqu'en comparaison des autres hivers, le commencement de cette saison n'eût pas été rigoureux : elle ne s'étal déclarée, à la fin de Septembre, que par de pluies entremêlées de gros flocons de neige, par des gelées de nuit, qui ne répondaient point à ces terribles relations, qui font l'effroi des Les pa teurs. Le 5 d'Octobre, l'Anse eut beaucoup de le o glaces. Elle fut tout-à-fait prise le 8. On eu jusqu'au 30, tantôt de la gelée, tantôt un tem pp assez doux. Le 31, la riviere était prise entiere de u ment; & les deux équipages commencerent juger des hivers de la Baie d'Hudson. Le 2 Novembre, on ne put se servir de l'encre qui gelait au coin du feu; & la biere, qu'on avail réservée en bouteilles, se trouva gelée en mal folide, quoiqu'elle fût enveloppée d'étoupe, tenue dans un lieu fort chaud. Le 6, on sentitul froid insupportable. Alors les équipages suren distribués dans les cabanes, & les Officiers prices possession de leur édifice. Il sut baptisé, à maniere des Marins, sous le nom d'Hôtel Montaigu. On crut devoir cet honneur au Du de ce nom, qui s'était vivement intéressé au succe de l'entreprise.

« Nous commençames, raconte l'Agent de

Ellis,

qu'en comparaison ncement de ceu a gelée en mall pée d'étoupe, e 6, on fentitu équipages furen Officiers prires ut baptisé, à nom d'Hôtel honneur au Du

onte l'Agent de

chevée le premie Comité, à prendre nos habillemens d'hiver. C'était une robe de peau de castor, qui allait jusqu'aux talons, avec une fourrure en dedans, deux vestes dessous, un bonnet & des mitaines : elle ne s'éta de la même peau, doublés de flanelle, une paire re, que par de de bas Esquimaux pardessus les nôtres, c'est-àcons de neige, dire, de peau, & montant jusqu'au milieu de répondaient pois pla cuisse, avec des souliers de peau d'élan prént l'effroi des Le parée, dans lesquels nous portions encore deux eut beaucoup de ou trois paires de gros chaussons. Une paire ise le 8. On eu de souliers à neige rendait cet habillement com-, tantôt un tem plet: ils ont environ cinq pieds de long sur ait prise entiere un pied de large. C'est proprement la mode commencerent codes Indiens du pays, qui l'ont communiquée Hudson. Le 2 d coaux Anglais; & rien n'est essectivement plus ir de l'encre que propre à les garantir de la rigueur du climat. ere, qu'on avail A l'exception d'un petit nombre de jours, nous » pouvions tenir tête, avec cette défense, au plus sgrand froid de l'hiver.

» La chasse des lapins & des perdrix étant notre » principale ressource, tout le monde s'employait » à cet exercice. Pour celle des lapins, on coupa » quantité d'arbrisseaux & de buissons, dont on s fit des haies de deux pieds de haut, en laissant, » de distance en distance, de petits trous pour ntéressé au succi 🌠 » leur passage: on mit dans chaque trou un fil \* d'archal, dont le bout était attaché à l'extrémité » d'une longue perche; de sorte que le lapin, qui

#### HISTOIRE GENERALE

Ellis.

» s'y prenait dans le trou, ne commençait pa » plutôt à se débattre, que la perche s'élevait, à » le soutenait étranglé à deux ou trois pieds de » terre. Cette méthode était d'un double avant » tage, non-seulement elle nous southissait beau » coup de gibier, mais elle le garantissait aussi de » divers autres animaux, qui nous l'auraient » enlevé.»

er

u

es

nai

ro

nei

ou

le

1

att

Co

DO

de

de

Les fortes gelées avaient commencé avec mois de Novembre; elles continuerent jusqu' la fin du mois, avec cette différence qu'elles étaient plus ou moins vives, fuivant les variations du vent. Le vent d'Ouest, ou du Sud, les rendail affez supportables; mais elles devenaient terribles lorsqu'il tournait au Nord-Ouest ou au Nord Souvent elles étaient accompagnées d'une espèce de neige, aussi menue que du sable, que le vent emportait en forme de nue, d'une plaine l'autre. Il est dangereux de s'y trouver expose, parce qu'elle est ordinairement d'une épaisseur, qui ne permet de rien voir à vingt pas. Elle ne laisse pas, non plus, la moindre trace de chemin. Cependant Ellis avoue que cet énorme froid ne fe fait sentir que quatre ou cinq jours par mois. C'est toujours au temps de la nouvelle & de la pleine lune, qui a généralement une forte influence sur le temps, dans cette contrée. Les tempêtes y sont alors effroyables, sur-tout avec le vent du Nord-

Ellis

commençait pa erche s'elevait, ou trois pieds de l'un double avan s fournissait beau arantissait aussi d i nous l'auraien

VERALE

ommencé avec l tinuerent jusqu' ce qu'elles étaien les variations du Sud, les rendair enaient terribles. est ou au Nord nées d'une espèce ı fable, que k , d'une plaine trouver expole, d'une épaisseur, ngt pas. Elle ne ace de chemin. norme froid ne jours par mois. le & de la pleine te influence fur empêtes y font vent du Nord-

Duest, qui regne assez ordinairement en été, mais resque sans cesse en hiver. Avec les autres vents, uoique les gelées soient aussi très-fortes, il sait ouvent beau; & comme ils varient beaucoup, air est presque toujours assez tempéré pour la romenade & pour la chasse.

Les équipages commencerent, vers la fin de Décembre, à tirer, des deux vaisseaux, dierses provisions dont ils avaient fait peu d'usage u commencement de l'hiver. Ils se servaient pour es transporter sur des petits traîneaux, des chiens u pays, qui ressemblent assez à nos mâtins, nais qui n'aboient jamais, & qui ne font que ronder , lorsqu'on les irrite. Ils sont naturellenent dociles. Les Anglais, qui en tirent beauoup d'utilité, les nourrissent sur le pied commun le leurs domestiques.

Les fatigues de l'hiver ne diminuant point attention des Anglais pour leur entreprise, ils inrent, avant la fin de Décembre, un grand Conseil où l'on proposa d'élever & de garnir d'un Mont la barque longue, pour l'employer à la déouverte. Cette ouverture fut applaudie. Il parut même étonnant que, dans les anciens voyages, on n'eût pas conçu qu'il était trop dangereux de faire, avec les vaisseaux, des recherches près de la côte, dans une mer orageuse, par des temps

les

de

exi hiv

tor

COL

Suc

ne

do

cha

bo

da

111a

ava

flo

qu

1112

ob

VO

m

C'

fo

la

ď A aı

Ellis.

variables & des brouillards fort épais, entre de glaces, des pays entrecoupés, des Isles, des rochers & des bans de sable, sans connaître le ports, les marées, les courans, ni la direction des côtes. On s'exposait infiniment moins avec une petite barque, qui pouvait raser par-tout la Côte du moins à peu de distance, & qui ne risquai rien à s'engager entre les rochers, ni à passe par les bancs de sable, où des vaisseaux d'un certaine profondeur étaient dans un péril competent nuel de se perdre. D'ailleurs, en supposant Sgla barque échouée, on était sûr de pouvoir la meut à flot; &, quand elle serait venue à périr, vaisseau était toujours une retraite certaine pou l'équipage. Ellis assure que cette seule idée, d connaitre une ressource dans le besoin, augment le courage des Anglais, & leur donna mêm une espèce de témérité dans tous les dangers. Le barque longue devint si précieuse, qu'on résolu aussi-tôt de la tirer à terre, sur le bord de l'Anse, & de bâtir sur elle une cabane, qui sut couvent de voiles, avec un foyer au centre, pour la conferver en état de recevoir un pont à l'arrivée de printemps. Ce soin dura sans relâche, pendan trois ou quatre mois qu'on eut encore à passer dans les souffrances.

Le mois de Mars donna successivement tous

Ellis.

t épais, entre de des Isles, des rosans connaitre le , ni la direction ent moins avec un r par-tout la Côte & qui ne risquai hers, ni à palle s vaisseaux d'un ns un péril conti pouvoir la metto venue à périr, aite certaine poul te seule idée, d befoin, augment eur donna mêm us les dangers. L se, qu'on résolu e bord de l'Anfe qui fut couvent tre, pour la conont à l'arrivée de relâche, pendan encore à paller

ceffivement tous

es temps qui sont propres au pays dans le cours de l'année; c'est-à-dire qu'on eut des jours, tantôt extrêmement chauds, tantôt aussi froids qu'en hiver. La neige fondit par-tout où le soleil faisait romber ses rayons; &, vers la fin du mois, l'herbe commençait à pousser dans les lieux exposés au Sud. Infentiblement les rivieres & les plaines se couvrirent d'eau; & l'on craignit à la fin que les , en supposant glaces se rompant tout-d'un-coup, l'Anse même ne mît pas les vaisseaux bien à couvert. M. Ellis donne l'explication de ce danger. Lorsque les chaleurs devancent la faison, dans les pays qui bordent la Baie d'Hudson, les neiges fondent dans les parties méridionales; & les eaux, formant des torrens rapides, rompent les glaces avant qu'elles soient entierement meurtries. Ces flots s'écoulent, jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelque rétistance qui soit capable de les arrêter; mais, s'accumulant bientôt, ils rompent tout obstacle par leur poids, ils innondent les terres voifines, ils emportent les arbres, les rivages mêmes, & tout ce qui s'oppose à leur violence. C'est ce qu'on nomme un déluge, & ce qui rend fort dangereux, pour un vaisseau, tous les mouillages d'hiver qui ont un courant. Mais le mois d'Avril s'annonça d'une maniere, qui délivra les Anglais de cette crainte. Le vent se mit peu-à-peu au Nord-Est, & leur amena, avec beaucoup de

## 116 HISTOIRE GENERALE

Ellie

neige & de grêle, une assez forte gelée. Ensuite l'air s'étant fort adouci le 18, ils eurent une pluie douce, d'autant plus agréable qu'ils n'en avaient pas eu depuis six mois. Les oiseaux du pays reparurent, avec quantité d'autres, de toutes les espèces communes dans les pays Septentrionaux. Ellis ne nomme point celle qui passait souvent en volées nombreuses, « noirâtre, dit-il, & sont plaide en apparence, mais qui compensait, par la beauté de son ramage, le désagrément de sa figure. » Ensin la chaleur arriva, le 6 de Mai, & l'Anse était déjà dégagée des glaces, qui s'étaient perdues peu-à-peu; quoique la riviere suitencore prise.

La barque longue, à laquelle on avait travaillé depuis l'adoucissement de l'air, était achevée. Elle sut mise à l'eau; & les deux équipages, concevant les plus grandes espérances des recherches qu'elle allait faciliter, lui donnerent le nom de la Résolution. Le 16, les glaces de la riviere des Haies surent emportées par le courant. On mit aussi-tôt les deux vaisseaux en état de descendre la riviere, avec le secours des hautes marées, qui les garantirent des sables. Cependant ils surent arrêtés par d'autres obstacles jusqu'au 24 de Juin, qu'étant arrivés jusqu'à l'embouchure de la riviere, ils mirent à la voile vers le Nord; & quantité de glaces, dont ils surent accompagnés

u'au rent p e de ( rante Ce fut , cha nmes tion. é s'y e er les us d'u vaille autres nge; & e nous Nous nt la ur fuiv gros rock ux. Le ord de ontrere cinqu s figne ller; n

Com

pondre

ALE

elée. Ensuite ent une pluit n'en avaient lu pays repautes les cspè ionaux. Ellis souvent en ensait, par luément de se 6 de Mai ces, qui s'éla riviere sût

vait travaillé
ait achevée,
équipages,
des recherrent le nom
le la riviere
tourant. On
de descentes marées,
nt ils furent
4 de Juin,
de la riNord; &
compagnés

qu'au Nord du Cap Churchill, ne les empêetent point de passer, avant le dernier du mois, le de Centry, qui est par les soixante-un degrés rante minutes de latitude.

Ellis.

Ce sut le premier de Juillet que la Résolu
1, chargée de provisions nécessaires à dix

1, mmes pour deux mois, sut employée à sa des
1, tion. Le Capitaine Moore & l'Agent du Co
2, é s'y embarquerent avec huit hommes, pour

1, ter les ouvertures des côtes, après être con
1, us d'un rendez-vous à l'Isle de Marbre, où

1, vaisseau devait les attendre. Ici, comme dans

1, autres courses de la Résolution, le Journal

1, nge; &, pour éviter la confusion, cette dissés

2, te nous oblige de faire parler Ellis.

Nous prîmes, dit-il, vers la Côte, où, pennt la nuit, nous amarrâmes aux glaces. Le
ur suivant, nous eûmes à traverser quantité
gros glaçons, qui, joints aux bas-fonds &
x rochers, rendaient le passage fort dangeux. Les Esquimaux des Côtes, qui sont au
ord des Etablissemens de la Compagnie, se
ontrerent quelquesois, en troupes de quarante
cinquante, sur les hauteurs des Isles, avec
s signes par lesquels ils semblaient nous apiller; mais, nos vues n'ayant point de rapport
Commerce, nous nous avançâmes, sans leur
pondre, jusqu'à l'Isle de Knight, par les soi-

Filis.

» xante deux degrés deux minutes, où nous pa s fames la nuit à l'ancre. La haute marée montait de dix pieds. Le 3, nous fimes bea » coup d'efforts, pour nous approcher de la Ca moccidentale, où nous avions découvert une verture fort large. Le mauvais temps & » groffeur des glaçons, dont nous étions em ronnés de toutes parts, nous forcerent de p tourner à l'Isle de Knight. La mer, beauco » plus calme, & l'air plus ferain, nous laissen » voir plusieurs Isles le 5, telles que Bib » Merry, John, &c. qui sont remplies de roche sans arbres, & sans autre herbe qu'un peu 's bistorte, avec quelques plantes communes d ple Groënland & la Laponie. Ces Isles, & mnéralement toutes celles de la même Côte, rent des monceaux de pierres, dont on ign pl'origine & l'ulage, quoiqu'ils soient con » des Navigateurs Anglais, depuis qu'ils ville e cette contrée.

vi

0

ev

d-

L

or

us

tab

m

noi

res

re

ant To

» Le 5, nous nous avançâmes au Sud dell » Biby, dans l'espoir d'entrer par l'ouvertu » d'où nous avions tenté inutilement d'approd » Nous ne sûmes pas plus heureux. Des glap » d'une immense étendue, que les slots y pa » saient, & qu'ils en saisaient sortir alternativem » nous sirent juger cette entreprise impossinutes, où nous pa La haute marée , nous fimes bea procher de la Ci découvert une auvais temps & nous étions em us forcerent de La mer, beauco rain, nous laissen telles que Bib remplies de roche herbe qu'un peu antes communes d ie. Ces Isles, & e la même Côte, rres, dont on ign iqu'ils soient con depuis qu'ils ville

lmes au Sud dell rer par l'ouverus tilement d'approd eureux. Des glaq ortir alternativem ntreprise imposs

près avoir poullé au Nord jusqu'aux soixanteeux degrés douze minutes, nous prîmes aulord-Ouest; &; traversant quantité de sables, nre pluseurs Isles fort basses, nous entrames ans la Baie de Nevill, que nous reconnûmes our la même où nous avions vainement tenté e passer, du côté méridional de l'Isle Biby. lle est couverte de cette Isle, qui en est à cinq eues au Sud Est s'elle est spacieuse, & nous ous convainquimes qu'elle se termine par une viere assez large, qui descend du côté de Ouest. Le Continent qui l'environne, monte pente douce, & n'offre que des rochers bas unis, couverts de mousse, avec peu de antes. L'entrée la plus aifée dans la Baie de evill, est entre le Continent & l'Isle Biby, au d-Oueft.

Le 8, nous entreprîmes de visiter la Côre du ord; mais, en repassant les bancs de sable. us fûmes jettes, par la marée, sur une chaîne rochers, où nous crûmes notre perte iné table. Dans cette dangereuse situation, nous mes notre salut aux Esquimaux de cinq ou sixnots, qui s'approcherent de nous avec des que les flors y parties de baleines. Ils parurent fort touchés de re malheur, &, loin d'en tirer le moindre antage, ils nous rendirent d'importans fer-Tome XVII.

60

re

P

P

ai

tr

do

co

pe

do

pa

m

av.

d'h

aut

l'ea

prè

vol

ren

qui

en

per

me

vili

qui

de

il e

les

Ellis.

vices. Non-seulement ils ne s'éloignerent point pusqu'à ce que la marée nous eût remis à flor mais un vieillard, qui paraissait connaître or écueils, se mit devant nous avec son canot, sonous servit de guide sur tous les bas-sonds. Ains prout ce qu'on lit du caractere de ces Peuple dans les Relations Françaises, & dans quelque munes des nôtres, ne s'accorde point avec les moignage que nous sommes obligés de rend à leur humanité.

» Nous n'eûmes pas moins d'admiration pa » leur industrie. Au défaut de fer, leurs arcs, la nflèches & leurs harpons sont garnis de dem d'os ou de cornes d'animaux marins, dom » se font même des haches, des couteaux, • d'autres ustensiles. On aurait peine à se figur » avec quelle adresse ils savent traiter des ma riaux si peu convenables à ces usages. Leurs ⇒guilles sont de la même matiere : dans le mains, elles servent à coudre fort proprem » leurs habits, qui ne different point de ceur ma habitans de la Baie d'Hudson. Cette ressembland & celle de leurs Langues & de leurs usage peut faire conclure qu'ils sont originairem » d'une même Nation; mais ceux dont je pais so sont généralement plus industrieux, plus affail 3 mieux policés. Leurs femmes ne garnille » point leurs bottines de côtes de baleines, com

éloignerent point s eût remis à flor Sait connaître avec fon canot, es bas-fonds. Ain e de ces Peupla & dans quelque e point avec let obligés de rend

d'admiration po er, leurs arcs, le nt garnis de dem x marins, dont des couteaux, t peine à se figur nt traiter des ma ces ulages. Leurs natiere : dans le re fort proprem t point de ceux Cette resemblant & de leurs usage ont originairem ceux dont je pad trieux, plus affall nmes ne garnille de baleines, com celles des autres Esquimaux. Les bonnets different aussi pour les deux sexes : ils sont composés d'une peau de queue de buffle, qui leur pend sur le visage, & qui leur donne réellement un aspect terrible, mais qui leur est d'une extrême utilité contre diverses sortes de mouches, dont ils ne peuvent se garantir autrement. Cette coëssure, qu'on voit à leurs enfans mêmes, pendant que leurs meres les portent sur le dos, donne l'air barbare aux plus doux & aux plus pacifiques de tous les humains. Lorsqu'ils se mettent en mer pour la pêche, ils emportent avec eux, dans leur canot, une vessie pleine d'huile, dont ils boivent par intervalles, avec autant de délices, que nos marins boivent de l'eau-de-vie. Nous avons quelquefois vu, qu'après avoir vidé leur vessie, ils la tiraient voluptueusement entre leurs lèvres. C'est apparemment l'expérience qui leur a fait reconnaître les effets salutaires de cette huile, dans un climat qui n'est jamais sans rigueur. On s'est persuadé, en Europe, que ces Peuples vivent sous terre pendant l'hiver; mais c'est une tradition absolument fausse, & démentie par tous ceux qui ont visité leur pays. La plus grande partie n'est qu'une chaîne de rochers; &, quand le terrain de quelques vallées aurait assez de profondeur, il est constamment gelé, aussi dur que le rocher

Ellis.

même, & peu propre par conséquent aux has bitations souterraînes.

Après avoir reconnu que nous devions la vie aux Esquimaux, nous gouvernâmes vers l'Est; &, le 9 de Juillet, nous mouillâmes devant l'Isse des Chevaux Marins, ainsi nommée de la multitude de ces animaux, qu'on y rencontre toujours. Comme c'est la plus orientale de celles dont nous nous étions approchés, & la moin visitée des Sauvages, parce qu'elle est la plus écartée de leurs routes, il ne faut pas cherches d'autre cause de ce prodigieux nombre de che vaux-marins, qui s'assemblent dans un lieu se désert, pour y faire leurs petits. La même raison, sans doute, y amene d'immenses volte a d'oiseaux de mer.

0

C

Ci V

Xa

V

jе

ra

qı

le

N

qu lîn

de

q

Le 10, nous rasames la Côte, entre quantité de gros glaçons, qui flottaient autour de nous & nous arrivâmes à Whale - Cove, par le soixante-deux degrés trente minutes de latitude une Baie, que nous découvrîmes à l'Ouest, nous offrit plusieurs petites Isles, d'où nous vîmes bientôt venir vers nous quelques Sauvages. Nous observames que l'abondance de la pêche, leur faisait choisit ordinairement les Isle plus désertes, pour y fixer leur demeute pendant l'été. Le Capitaine ayant souhaité de adescendre dans une des Isles, je l'accompagnai

IÉRALE

ous devions la vie nâmes vers l'Est; pouillâmes devan

nsi nommée de la qu'on y rencontre orientale de celles chés, & la moin

qu'elle est la plus e faut pas cherches x nombre de che

ent dans un lieu à petits. La mêm

petits. La mêni d'immenfes volés

nr autour de nous - Cove , par le ninutes de latitude

te, entre quantil

vrîmes à l'Ouest, Isles , d'où nous us quelques Sau-

l'abondance de la nairement les Isle

ter leur demeute ayant fouhaité de

, je l'accompagna

avec deux hommes, dans une petite chaloupe, qui ne nous servait qu'à cet usage. A peine surronnés d'une vingtaine d'Esquimaux, presque tous semmes ou ensans, qui se promenaient pas-siblement sur la Côte, pendant que les hommes étaient à la pêche. Le dessein du Capitaine était de monter sur les hauteurs de l'Isle, pour y découvrir, de cette élévation, quelque nouvelle ouverture: les Esquimaux n'y mirent aucun obstacle; mais, après d'inutiles observations, qui nous convainquirent même que la marée de la Baie venait de l'Est, nous retournames à bord.

» Le 11, ayant remis à la voile, nous arrivâmes le même jour, près d'une pointe, à soixante deux degrés quarante-sept minutes de
latitude, d'où nous découvrîmes une large ouverture, qui s'étendait vers l'Ouest, & que
je nommai la Baie de Corbet. Cependant deux
raisons nous ôterent l'envie d'y entrer; l'une,
que la marée y venait de l'Est, & l'autre, que
le Capitaine Moore crut voir le fond de la Baie.
Nous y sîmes quelque trasic avec les Esquimaux,
qui sont ici fort nombreux, & nous recueillîmes quantité d'eau fraîche, dans les cavités
des rochers, où elle s'amasse par la sonte des
neiges. Ensin nous retournâmes à nos vaisseaux,
que nous trouvâmes, le 13, à l'ancre dans un

I iii

Elli

Ellis.

» assez bonne rade, entre l'Isle de Marbre & 1.

» Continent. Pendant notre absence, Smith Ca

» pitaine de la Californie, avait entrepris de vi

» siter la Baie de Ranking, qui était à quatrelieue

» de leur mouillage, vers l'Ouest. Trente lieues

» qu'on y sit par dissérentes routes, de l'Oue

» par le Nord jusques vers l'Est, apprirent non

» seulement que cette ouverture se termine e

» Baie, mais qu'elle est remplie de rochers & d

» bancs de sable. Le jour même de notre retour

» les deux barques longues surent envoyées à l

» découverte, le long de la côte, entre le Ca

» Jalabert, par les soixante quatre degrés quint

» minutes de latitude, & le Cap Fallerton, p

» les soixante quatre degrés quinze minutes.»

lè

ra

me

re

9

un

ut

rn

t a

ier

Ellis étant rentré à bord, les deux vaisseau leverent l'ancre le 14, & la route sut dirigivers le Nord. Tout le jour suivant, on eut à treverser des glaçons épais, qui fermant ensiné passage, obligerent les Anglais de s'amarrer au plus gros. La mer sut libre, le 16; mais on se vi bientôt arrêté par quantité de rochers & de sables qui s'étendent sort loin en mer, & que la det niere marée laisse à sec. Les glaces étant revenue le 18, on sut réduit à louvoyer avec beaucou de difficulté, quoiqu'avec l'apparence de retrouve plus sacilement par cette voie les deux barques pour lesquelles on n'était pas sans inquiétude, le

eux vaisseaux se séparerent même pour les cher-

Ellis.

osence, Smith Ca ait entrepris de vi était à quatre lieue uest. Trente lieues routes, de l'Oue Est, apprirent non ture se termine e ie de rochers & ne de notre retou irent envoyées à côte, entre le Ca natre degrés quim Cap Fallerton, p uinze minutes.» , les deux vaisseau a route fut dirigi vant, on eut à m ui fermant enfin is de s'amarrer au 16; mais on sev ochers & de fables er, & que la der aces étant revenue ver avec beaucou arence de retrouve e les deux barques ans inquiérude, La

JÉRACE

e de Marbre & L

Ellis s'approcha de terre, dans la pinasse, par s soixante-quatre degrés de latitude, sous un p auquel il donna le nom de Cap Fry, à l'honur du Chevalier Fry, un des Chefs du Comité. ans son passage, il rencontra un grand nombre baleines, qui se débattaient contre la côte; ce i ne l'empêcha point de faire sonder la marée. rouva que le flux venait du Nord, qu'il montait la côte environ dix pieds, & que, dans la pleine la nouvelle Lune, la marce était haute à trois ures. La côte est d'une pente douce; mais elle lève beaucoup. A quelque distance, les collines raissaient rougeatres & fort unies, mais absoment stériles. Dans les vallées le terrain est noire, & produit une herbe assez longue, mêlée quelques plantes, dont les unes portent des fleurs nes, d'autres des fleurs bleues & rouges, surut une sorte de vesce, qui croît en abondance le bord des étangs. Ellis remarqua aussi plusieurs s de sable, couverts d'une herbe de fort bon ût, qui ressemble à du mouron, & d'une grande antité de cochléaria, un peu différent pour la rme, & d'un goût plus piquant que le nôtre. Il taussi plusieurs troupes de bêtes fauves qui brouient sur les collines. A son retour, il observa, ins le passage, que l'eau était extrêmement trouble,

I iv

# #36 HISTOTRE GENERALE

Ellis.

chargée de ce que les Marins nomment patu de baleines, & de petites parties d'une espèt de gelée noire, à-peu-près de la grosseur de mouches. L'algue-marine est ici d'un prodigieuse longueur. Ellis croit ces remarque d'autant plus singulieres que, dans un climat rigoureux, on voit peu de végétaux sur lecâtes.

Lorsqu'il sur rentré à bord, on mit à la vol pour chercher les deux barqués longues, la lesquelles on ne pouvait espérer de pousser pl loin les découverres, La faison commençait às vancer; &, depuis trois jours de séparation, deux vaisseaux ne s'étaient pas encore rejoin Cependant ils se rencontrerent le jour suivant Confeil, après une longue délibération, résid alors que les barques longues ne seraient attende que jusqu'an 28, & que, dans l'intervalle, la des deux vaisseaux ferait route au Sud jusqu'a soixante-quatre degrés, & l'autre au Nord, il qu'aux soixante cinq. Entre diverses melur qu'en prit pour retrouver les barques longue les pinasses des deux vaisseaux furent dépêches avec ordre délever au Cap de Fry, une perche au pied de laquelle on enterrerait une lettre qu contiendrait des instructions, & d'amarrer à dema lieue de la côte, un gros tonneau, dans l'endro où l'on jugea que les barques longues devaies

pa vil pc

de te-

dita le t mê troi

dor teri qu'é con fur pêc

que que ber n p

n tu n tu n i

ton

is nomment patu arties d'une espè e la grosseur de m marine est ici d'u roit ces remarque dans un clima végétaux fur l

barques longue furent dépêchés Fry, une perche rait une lettre que d'amarrer à dema : sa bord, s

passer. Ce tonneau portait aussi, sous un petit pavillon, une lettre où le Cap Fry leur était donné pour rendez-vous.

Ellis.

Avec ces précautions, la galiotte de Dobbs fit route au Nord, & la Californie au Sud. Ellis descendit à terre avec six hommes, par les soixanre-cinq degrés cinq minutes, sur la côte occidenale du Welcome, pour sonder la marée. Il trouva, , on mit à la volle dit-il, qu'elle venait encore du Nord, & que qués longues, le le temps des hautes marées était à peu-près le rer de pousser plannême qu'au Cap Fry, mais qu'elles montaient commençait às prois pieds plus haut, sur une perche qu'il sit s de séparation, diresser, avec la marque des basses eaux, pour as encore rejoint donner plus de certitude à ses observations. Les t le jour suivant le terres different peu de celles du Cap Fry, excepté libération, résult qu'elles paraissent plus élevées. Il rencontra ici, e feraient attendit promme sous ce Cap, quantité de baleines noires: ns l'intervalle, l'intervalle quoi il observe qu'on y pourrait établir une au Sud jusqu'a pêche d'autant plus avantagense pour sa Nation, ntre au Nord, ju que le Welcome est moins embarrassé de glaces diverses mesure que le Détroit de Davis, ou les côtes du Spitzberg, & que l'eau y est moins profonde; « deux » points, dit-il, d'une extrême importance, & p reconnus tels par ceux qui connaissent la nanture de cette pêche, « Il retourna le même jour

eau, dans l'endro Le 26, la galiotte de Dobbs, ayant repris la longues devame toute du Cap Fry, eut la satisfaction d'y trouves

Ellis.

la Californie, avec les deux barques longues qu'elle avait rencontrées par les soixante-quatre degrés dix minutes. Les Officiers de ces dem chaloupes rapporterent qu'à soixante-quatre de grés de latitude, & trente-deux de longitude de l'Isle de Maibre, ils avaient trouvé une ouverture, dont l'entrée avait trois ou quatre lieus de large; mais que s'y étant avancés l'espace de huit lieues, ils lui en avaient trouvé six ou sept de largeur; que jusques-là leur route avait été Nord-Nord-Ouest à la boussole, & que de-là il avait fallu tourner plus à l'Ouest; qu'ayant poussé dix lieues plus loin, ils avaient trouvé que ce bras de mer se rétrecissait jusqu'à quatre lieues; qu'ensuite ils avaient remarqué que les côtes recommençaient à s'ouvrir; mais qu'ils avaient perdu courage en voyant que l'eau, de salée, profonde & transparente qu'ils l'avaient eue jusqu'alors, avec des côtes escarpées & des courans fort rapides, devenait plus douce, plus épaisse & moins profonde.

P

P

e p

30 a

o fa

20 II

oo C

D C

m င

so d

o d

so p

30 a

30 2

700

3

Ces lumieres, quoiqu'imparfaites, parurent fort importantes à l'Agent du Comité. Gardonsnous de supprimer ses réslexions. « Il est très» vraisemblable, dit-il, que cette ouverture a de
» la communication avec quelque grand lac du
» Continent, qui en a peut-être avec le grand
» Océan occidental. Une des circonstances que

parques longues; es foixante-quatr iers de ces deur ixante-quatre de x de longitude de ouvé une ouverou quatre lieus ancés l'espace de rouvé six ou sem r route avait de , & que de-là i ; qu'ayant poulle ouvé que ce bras re lieues; qu'enes côtes recomls avaient perdu e salee, profonde eue jusqu'alors, courans fort raépaisse & moins

enites, parurent omité. Gardonss. « Il est trèscouverture a de 
e grand lac du 
avec le grand 
constances que

les Officiers des barques longues observerent en montant, c'est que le courant du restux était plus fort que celui de la Tamise, pendant dix heures des douze, quoique dans une eau de plusieurs lieues de large. Le flux, survenant enpsuite, arrêtait tout-à-fait l'eau pour les deux dernieres heures. En second lieu, quoiqu'on ne puisse assurer positivement qu'il se trouve un passage en cet endroit, je crois pouvoir dire, pavec vérité, qu'aucune apparence n'y est conotraire. Il est vrai que le changement de l'eau ∞salée en eau douce paraît conclure, à la premiere vue, contre le passage; mais si par hasard ocette eau n'avait été douce qu'à sa surface, e cette conclusion aurait peu de force, puisqu'on métait alors dans la saison des fontes de neiges, o dont les eaux découlaient de toutes les parties » des terres, & que par conséquent il n'était pas plus étrange de trouver la surface de la mer padoucie, qu'il ne l'est de voir la même chose; maprès les mois pluvieux, dans la mer Baltique \* & fur les côtes occidentales d'Afrique. Enfin, p quoiqu'il soit certain que le courant de la marée » venant de l'Ouest, est une preuve directe & in-» contestable de la réalité d'un passage à quelque » autre Océan, il ne s'ensuit pas que le courant venant de l'Est soit une preuve du contraire, » puisqu'on sait que, dans le Détroit de Magellan,

Ellis.

» les marées des deux Océans se rencontrent de » même. D'ailleurs de fortes raisons font prévoir » que la même chose doit arriver, si l'on patvien » jamais à la découverte d'un passage au Nord » Ouest, »

Les deux vaisseaux se trouvaient si proche d Détroit de Wager, qu'avec la certitude qu'on avait d'un autrecôté, que, dans le Welcome, la maté ordinaire vient du Nord, les deux Capitaines se crurent obligés de faire toutes les recherches pol fibles sur ce Détroit ; c'est-à-dire , de vérifier c'est en esset un Détroit, ou sice n'est qu'une ri viere d'eau douce. Ils ne purent y entrer que le 29. Ce qu'on nomme le Détroit de Wager, est situé, par cette derniere observation, à soixante-cinq degrés trente-trois minutes de latitude, & quatre-vingt-huit degrés de longitude de Londres, A son entrée, il a, du côté du Nord, le Cap de Montaigu, & du côré du Midi, le Cap de Dobbs. Sa partie la plus étroite, est à cinq lieues Ouest de ce dernier Cap, & n'a pas moins de cinq lieues de large. Le courant de la marce y a toute l'impéruosité des eaux d'une écluse. Ellis assure que celui des hautes marées parcourt huit à neuf lieues dans une heure, « Quand nous fûmes parrivés, dit-il, à ce dangereux endroit, nous » ne fûmes plus maîtres de nos vaisseaux, & le acourant fit faire quatre ou cinq tours à la

Califor long - t l'agitat des tou de tori qui ne le Cana maffe é glaçons nous; & ils furer tantôt r des cou dans ce passé le plus lar trouvân une cha long de Le 30 lez bon ı mêm entôt u ulieurs ners, qu

ents. Co

l'honne

n y a

ncontrent de

font prévoir

Eilis.

I'on patvien e au Nord fi proche di e qu'on avait me, la mate Capitaines f cherches pol de vérifier est qu'une ri y entrer qu de Wager ation, à fois de latitude. ongitude de té du Nord, Midi, le Cap e, est à cinq n'a pas moins de la marée e écluse. Ellis parcourt huit i nous fûmes droit, nous Teaux, & le

Californie, malgré les efforts que l'équipage fit long-temps pour l'arrêter. On fut étonné de l'agitation de la mer. Elle bouillonne, elle forme des tourbillons, avec autant d'écume qu'un amas de torrens, rompus par quantité de rochers; ce qui ne paraît venir néanmoins que de ce que le Canal est ici fort étroit, à proportion de la masse énorme d'eau qu'il reçoit. Quantité de gros glaçons, venant du Welcome, y entrerent avec nous; &, quoique nous fussions déjà fort avancés, ils furent tantôt poussés bien loin devant nous, tantôt rejettés en arriere, par l'action irréguliere des courans. Nous passames environ trois heures dans cette violente situation; mais, ayant enfin passé le Sond des Sauvages, où le Canal devient plus large & la marée plus rapide, nous nous y trouvâmes plus à l'aise. Ce Sond est formé pas une chaîne de petites Isles, qui s'étendent le long de la Côte Septentrionale. »

Le 30, on passa le Deer Sund, qui est une lez bonne rade, neuf ou dix lieues plus haur; u même côté du Détroit. Ensuite on découvrit écluse. Ellis ientôt une retraite sûre pour les vaisseaux, entre luseurs ls les fort élevées, & remplies de roners, qui les peuvent mettre à couvert de tous les ents. Cet endroit sur nommé le Port de Douglas, l'honneur des deux Actionnaires de ce temps, on y amarta les deux bâtimens, sur quinze à

**30** C

20 }

20

20 (

.

P [

» p

**»** q

**»** d

so fi

n d

æ lc

» at

m M

a d

o lo o lo

m ju

o ir

p q

⇒ to ⇒ fú

»b

20 d

p ti

Ellis.

dix-huit brasses d'eau; &, dans un Conseil solemnel, on délibéra sur la maniere la plus prompte de reconnaître, avec certitude, si le Canal où l'on se trouvait, était une riviere, un Détroit, ou une Baie. La conclusion sut que les vaisseaux se retireraient au Port de Douglas, & que, dès le jour suivant, les deux barques longues entre prendraient cette recherche. Cependant on résolut aussi que, pour ne pas retenir les vaisseaux plus long temps qu'ils ne pouvaient l'être sans danger, ils seraient route en Angleterre le 25 d'Aoûr, si les deux barques n'étaient pas revenues pour ce terme.

Les Capitaines, se chargeant eux-mêmes de l'entreprise, mirent à la voile le 31 de Juillet, chacun dans la barque longue de son vaisseau, accompagnés de quelques Officiers, & d'un nombre suffisant de matelots. C'est dans les termes d'Ellis, qu'on présente une expédition à laquelle il eut la principale part.

Mous tînmes, avec un vent frais, la route de 
Mord-Ouest à l'Ouest, jusqu'à ce que la largeur

du Canal se trouvât diminuée de dix lieues à

une. Ici, vers le soir, nous sûmes alarmés par

un bruit affreux, qui ressemblait à celui d'une

prodigieuse chûte d'eau, sans aucune marque qui

pût nous faire découvrir d'où il venait. On prit

aussilt-tôt le parti de jetter l'ancre, & d'envoyer

Ellis.

s un Conseil so e la plus prompte si le Canal où l'on detroit, ou une vaisseaux se retiendant on résolutes vaisseaux plus être sans danger, e le 25 d'Aoûr, as revenues pour

e eux-mêmes de e 31 de Juillet, de fon vaisfeau, ers,&d'un nomdans les terme dition à laquelle

frais, la route de ce que la largeur de dix lieues à îmes alarmés par ait à celui d'une cune marque qui il venait. On prit re, & d'envoyet

aquelques hommes à terre. Je me mis du nom-» bre. Mais, en arrivant à la Côte, nous la trou-» vâmes hérissée de rochers, & fort escarpée. » L'obscurité de la nuit, qui nous la déroba prespqu'aussitôt, nous força de retourner à bord. Cependant je puis dire qu'en peu d'instans » nous eûmes le plus terrible spectacle qu'on puisse jameis s'imaginer. Des rochers immenses, qui semblaient brisés dans leurs masses, pen-» daient de toutes parts sur nos têtes. Dans plusieurs endroits, des cascades d'eau tombaient ad'une crevasse à l'autre; d'un autre côté, on » appercevait des glaçons d'une grosseur & d'une » longueur démesurées, rangés les uns à côté des »autres, comme les tuyaux des grands orgues. » Mais rien ne nous causa tant d'effroi, que » de gros morceaux de rocs brilés, que nous » vîmes à nos pieds, & qui, détachés de leurs psommets, par la force du froid, avaient roulé pjusqu'à nous, avec une violence inexprimable.

» Nous passames la nuit dans une mortelle in
» quiétude; &, dès la pointe du jour, nous re
» tournames promptement à terre, où nous ne

» sûmes pas long-temps sans découvrir que le

» bruit, que nous n'avions pas cessé d'entendre,

» avait été causé par la force de la marée, qui se

» trouvait arrêtée dans un passage fort étreit, La

Ellis.

masse d'eau était prodigieuse, & sa rapidité sur prenante. Quoique nous fussions à cent cinquante Dlieues de l'entrée du Canal, les éaux étaient ptransparentes & fort salées. La marée montait mordinairement de quatorze pieds & demi; & so dans la pleine & nouvelle lune, la haute marée métait à fix heures. Nous vîmes distinctement. p que le Canal s'ouvrait de cing à six lieues, derm riere la cataracte, & s'étendait de plusieurs lieues mà l'Ouest. Ce sur alors que nous concûmes de o grandes espérances pour le passage. La premiere m difficulté était de passer la cataracte; mais, l'avant m tenté, nous y trouvâmes moins de danger qu'on » ne se l'était imaginé. J'en voulus courir les premiers risques, & je la passai, dans une perite schaloupe, pendant fa plus grande force. Bientôt » nous fûmes assurés qu'on pouvait la passer sans péril. A demi-flux, les eaux inférieures étaient » de niveau avec les supérieures, comme à demi-» reflux, celles d'en-haut l'étaient avec celles du » delsous; & dans ces deux positions, le passage pétait facile.

» Nous vîmes paraître ici trois Américains, qui » nous aborderent avec leurs canots, & dont les » ulages ne différaient point de ceux des autres; » mais leur taille était beaucoup moins haute, & » nous remarquâmes, avec étonnement, qu'à me-» fure que nous avancions du Fort d'Yorck vers » le Nord;

mêmes i Enfin at tude, no Ces Efg & nous Europée par nos vec no besoin o leur lang rive, d' bonne p féchées : chair de ce qu'ils »Le se cataracte montait taient fo point de brasses. vaches m moins d etait prel luadé que entrepri

Tome

le Nord

ALE

rapidité fut nt cinquante aux étaient rée montait k demi ; & aure marée inctement, lieues, derficurs lieues nçûmes de a premiere nais, l'ayant anger qu'on courir les s une petite rce. Bientôt passer sans ures étaient

ricains, qui & dont les des autres; s haute, & r, qu'à mel'orck vers

ole Nord;

me à demi-

c celles du

le passage

le Nord, tout diminuait en grandeur.Les arbres 🚐 mêmes ne devinrent à la fin que des arbrisseaux. Enfin au-delà des soixante-sept degrés de latitude, nous ne vîmes plus de vestiges d'hommes. Ces Esquimaux nous parurent un peu timides. & nous étions vraisemblablement les premiers Européens qu'ils eussent vus; mais, encouragés par nos caresses, ils entrerent en commerce evec nous. On leur fit entendre que nous avions besoin de gibier, qu'ils appellent tuktoa dans leur langue : ils retournerent promptement à la rive, d'où nous les vîmes revenir avec une bonne provision de de res sortes de viandes échées au feu, & quaques pièces fraîches de chair de buffle. Nous eûmes, à bon marché, tout ce qu'ils avaient apporté.

Le second jour d'Août, nous passames la cataracte, au-dessus de laquelle la marée ne montait que de quatre pieds. Les deux côtes étaient fort escarpées, & nous ne trouvâmes point de fond avec une sonde de cent quarante brasses. On vit des baleines blanches & des vaches marines. Mais nos gens n'en surent pas moins découragés par le goût de l'eau, qui était presque douce. Pour moi, toujours persuadé que cette douceur n'était qu'à la surface, l'entrepris d'en convaincre tout le monde par

Tome XVIL

Ķ

Ellis,

Ellis.

» une expérience fort simple. Une bouteille, qu p je fis boucher soigneusement, fut plongée s profondeur de trente brasses, où le plonges s ayant arraché le bouchon, elle se remplit d'ea » que nous trouvâmes aussi salée que celle D'Océan Atlantique; & nos espérances se rai merent. Mais ces flatteuses idées durerent pa » Le 3, vers la nuit, les eaux tômberent s » bitement, que, pour découvrir le lendema » la cause de cette étrange aventure, nous prîm » le parti de mouiller. A peine fut-il jour, qu'éta so descendus à terre, nous montames sur des ha p teurs qui n'étaient pas éloignées de la Côn » & nous découvrîmes, avec beaucoup de regte » que ce prétendu Détroit était terminé par de » petites rivieres, qui n'étaient pas même na » gables, dont l'une venait d'un grand lac, la au Sud-Ouest, à quelques lieues de nous. Aim » toutes nos espérances s'évanouirent à-la-fois 20 & notre seule consolation fut d'avoir levé 100 » les doutes, sur la nature d'un Golfe, qui pu » vait éterniser les disputes.

Pendant vingt-quatre heures, que nous pals mes dans cette plage, il nous vint pluseu canots remplis d'Américains, qui nous appar terent de la chair de bussle & de saum s'échée. Nous acherâmes, avec ces provision plusieurs de leurs habits & de leurs arcs. Ma

o tirer o cuivr » côté Côte o qu'à o d'assez o ment o julqu'à l'avaie faction pouvai les mai à l'envi dre to de pou rance d pu nou tité de paruren jetter t l'ancre

vaisseau

perdre

de voil

la catara

timens.

Dans 1

grand lac, in de nous. Ain rent à-la-fois avoir levé to Solfe, qui po

& de saumo ces provision timens.»

bouteille, que envain nous efforçâmes-nous, par nos fignes, de nt plongée a rirer d'eux quelque instruction sur la mine de ul le plonge pouvre, & sur l'existence d'un autre Océan du remplit d'ea concôté de l'Ouest. Je leur traçai un dessein de la que celle concôte, auquel ils ne comprirent rien, non plus rances se rai a qu'à nos questions. Il y avait entr'eux un homme durerent pa d'assez bonne mine, qui, fans être différem-Imberent si ment vêtu, paraissait d'une Nation dissérente, le lendem jusqu'à nous faire juger que les autres ne e, nous prîmes l'avaient amené que pour lui donner la fatisil jour, qu'en la faction de nous voir. Moore s'imagina que ce nes sur des hand pouvait être quelque prisonnier, tombé entre es de la Côte des mains de ces Sauvages; & faisant réflexion coup de regue à l'envie extrême qu'ils marquaient de nous venrminé par de dre tout ce qu'ils avaient apporté, il se flatta as même na de pouvoir acheter cet homme, dans l'espérance d'en tirer quelques lumieres, qui auraient pu nous conduire plus loin. On leur offrit quantité de marchandises, avec des signes qu'ils parurent entendre; mais ils s'obstinerent à rejetter toutes nos offres. Nos barques leverent l'ancre, le 4, pour retourner vers les deux que nous pal vaisseaux. Un vent très-impétueux nous fit vint plusse perdre un homme, qui fut emporté d'un coup ni nous appude de voile; mais nous repassâmes heureusement la cataracte, & le 7, nous rejoignîmes nos bâ-

eurs arcs, Man Dans le chagrin d'être revenu sans succès,

Ellis.

Thompson, Chirurgien de la galiote de Dobbs; . & fin infinua au Conseil des doutes, qui semblerent de l'attention. Le temps ayant été son la cô couvert & la mer très-haute, pendant que les a à-dir deux barques, à leur retour, passaient assez loin Conse de la côte du Nord, était-il impossible qu'on Da eût passé quelque ouverture, sans l'avoir remar. po valoir quée, sur-tout dans une côte fort élevée, & double qu'il é même en plusieurs endroits, avec de grandes la Bais largeurs entre les montagnes. Ellis ne combatin soun par point cette idée. « Cependant, dit-il, j'étais agit so par ex sopar des motifs différens, qui étaient plutôt les sole Nor marées extrêmement hautes que nous avion & qu' nontait de seize pieds & demi perpendiculaires, po sembla » tandis que, suivant le témoignage de Middleton, so forte so elle ne montait que de dix pieds au Deer-Sund, po fondet poquoique situé de huit ou dix lieues plus pris po cesse o po du Welcome: D'ailleurs le temps des haute po de bale neaux arrivant même plutôt à la cataracte, quoi vent r » que plus avancée de quatre-vingt-dix lieues ven y caul D'Ouest, j'avais peine à concilier ces circonstant poces proces, sans supposer, à cet endroit, quelque povaisses sommunication avec un autre Ocean. Ainli, me sa recher propres réflexions eurent plus de force que le prinuera » doutes du Chirurgien, pour me faire prendre sétions » parti en sa faveur. Nous joignîmes nos argus se encore mens au Conseil. Les contestations furent vive Consei LE

de Dobbs; & finirent par la résolution de renvoyer une rant été for ba la côte du Nord. Ce fut la Résolution, c'estdant que le mà-dire, celle de la galiote de Dobbs, que le

ont assez loin Conseil chargea de cette recherche.

Dans la même séance, ajoute E Dans la même séance, ajoute Ellis, je sis avoir remar pavaloir quantité de fortes raisons pour établir ée, & double oqu'il devait se trouver du côté du Nord, dans ne combani pun passage à quelque autre Océan. L'observai, , j'étais agité par exemple, qu'à mesure qu'on avançait vers nt plutôt le pe le Nord, les marées étaient toujours plus hautes, nous avions » & qu'elles arrivaient toujours plutôt; que de de Douglas, » même la salure & la transparence de l'aau pendiculaires, pe semblaient augmenter dans le Wescome, de le Middleton, poste qu'on voyait le fond de la mer à la pro-Deer-Sund fondeur de douze à quatorze brasses; que sans ues plus prè cesse cesse on rencontrait une prodigieuse quantité s des haute de baleines sur les côtes; & qu'on y avait soutaracte, quoi vent remarqué que les vents de Nord-Ouest lix lieues vere y causaient les plus hautes marées. De toutes es circonstant y ces preuves, je conclus que l'un de nos deux pit, quelque paisseaux devait pattir incessamment pour la m. Ami, me recherche de ce passage, tandis que l'autre conforce que les prinuerait la sienne & dans le parage où nous faire prendre prétions, & du sôté du Sud, où l'on n'avait point es nos argue encore pénétré. Mais plusieurs Membres du furent vives Conseil s'étant vivement opposés à ma propo-

» fition, elle fut rejettée à la pluralité des voix.»

Ellis.

Le 13, Ellis, Thompson & le premier Contre-Maître, partirent dans la Résolution, pour chercher des ouvertures sur la côte du Nord. Il rencontrerent, dans leur passage, quantité de baleines noires, & fur-tout un prodigieux nom bre de vaches marines. Vers minuit, se trouvant comme enfermés entre la côte & les Isles qui le couvraient, ils jetterent la sonde, qui ne leu donna que la profondeur de trente brasses. L diminution de l'eau, qui continuait toujours, le fit mouiller fous une Isle. Le 14, ils s'avan cerent à la Côte, où montant sur quelques hau teurs, ils découvrirent une ouverture qui s'éten dait de plusieurs lieues au Sud-Ouest; mais il reconnurent, en même-temps, que plusieurs lis de pierre qui la traversaient d'une rive à l'autre & qui se montraient même en marée basse, ne leur permettaient pas d'avancer beaucoup plus loin. A Nord de cette ouverture, ils en virent une autre qui se terminait de même, à trois lieues de son embouchure. Rien ne s'offrant au-delà, ils retour nerent le même jour à bord.

La saison n'était pas si avancée, qu'elle ne laiss le temps de tenter encore quelques recherches On prit unanimement la résolution suivante, qui mérite d'être rapportée dans les termes de dessus q Conseil, parce qu'au jugement d'Ellis elle contien poursuiv

luficurs éalité du « Au ( Dobbs , 1747. fur l'ou ou Détr trouvée & fans c que le ' marées rable, la même à qu'elle autre cô extraord Welcon encore excepté avons o qu'elle

Nord,

o causées

o néanmo

que la

o oriental

LE

des voix, ier Contre pour cher-

Nord. I quantité de gieux nom

se trouvan Isles qui la qui ne leu braffes. L

oujours, le , ils s'avan

elques hau e qui s'éten eft; mais il

plusieurs lin ve à l'autre

affe - ne leur plus loin. A

nt une autre.

ieues de fon là, ils retour

elle ne laiss

termes di elle contien

lusieurs faits évidens & décisifs, qui prouvent la éalité du passage.

Ellis.

« Au Conseil tenu à bord de la galiote de Dobbs, dans le port de Douglas, le 14 d'Aoûr 1747. Après avoir fait d'exactes recherches, sur l'ouverture appellée communément Riviere ou Détroit de Wager, nous déclarons l'avoir trouvée entierement bouchée de toutes parts, & fans communication avec aucun autre endroit que le Welcome; & nous avons jugé, par les marées extraordinaires, par l'étende confidérable, la profondeur & la salure de ses eaux, même à cinquante lieues de son embouchure, qu'elle doit être un bras du Welcome, D'un autre côté, ayant trouvé que la marée monte extraordinairement sur la côte occidentale du Welcome, principalement ici; ne sachant point encore d'où ces grandes eaux y arrivent, excepté que dans tous les parages, où nous avons observé la marée, nous avons trouvé qu'elle suit le cours de la côte en venant du Nord, & que les eaux les plus hautes sont o causées par les vents de Nord-Ouek; voulant néanmoins savoir d'où elle vient, & jugeant s recherches que la connoissance de sa direction sur la côte uivante, qui porientale du Welcome pourrait nous fournir làrdessus quelques lumieres, nous avons résolu de poursuivre nos recherches, autant que les vents

K iv

Ellis.

» & le temps nous le permettront, sur la basse côte sopposée, de même qu'à Cary Swan's-nest, à par-tout ailleurs où nous pourrons espérer que soque lumiere pour la découverte d'un passag sau Nord-Ouest. En foi de quoi, chact n de nou sa signé son nom. »

Le 15 d'Août, l'ancre fut levée, & les deu vaisseaux sortirent du port de Douglas. En entra dans le Wager, ils rencontrerent, dans sa panila plus étroite, une marée très-violente, qui la y arrêta plusieurs heures, quoique la sonde pont plus de huit brasses. Le 17, à leur arrivée dans le Welcome, Eliis & Metcalf, second Contre Maître, s'embarquerent ensemble pour exécute la dernière résolution du Conseil. La nuit étan tombée avant qu'ils pussent gagner la côte, & marée commençant à se retirer, ils se virent oblige d'attendre la marée suivante. Dans l'intervalle leur vaisseau, qui était resté en pleine mer, in un coup de canon à chaque demi - heure; mai entraînés, par le reflux ou par le vent, à plusieur lieues vers le Nord, ils furent bientôt hors de portée du bruit 3 cependant leurs recherche commencerent à la pointe du jour. La marée les venait du Nord, & montait d'environ quinze pied Les hautes marées de la pleine & de la nouvelle lune arrivaient un peu avant trois heures, u peu plutôt qu'en pleine mer, sur la côte opposé

so arde

⇒ nous ⇒ que

သ était သ ဝပါ n

neige sola plu

∞ en u ∞ m'eft

⇒en le ⇒de r ⇒vaisse

∞ folle ∞ affrei ∞ trace

nafyle ne la

⇒ mer : ⇒ dang

⇒ qu'au ⇒ prîm ⇒ relâc

» douz » ငှပ်m

so doub

r la basse côn zan's-nest, à espérer que d'un passag act n de non

ALE

, & les deur as. En entran dans fa partie ente, qui le fonde pont arrivée dans cond Contre our exécute La nuit étan la côte, & virent obliga l'intervalle. ine mer, tin - heure ; mai nt, à plusieur tôt hors de l s recherche La marée leu quinze pieds le la nouvelle s heures, m côte opposit

Après avoir fini nos recherches, avec une = ardeur qui nous avait emportés, nous commençames, dir Ellis, à fentir l'embarras que nous aurions à rejoindre le vaisseau. Depuis que nous l'avions perdu de vue, il nous pétait impossible de savoir avec certitude par mou nous devions le suivre. Le vent était fort n impétueux, le temps obscur & chargé de mneige. Notre barque était petite & profonde, » la plupart de nos gens affaiblis par le scorbut; nen un mot notre situation était déplorable. Je » m'efforçai d'encourager tous mes compagnons, nen leur représentant que le meilleur patti était ode remettre en mer, pour chercher notre » vaisseau, & que nous ne pouvions, sans une » folle témérité, nous arrêter sur cette côte ∞ affreuse, où nous n'avions pas vu la moindre p trace d'hommes ni animaux, pas le moindre » asyle, ni même une goutte d'eau douce. On se laissa persuader. Je fis remettre aussi-tôt en mer, pour écarter les tristes réflexions sur les s dangers qui nous menaçaient. Le vent ne fit » qu'augmenter; & la mer étant fort haute, nous prîmes tant d'eau, qu'il fallut travailler sans » relâche à vuider la barque. Nous sîmes environ » douze lieues dans cet état. Enfin nous apper-» çûmes les deux vaisseaux, & nos travaux reso doublerent, pour nous rendre à bord. Un

Ellis,

moment plus tard, nous perdions toute espérance : à peine fûmes-nous arrivés, que le vent payant pris une nouvelle force, la mer s'éleva maux nues, & l'air devint si sombre, qu'on ne » découvrait ni les vaisseaux, ni la côte. Cet ∞ orage, qui venait du Sud, nous arrêta dans le » Welcome jusqu'au 19; mais, le vent ayant ∞ changé, nous mîmes à la voile aussi-rôt, pour safaire route vers le Sud. Il continua de nous s favoriser jusqu'au 21. Cependant nous passâmes mà peu de distance de Cary-Swan's-nest, sans » en examiner les marées; observation, néanmoins qu'on avait jugée nécessaire au dernier Conseil. A la vue du beau temps, qui semblait » promettre quelque durée, on assembla le Conseil Da bord de la Californie, où l'on se détermina sur-le-champ à reprendre la route d'An-> gleterre. >

Telle fut la fin d'une expédition dont on avait conçu de si grandes espérances dans toute l'Europe, & sur-tout dans les pays maritimes, où l'on connaît mieux qu'ailleurs la nature & l'importance de ces entreprises. En regrettant qu'elle n'ait pas eu plus de succès, Ellis se console, par l'idée qu'elle n'est pas tout-à-fait infructueuse. « Si nous » n'avons pas trouvé de passage au Nord-Ouest, il » est certain, dit-il, que loin d'en avoir découvert » l'impossibilité, ni rien qui combatte la réalité

o de for ∞ faveur

o telle o o recher o faits in

avérée

pobilité.
On no feaux da qui ne p tions & remarqu mouth le de 14 m expédition derniere effentiel cueil, difait pen

C'est dans tou ou Pres arbres, des arbs sous la m du mon tude, q

objet.

oute espéque le vent qu'on ne côte. Cet êta dans le vent ayant i-rôt, pour

a de nous us passâmes nest, sans on , néanau dernier ui semblait a le Conseil le déteroute d'An-

nt on avait toute l'Euitimes, oil e & l'imant qu'elle , par l'idée . & Si nous -Ouest, il découvert

la réalité

de son existence, nous avons rapporté, en sa = faveur, des preuves fondées sur l'évidence, ner s'éleva telle du moins qu'on peut l'exiger dans une recherche de cette nature, c'est-à-dire, sur des faits incontestables & sur des expériences bien avérées, qui plaident ensemble pour la possip bilité. 2

On ne s'arrêtera point à suivre les deux vaisfeaux dans leur retour, par une route connue, qui ne peut plus offrir que d'anciennes observations & des événemens ordinaires. Il suffit de remarquer qu'ils arriverent dans la rade d'Yarmouth le 14 d'Octobre 1747, après un voyage de 14 mois & dix-sept jours; mais comme leur expédition, pour la recherche du passage, est la derniere dont on ait publié le Journal, il paraît essentiel à cet article, & convenable à notre Recueil, d'y joindre ce que tant d'expériences ont fait penser de plus raisonnable sur ce grand objet.

C'est un fait reconnu sans exception que, dans tous les pays de peu d'étendue, soit Isles ou Presqu'Isles, il ne se trouve jamais de gros arbres, & qu'on n'y voit que des bois taillis ou des arbrisseaux, quoique sur le Continent, situé sous la même latitude, il y ait les plus beaux arbres du monde. De-là on peut conclure, avec certitude, que tout pays qui manque de gros bois,

Ellis.

dans un climat où l'on sait qu'il en croît aboni lans co damment, a la mer des deux côtés. Or on a vérifié que depuis la latitude de soixante-un degrés, en avançant vers le Nord, toutes les productions ver de végétales diminuent visiblement à mesure qu'on avance, & qu'au lieu de gros arbres, on n'y voir à la fin que de fort petits arbrisseaux. D'un autte côté, il n'est pas moins certain qu'à des latitudes neige, beaucoup plus avancées, on trouve des forêis très-étendues, où le bois est excellent & trèsgros, comme en Norwège, en Suède, en Laponie, & dans toute la Russie, par ces immenses districts qui s'étendent jusqu'à la mer du Japon, S'il n'y avait point de mer au-delà de la Baie d'Hudson, & qu'il n'y eût que des terres étendues vers l'Ouest, ne devrait-on pas trouver la même abondance de bois, que dans les pays qui bordent cette Baie? Au contraire, s'il ne s'y trouve point de bois, comme on n'en peut douter sur des témoignages constans, une différence si remarquable, entre des pays situés sous le même climat, peut-elle être expliquée avec plus de vraisemblance, que par le voisinage de quelque mer occidentale? Le grand froid ne saurait être allégué, puisqu'on a su, depuis quelques années, par un ouvrage publié à Pétersbourg fous la direction de l'Académie Impériale, que plusieurs yégétaux & le blé même, croissent assez bien

est plu

passere oblerv Ouest: que le peurs q croit p pays, & masse d tale. Ce elles pa tions or où l'on

> pays; & redoub périenc deux n de moi une pe purent présent qu'ils e

> mêmes

Qu'o

te-un degres, s terres étenimelles pas entr'elles, aussi-bien qu'avec les opéraas trouver la ctions ordinaites de la Nature dans d'autres lieux, les pays qui con l'on fait que les mêmes causes produisent les ne s'y trouve mêmes effets? nt douter fur érence si reous le même vec plus de e de quelque e saurait êtte ques années, g fous la di-

ue plusieurs

t assez bien

croît abon dans certaines parties du Kamschatka, où le froid és. Or on a sest plus vif que sur les côtes de la Baie d'Hudson.

On ajoute à cette remarque, que, pendant l'his production: ver de 1746, que les Anglais des deux vaisseaux nesure qu'on passerent dans leur habitation de Montaigu, ils on n'y voit sobserverent constamment que les vents de Nord-. D'un autre Ouest amenaient avec eux quantité d'une petite des latitudes neige, dans laquelle ils favaient, par expérience, ve des forês que le froid de l'air hivernal convertissait les valent & très peurs qui s'élevaient des eaux ouvertes; d'ou l'on le, en Lapo Croit pouvoir conclure qu'au Nord-Ouest de ce ces immenses pays, & même assez proche, il y a quelque grosse er du Japon, masse d'eau, c'est-à-dire, quelque mer occidenà de la Baie tale. Ces raisons, demande Ellis, ne s'accordent?

> Qu'on fasse ensuite attention à la figure du pays; & les conjectures se multiplieront avec un redoublement de vraisemblance. On sait, par l'expérience, que la plupart des terres, situées entre deux mers, sont comme divisées par une chaîne de montagnes, & que des deux côtés elles ont une pente vers les côtes. Autant que les Anglais purent l'observer, les pays dont il est question présentent cette forme, & la vue la plus étendue qu'ils eurent dans toute leur route, c'est-à-dire,

Ellis.

celle qu'ils se procurerent en montant la Baie de Wager, leur en parut une conviction. A l'entrée de cette Baie, le pays est bas; mais ils le trouverent plus haut, à mesure qu'ils avançaient; ils virent des montagnes, qui s'élevaient les unes derriere les autres: & lorsqu'ils eurent pénétre fort loin dans la Baie, ils observerent distinctement qu'il y avait de même une déclinaison réguliere vers la partie opposée. Toute cette vue ressemblait beaucoup à celle de l'Isthme Darien, qui joint ensemble les deux parties de l'Amérique.

On prétend d'ailleurs que ces observations s'accordent parsaitement avec divers témoignages des Esquimaux du Sud, qui assurent tous unanimement, dans les Comptoirs Anglais, qu'à pet de distance de leur pays, vers le coucher du soleil, il existe une grande mer, sur laquelle ils ont vu des navires, avec des hommes qui portent une longue barbe & de grands bonnets. Quelques-uns même, sans avoir jamais vu de vaisseaux Européens, ont dessiné, à Churchill, des figures de vaisseaux sur des rochers. D'autres ont apponé aux mêmes Comptoirs du sel blanc, formé, disaient-ils, par la chaleur du soleil sur les rochers des côtes de cet Océan.

Si l'on objecte que les conjectures les mieux fondées prouvent seulement que ce pays a la mer

des d comn fort a un pa mais qu'il croit ( paffag ouvert dir-il, n'ofe c au pub lui dei Christo Nouve **fembla** où la beauco cet illi

Les fondée par éta ment connait gouve a tituelle

tous le

fon bu

ALE

nt la Baie de n. A l'entréa s ils le trouvançaient; ils ient les unes urent pénétris ent distincteéclinaison réute cette vue hme Darien,

es de l'Amé.

observations
témoignages
t tous unaniais, qu'à peu
coucher du
nr laquelle ils
s qui portent
nnets. Quelde vaisseaux
, des figures
ont apporté
formé, di-

es les mieux pays a la mer

r les rochers

des deux côtés, & ne décident rien pour la communication, Ellis répond qu'il serait déjà fort avantageux de pouvoir découvrir du moins un passage court par terre, d'une mer à l'autre; mais que, n'insistant point sur cette idée, parce qu'il est ici question d'un passage de mer, il se croit bien fondé à juger, non-seulement que ce passage existe, mais encore qu'il doit être court, ouvert & très-commode. Quoique cette assurance, dit-il, puisse paraître un peu hasardée, lorsqu'il n'ose désigner l'endroit précis du passage, il laisse au public le jugement de ses preuves : tout ce qu'il lui demande actuellement, est Je conveuir que Christoph Colomb, en tentant la découverte du Nouveau-Monde, avait beaucoup moins de vraisemblances en sa faveur; & que dans un temps, où la Cosmographie & la Navigation étaient beaucoup moins perfectionnées qu'aujourd'hui, cet illustre Aventurier parvint glorieusement à fon but.

Les preuves d'Ellis étant presqu'entierement fondées sur la doctrine des marées, il commence par établir quelques points, qui sont généralement connus & avérés entre les Marins, sans la connaissance desquels il leur serait impossible de gouverner un vaisseau, & dont l'observation continuelle fait leur certitude, pour raisonner sur tous les cas de cette nature. En premier lieu,

Ellis.

il est certain que les marées viennent des grands Océans, & qu'elles entrent plus ou moins dans les mers particulieres, à proportion que celles-ci sont plus ou moins ouvertes dans l'endroit de leur communication avec l'Océan, d'où les marées viennent. Les mers, enclavées dans des pays qui n'ont pas de communication avec l'Océan ou qui n'y tiennent que par un passage étroit, n'ont presque point de marées; ou, ce qui revient au même, les marées ne s'y font presque point sentir, Ainsi la mer Méditerranée, dont le courant va de l'Ouest à l'Est, & qui communique avec l'Océan par le Détroit de Gibraltar, n'a point de marée fenfible: & si, peut-être, elle s'élève un peu par le flux, on ne s'en apperçoit point en pleine mer, à l'exception du golfe de Venise, où l'on sent en effet quelque agitation, qui doit être attribuée à la longueur assez considérable de ce golfe étroit, & même aux effets des vents particuliers. C'est par cette raison, que le flux & le reflux de la mer étaient inconnus aux anciens Grecs, qui ne voyaient, au plus, que quelques irrégularités dans le courant de l'Euripe.

En second lieu, cette Loi générale de la Nature, que plus la cause est proche, plus l'esset a de force, se fait reconnaître dans le progrès des marées, c'est-à-dire, qu'à moins de distance de l'Océan, elles sont plus hautes & plus promptes;

& gu'au ardives pays ma la Grand haute m elle vier au Sud; parce qu ber. Dan un peu a heures & une he après mic moins has parties de On observ foufflent a Le ses bo en l'abaiss C'est sur d tablit for Il fait o de nos co

> lage de N regarder l clavée dar

qu'il n'y a

Tom

Ellisa

es grands s dans les celles-ci ndroit de

LE

les marées s pays qui Océan ou roit, n'ont revient au

courant va vec l'Océan de marée

oint sentir,

n peu par bleine mer, à l'on fent re attribuée

olfe étroit, liers. C'est

eflux de la ecs, qui ne rrégularités

de la Nalus l'effet a progrès des distance de promptes;

& qu'au contraire, elles sont plus basses & plus ardives dans des lieux plus éloignés. Chaque pays maritime a ses exemples: mais on cite, pour la Grande-Bretagne, Finmouth Bar, où l'on a haute marée à trois heures du matin; Spurn, où elle vient un peu après cinq heures, en allant au Sud; & Hall, où elle n'arrive qu'à fix heures, parce qu'il lui faut du temps pour monter l'Humber. Dans la rade d'Yarmouth, on a haute marée un peu après huit heures; à Harwich, vers dix heures & demie; à North, à midi; à Gravesand. une heure & demie; à Londres, à trois heures près midi. De même les marées sont pius ou moins hautes, dans le même temps, sur différentes parties de la côre, suivant la distance de l'Océan. On observe encore que des vents violens, qui foufflent avec la marée, la font monter au-delà le ses bornes ordinaires; comme ils la retardent en l'abaissant, lorsque leur souffle est contraire. C'est sur des principes de cette évidence, qu'Ellis tablit son opinion.

Il fait d'abord observer que dans l'état présent de nos connaissances, c'est-à-dire, en supposant qu'il n'y ait point de communication par un passage de Nord-Ouest avec la mer du Sud, on doit regarder la Baie d'Hudson comme une mer essclavée dans les terres, telle que la Méditerranée,

Tome XVII.

I

ob

rap

de 1

emei

elles

ong

narée

e Ba

obst

vance

Ma

ford

Ellis.

& plus réellement même que la Baltique, parce qu'elle n'a d'autre communication avec l'Océan que par le Détroit d'Hudson. Ellis ne se rend point à l'autorité de la plupart des Cartes, qui la Suit communiquer avec les Baies de Bassin & de Davie & croit cette communication mal prouvée; mais quand elle le ferait mieux, sa thèse n'en subsiste pas moins: c'est que, dans la supposition qu'il n'y ait point de passage de la Baie d'Hudson au Nord Ouest, cette Baie doit passer pour une mer en chivée. Cependant, en la comparant à la Méditerranée, il ne prétend point qu'elle doive êm fans uxarde. Elle est si large, & s'étend si fort de l'Est à l'Quest, que les marées y doivent être fon sensibles; mais il faut qu'elles répondent à leur cause, c'est-à-dire, qu'elles y doivent être telles. que l'Océan peut les envoyer par le Détroit d'Hudson, & que, s'il est faux qu'elles soient telles, il est absurde de les attribuer à cette cause, & moins pardonnable encore d'avoir recours à des Détroits glacés ou d'autres causes occultes, pour décourager les recherches sur leur véritable cause Ellis ne porte pas plus loin ses prétentions, & juge qu'il ne demande rien qu'on puisse lui refuser. Ensuite, allast à son but : on avait regardé, dit-il, comme un point fort nécessaire d'examiner la marée à Cary-Swan's-nest; &, dans le dernier voyage, le Conseil en avait pris la réfolution

Ellis.

ne se rend point fin & de David prouvée; mais ur une mer en i'elle doive êtte étend si fort de doivent être fon répondent à leur ivent être telles, par le Détroit elles soient telles, cette cause, & s occultes, pour ur véritable caus prétentions, & on puisse lui reon avait regarde, cessaire d'exami-&, dans le dernier

Baltique, parce Ce parage est proche de la Baie d'Hudson; & n avec l'Ocean cont le monde convient que si les marées venaient de l'Océan par cette voie, elles devraient y être es, qui la sont plus homes qu'en tout autre lieu. Cependant ces observations furent négligées; & l'on doit s'en rapporter à celles de Fox, qui, suivant les termes de sa Relation, y sonda la marée, & trouva qu'elle amourait de six pieds. Ellis compare cette obserludson au Note wation avec les siennes. Dans une Iste, à soixantedeux degrés deux minutes de latitude, il trouva arant à la Médique la marée montait de dix pieds. Sur la côte de Welcome, par les soixante-cinq degrés, la fonde lui donna treize pieds. Au Nord du même lieu, elle lui en donna dix-sept. La conclusion est évidente : c'est, dit-il, que cette marée ne pouvait venir de l'Océan par le Détroit d'Hudson; car si les marées de ces latitudes étaient venues de l'Océan, elles auraient dû être proportionnelement plys basses qu'à Cary-Swan's-nest; &, comme oir recours à de lelles sont au contraire, beaucoup plus hautes, le long du Welcome, l'expérience & le bon sens ont également blessés de la supposition, qu'une narée qui viendrait de si loin, qui remplirait tant le Baies dans son cours, & qui rencontrerait tant obstacles, s'élevât toujours à mesure qu'elle vancerait.

Mais ce qui paraîr donner à ce raisonnement ris la résolution force d'une démontration, ce sont les obser-

Lij

Ellis.

vations qu'on a faites sur la hauteur de la Met Atlantique, avant qu'elle entrât dans la Baie d'Hudson : on a trouvé qu'elle y monte de cinq brasses, au lieu qu'un peu au-dessous, dans la Baie même, elle monte à peine de deux brasses. Ellis croit cette preuve si forte, que l'évidence, dit-il, ne peut être portée plus loin. Envain, pour combattre les partifans d'une communication avec la mer du Sud, en s'exemptant de la nécelsité d'attribuer les marées du Welcome à la communication de l'Océan Atla ttique, supposera-t-on un Détroit inconnu, qui vient de la Baie de Bassa dans celle d'Hudson. Rien n'oblige d'admente une supposition sans preuves, qui n'est même soutenue, comme on le verra bientôt, par aucune vraisemblance.

Ellis passe ensuite au temps & à la direction de hautes marées. Après avoir établi que leur seule hauteur prouve assez qu'elles ne peuvent venir de la mer Atlantique par la Baie d'Hudson; les recherches, dit-il, doivent être poussées jusqu'à découvrir leur source. Dans les observations qu'il sit, par soixante deux degrés deux minutes, il trouva que le flux venait du Nord, & que la plus haute marée était à cinq heures. Au Cap Fry, par les soixante-quatre degrés trente minutes, il observa que la marée venait du Nord, en suivant la direction de la côte, & qu'à la nouvelle & à la pleint direction de la côte, & qu'à la nouvelle & à la pleint

June, le te Il fit les m xante cinq S'il y a, d direction & de la Baie ou du Nor Atlantique les hautes à melure d précifément beauçoup d cation avec Baie de Baff d'abord de rance l'a fai fois, lor que aujourd'hui gneulement le même lan

Ellis va p par des fait peuvent ven de Davis. No le premier d à peine de l qu'elle ne m

Détroits gele

le la Met
la Baie
de cinq
dans la
x braffes,
vidence,

LE

Envain, nunication la nécelà la comofera-t-on le de Baffin l'admette est même nar aucune

ection de leur feule t venir de n; les re ufqu'à dé ions qu'il inutes, il ue la plus Fry, par es, il obfuivant la

la pleine

June, le temps des hautes eaux était à trois heures. Il fit les mêmes observations à la latitude de soixante cinq minutes, & le flux y venait du Nord. S'il y a, dit il, quelque chose à conclure de la direction & du temps, la marée, dans ces parties de la Baie d'Hudson, vient évidemment du Nord ou du Nord-Ouest, & ne peut venir de l'Océan Atlantique; car, dans cette derniere supposition, les hautes eaux arriveraient de plus en plus tard, à mesure qu'on monterait en latitude : & c'est précisément le contraire, qui fut vérifié. Il y a beaucoup d'apparence que l'idée d'une communication avec quelque mer septentrionale, par la Baie de Baffin & par le Detroit de Davis, est née d'abord de cette direction, & qu'ensuite l'ignorance l'a fait prévaloir. Elle était excusable autrefois, lorsque cette Baie était moins connue; mais aujourd'hui, que toutes ses parties ont ét si soigneusement visitées, il n'est plus permis de tenir le même langage, & moins encore d'imaginer des Détroits gelés ou inconnus.

Ellis va plus loin: il entreprend de prouver, par des faits incontestables, que les marées ne peuvent venir de la Baie de Bassin, ni du Détroit de Davis. Nous sommes certains, dit-il, que, dans le premier de ces deux parages, la marée monte à peine de six pieds; & Bassin assure lui-même qu'elle ne monte pas plus de huit ou neuf pieds.

Ellis.

dans le Détroit de Davis, où il ajoute que le flux vient du Sud. Or, s'il est vrai que toutes les marées, en s'éloignant de l'Océan, qui est leur source, diminuce par degrés, à mesure qu'elles remplissent les bates & les golfes qui se trouvent sur leur passage, il n'est pas moins clair, qu'en supposant que la marée montat de trois brasses dans la Baie de Baffin, & que cette Baie communiquat avec le Welcome, les eaux du Welcome n'en pourraient monter même d'une brasse; fans quoi, l'effet serait non - seulement plus grand qu'il ne pourrait être produit par la cause, mais plus grand que la cause môme. Ellis ajoute que, suivant toutes les Relations qu'on a des mers septentrionales, telles que toutes les côtes de la Nouvelle-Zemble, du Spitzberg & du Groenland, les marées y sont plus basses qu'on ne les a trouvées das le Welcome: d'où il conclut qu'il faut rejetter absolument tous les principes établis par le sayoir, & confirmés par l'expérience, ou renoncer à l'idée que les marées puissent venir du Détroit de Davis par la Baie de Bassin, dans la partie septentrionale de la Baie d'Hudfon.

Ces argumens, dira-t-on, sont négatifs, & ne prouvent pas directement une communication de la Baie d'Hudson avec la mer du Sud. Pour réponse à cette objection, Ellis prie d'abord ser Lecteurs de jetter e coup-d'œil sur la Carte de

ces con marée, de que une aut cette fur que pass comble de la der il, par t pre expe causent le Or ce fair évidemm venir de fon : car, plus gran vant le p même dir venant du loin de f & les bai rection. I I'on doit

On obj ou la mer

mer occio

pliquer au

de ce côte

que le flux utes les maft leur fouru'elles remtrouvent fur qu'en supbraffes dans ommuniquat elcome n'en ; fans quoi, and qu'il ne is plus grand fuivant toueptentrionaa Nouvelle and, les man rouvées 🔠 🛊 faut rejetter par le favoir, ncer à l'idée oit de Davis feptentrio-

gatifs, & ne

ces contrées, & de juger par eux - mêmes si la = marée, ne venant pas de l'Océan Atlantique, ni de quelqu'autre mer septentrionale, peut avoir une autre source que la mer du Sud; & si, dans cette supposition, elle ne doit pas venir par quelque passage situé au Norde Ouest. Ensuite, pour comble de preuves, il en apporte une, qu'il croit de la derniere évidence : c'est un fait, certifié, ditil, par tous les membres du conseil dans sa propre expédition, que les vents du Nord · Ouest causent les plus hautes marées sur toutes ces côtes. Or ce fait, qu'il donne pour incontestable, prouve évidemment que ces hautes marées ne sauraient venir de l'Océan Atlantique par le Détroit d'Hudson: car, venant de ces côtés, elles seraient à leur plus grande hauteur par un vent de Sud-Est; suivant le principe, qu'un vent, qui souffle dans la même direct in que la marée, la fait monter; & venant du côté du Détroit, le vent de Nord-Ouest, loin de faire avancer & monter, les retarderait & les baisserait plutôt, comme opposé à leur direction. L'expérience prouve le contraire. Ainti, l'on doit conclure que la marée vient de quelque mer occidentale, d'autant plus qu'on ne peut exmication de pliquer autrement, pourquoi le vent, qui foufile d. Pour réde ce côté, cause les plus hautes marées.

d'abord sei On objecterait envain que l'Océan occidental, la Carte de Jou la mer du Sud, étant fitué derriere ces grandes

Ellis,

régions, il est naturel que le vent de Sud-Est eaussi les plus hautes marées, en poussant des flots contre la côte qui lui est opposée. Cet argument mérite peu d'attention. Les pius hautes eaux sont causées par le vent qui souffle dans la même direc tion que la marée, & cela dans quelque direction que soit la côte où la marée monte; parce que a vent amene avec lui une grande quantité d'eau, qui seule peut faire monter la marée. On en a, tous les jours, des exemples sur la côte orientale d'Angleterre, où, quoique la mer Germanique foir située vers l'Est, les vents de Nord - Quest causent néanmoins les plus hautes marées, parce que le vaste Océan, d'où elles viennent, est situé du même côté. Ellis croit l'objection si bien levie par un fait connu de tous les marins, qu'il la fait même tourner en faveur de son opinion: si par exemple, dit-il, on choisissait quelque juge habile & défintéresse, & qu'en lui présentant une Cane de la Baie d'Hudson, avec un passage ouvert au Nord-Ouest, on lui demandat quel vent y doit causer les plus hautes marées, il répondrair, fans aucune incertitude, que ce doit être le vent de Nord-Ouest. Ainsi, comme c'est un fait constant, que le vent de Nord-Ouest cause les plus hautes marées des deux côtés de la Baie, Ellis en tire uns nouvelle preuve que ces marées viennent de l'Océan occidental, qu'on nomme communément la Mer du Sud.

A ce nature parene Lorfq le fon fes, or que la font in par de & des la con un auti nent l' dit il, de la E pendar à-dire **l**atitud grés, & deux & d'expli Baie, tale. L des ba fin de

de cet

chaud

par la

Sud Eft caufe les flots conrgument mées eaux font même direc que direction parce que ce iantité d'eau, de. On en a, ote orientale Germanique Nord - Ouel narées, parce nent, est situi fi bien levie s, qu'il la fait inion: li par ne juge habile ant une Carre ge ouvert au l vent y doit ondrait, sans e le vent de fait constant, s plus hautes is en tire uns ment de l'O-

munément la

A ces argumens, il en ajoute plusieurs autres d'une nature différente. Le premier est tiré de la transparence & de la falure de l'eau, dans le Welcome, Lorsqu'on observa la marée au Cap Fry, on voyait le fond de la mer, à la profondeur d'onze brafses, ou soixante-six pieds: or tout le monde sait que la profondeur, la transparence & la salure, sont incompatibles avec l'idée d'une mer troublée par des décharges de rivieres, des neiges fondues & des pluies, & qu'elles prouvent, sans réplique, la communication avec quelqu'Océan. Ellis tire un autre argument des courans violens, qui tiennent l'eau nette & débatrassée de glaces. C'est, dit il, un fait avéré, que la partie septentrionale de la Baie est entierement ouverte & sans glaces, pendant que la méridionale en est couverte; c'està-dire, qu'on rencontre fort peu de glaces à la latitude de soixante-quatre ou soixante-cinq degrés, & que la mer en est chargée par les cinquantedeux & les cinquante-trois. Or il est impossible d'expliquer ces courans violens qui traversent la Baie, s'ils ne viennent de quelque mer occidentale. Un troisieme argument est tiré du nombre des baleines qu'on observe ici, sur-tout vers la fin de l'été, qui est le temps où sous les poissons de cette espèce se retirent dans des climats plus chauds. On en peut conclure qu'elles passent ici par la même raison; & par conséquent qu'il so

Ellis.

trouve ici quelque passage qui conduit, non à l'Océan septentrional, mais à l'occidental, c'est-à-dire, à la mer du Sud. Dans ce cas, dit Ellis, l'instinct de ces animaux est un guide, qui ne trompe jamais.

Mai si la réalité d'un passage est assez prouvée, dans quel endroit peut - on raisonnablement le supposer? & sur quels fondemens le croit-on court, ouvert & commode? On répond d'abord à la seconde de ces deux questions, parce qu'elle conduit à l'éclaircissement de la premiere. Il paraft très - vraisemblable que le passage n'est pas fort avancé vers le Nord; car on ne voit ni dans le Welcome, ni dans Repulse-Bay, ces montagnes ou ces accumulations de glaces, qu'on rencontre ordinairement dans la Baie des Ours blancs, dans le Golfe de Lumley, dans la Baie de Baffin, & dans le Détroit de Davis, qui, par cette raison même, semblent appartenir à quelqu'autre Continent, sous le Pôle, ou contigu au Pôle. Quelque part que le passage puisse être situé, diverses raisons proue vent qu'il doit être court: 1.º On ne trouve point de grosses rivieres sur la côte occidentale de la Baie d'Hudson: elles sont, au contraire, petites & faibles; preuve ditecte qu'elles ne viennent pas de bien loin, & que par conséquent les terres, qui séparent les deux mers, ne sont pas d'une grande étendue. 2°. La force & la régularité des marées

forme tout d des to occasi retout la pro On aj balein paffen point dans d ne fera tent un avancé en infé qui se qu'on metten même a conject qui cor foutent

> Où l par l'ex le font i donner Premier

au Cap

uit, non à ntal, c'est-, dit Ellis, le, qui ne z prouvée, blement le e croit-on nd d'abord arce qu'elle iere. Il page n'est pas oit ni dans montagnes rencontre lancs, dans ffin, & dans son même, tinent, fous

LE

ouve point ntale de la re, petites ennent pas terres, qui ne grande es marées

e part que

ifons proue

forment un argument des plus plausibles; car partout où le flux & le reflux observent à-peu-près des temps égaux, avec la seule différence qui est occasionnée par le retardement de la lune dans son retour au méridien, c'est une marque certaine de la proximité de l'Océan d'où ces marées viennent. On ajoute, pour derniere raison, le passage des baleines. Si l'on considere dans quelle saison elles passent ici en fort grand nombre, on ne conçoit point qu'elles puissent avoir le temps d'arriver dans des climats plus chauds, par un chemin qui. ne serait pas fort court. Tous ces argumens se prêtent une force mutuelle. Si le passage n'est par fort avancé vers le Nord, & s'il est fort court, on peut en inférer qu'il doit être ouvert & commode; ce qui se confirme encore par les courans rapides qu'on observe dans ces parages, & qui ne permettent point aux glaces de s'y arrêter. Il paraît même aisé, dit M. Ellis, de prouver par de fortes conjectures, qu'il y a plusieurs passages différens qui communiquent les uns avec les autres. Fox a foutenu que la mer y devait être ouverte, comme au Cap Fin-marke, & ses raisons subsistent encore.

Où le passage est-il donc situé? Ellis, retenu par l'exemple de plusieurs personnes célèbres, qui se sont trompées plus d'une sois sur ce point, n'ose donnerici que le nom d'espérances à ses conjectures. Premierement, il en a conçu de grandes sur le

Ellis.

rapport qu'on lui a fait d'un golfe considérable? qu'il a nommé Chesterfield, par les soixantesquatre degrés. Ceux qui avaient fait dans ce lieu des observations sur la marée, lui rendirent témoignage que le reflux y venait de l'Ouest avec beaucoup de rapidité, pendant huit heures, & qu'il ne remontait que pendant deux heures, avec un mouvement incomparablement plus faible. Ils ajouterent qu'à quarre-vingt-dix lieues de l'embouchure, l'eau, quoique plus douce que celle de l'Océan, avait néanmoins un degré confidérable de talure. S'il n'y avait point de passage dans ce golfe, & que l'eau, descendant pendant huit heures, à raison de six l'eues par heure, ne montât que pendant deux heures, à raison de deux lieues pour chacune, elle aurait dû se trouver parfaitement douce : car l'eau salée ne montant que pendant deux heures, il n'en aurait pas dù descendre après deux heures de reflux, quand il aurait été aussi faible que le flux; mais, comme il était beaucoup plus rapide, l'eau devoit être douce, même avant les deux heures. Il est certain que si l'on y avait vu venir la marée de l'Ouest, il n'aurait rien manqué à la preuve du passage; mais elle y venait de l'Est; ce qui ne prouve rien néanmoins contre lui, puisqu'on lit, dans la Relation de Narborough, que la marée, venant de l'Est, monte à la moitié du Détroit de Magellan, où ella

rencont ou de l

Un découv fons qu aussi la de l'eau nent de les born fon con Détroit il, est u fuccès, tre; mé mande l'on erre ment far d'Ariane tous les elle mo & qu'el les raifo

> Enfin nement fuite d'a fage au pédition

cherche

rencontre une autre marée, qui vient de l'Ouest = ou de la mer Pacifique.

Eflis.

Un second endroit, où l'on peut espérer de découvrir le passage, est Repulse - Baie. Les raisons qui doivent entretenir cette espérance, sont aussi la profondeur, la salure & la transparence de l'eau, jointes à la hauteur des marées qui viennent de ce parage. Ellis, toujours renfermé dans les bornes qu'il s'impose, regarde la Baie d'Hudson comme un labyrinthe, où l'on entre par le Détroit du même nom. Ce qu'on y cherche, ditil, est une issue de l'autre coté. On se flatte du fuccès, en allant, comme à tâtons, d'un essai à l'autre; méthode extrêmement pénible, & qui demande une patience infatigable. Cependant, si l'on erre dans ce labyrinthe, ce n'est pas absolument sans guide: la marée, comme un autre fil d'Ariane, semble y conduire un Voyageur par tous les degrés, & doit l'en faire fortir. Or, comme elle monte considérablement dans le Repulse-Bay, & qu'elle y entre du côté du Nord, on a toutes les raisons du monde d'y tenter de nouvelles recherches.

Enfin, le zélé Anglais concluait par ce raisonnement, qui lui paraît décifif. Depuis une longue suite d'années, qu'on se flatte de trouver un passage au Nord-Ouest, & qu'on a fair quantité d'expéditions pour le chercher, il est vrai qu'on n'est

nsidérable) xante-quace lieu des ent témoiavec beaus, & qu'il

s, avec un faible. Ils s de l'emque celle confidéra-

assage dans endant huit e, ne monon de deux rouver parontant que as du def-

uand il aucomme il t être doucertain que l'Ouest, il

Mage; mais rien néana Relation t de l'Eft,

an, où ella

Ellis,

pas encore parvenu à le découvrir : mais, jusqu'à présent, on n'a fait aucune découverte qui puisse combattre, avec quelque force, les argumens par lesquels on en prouve la réalité; & toutes les connaissances qu'on s'est procurées par tant d'entreprises, servent, au contraire, à la confirmer.

Phips.

Le dernier voyage au Pôle est celui du Capitaine Phips, en 1773, qui ne réussit pas mieux que les autres. Son Journal, qu'il a fait imprimer, est composé particulierement pour les Savans & pour les Navigateurs. Il contient une nomenclature latine des plantes du Spitzberg, des épreuves fur différentes machines nautiques & astronoriques, de nouvelles expériences sur les gardestemps & les montres marines, pour découvrir la longitude en mer, des observations sur l'accélération du pendule; enfin un exposé des procédés du Docteur Irving pour dessaler l'eau de la mer par distillation, & une comparaison de sa méthode avec celle de M. Poissonnier. Tous ces morceaux précieux méritent d'être lus dans l'Ouvrage même par les personnes assez instruites pour s'intéresser à ce genre de connaissances. Nous nous bornons ici, suivant notre usage, à ce qui est à la portée du plus grand nombre de lecteurs, & nous laissons parler l'Auteur lui-même.

« La découverte d'un passage au Nord-Est n'oc-» cupair plus les Navigateurs, & l'on ne pensait စာ point စာ Géog

» pour

20 1615

n objet

ာ feul d ာ jamais

∞ Sandv

n lui av n présen

n Févrie

» était d » pole B

n ordon

» accord » qui po

a Dès

so tion,

» duite

» dant u

» pemen » & la (

» conféq

» il falla » cette

rencoi

**p** forcer

LE

ais, jusque e qui puisse qui puisse par utes les contra d'entre-

afirmer. i du Capia pas mieux imprimer, s Savans & nomenclaes épreuves & astronoles gardesr découvrir s fur l'accées procédés de la mer sa méthode s morceaux rage même s'intéresser us bornons la portée

d-Est n'oce ne pensait

ous laissons

point à acquérir des lumieres sur ce point de » Géographie, très-important par ses conséquences » pour un peuple maritime & commerçant; depuis 2 1615, on avait cessé toutes les recherches sur cet pobjet; & ce qu'il y a de remarquable, c'était le p seul dont le Roi de la Grande-Bretagne ne se fût piamais occupé; lorsqu'en 1773, le Comte de » Sandwich, en conséquence d'une demande que plui avait faite la Société Royale de Londres, présenta à Sa Majesté, au commencement de » Février, le projet d'une expédition dont le but pétait d'examiner jusqu'où la navigation vers le » pole Boréal était praticable. Sa Majesté voulut bien » ordonner qu'on l'entreprît sur-le-champ, & elle » accorda tous les encouragemens & tous les secours pqui pouvaient en assurer le succès.

Des que j'entendis parler de cette résolution, j'offris mes services à l'Amirauté, & on
me sit l'honneur de me charger de la conduite de cette entreprise. Ce voyage demandant un soin particulier dans le choix & l'équipement des vaisseaux : on nomma le Race-horse
% la Carcasse, comme étant les plus forts & par
conséquent les plus propres pour les mers où
n'il fallait naviguer. Comme il était probable que
cette expédition ne pourrait pas s'achever sans
tencontrer beaucoup de glaces, il fallut les renforcer & y faire quelqu'autre préparation; on

Phips.

Phips.

» les remit donc sur le chantier pour les disposer » de la maniere la plus convenable. L'équipage » du Race-horfe fut fixé à quatre-vingt-dix hommes, » & on se départit du nombre ordinaire, en nommant une plus grande quantité d'Oshiciers & en menrégistrant des hommes faits, à la place des mousses qu'on embarque communément.

Do me permit de recommander à l'Amirauré »les Officiers que j'aurais envie de prendre avec moi, & pendant le voyage, j'ai eu le bonheur ode reconnaître, par les grands fecours que m'ont procuré leur expérience & leurs lumieres, que pie ne m'étais pas trompé dans la bonne opinion » que j'avais conçue d'eux. Deux Maîtres de bantimens Groenlandais furent employés comme » Pilotes dans chaque vaisseau. Le Race-horse prit » à bord de nouvelles poupes doubles, faites par » M. Lole, suivant la méthode perfectionnée du » Capitaine Bentinck, & nous les avons trouvées n très-bonnes. Nous nous sommes servie aussi, avec » le plus grand succès, de l'appareil du Docteur » Irving pour desfaler l'eau de la mer. On fit quel-» ques petits changemens fort utiles dans l'espèce » de provisions dont on fournit ordinairement n les vaisseaux; chaque navire reçut un surcroît o de liqueurs fortes, & on laissa à la discrétion o des Commandans le foin de distribuer ce sur limagina po pplus, lorsque des fatigues extraordinaires ou la rigueur

rigueur embarqu du vin p à bords d aux mate ces laritu teurs not un froid des vaiss facrifiés d au Race-la nombre d sidérable, pages pul accorda to l'expéditio fanté & a naient. » Le Bure

Lyons à s'e observation les Mathén qu'il eût voyage da d'occasions Bureau lui

Tome

disposer cquipage hommes, en nomnt.

Amirauté

e horse prit , faites par tionnée du ns trouvées u Docteur

> aires ou la rigueur

rigueur du temps le rendraient nécessaire. On embarqua d'ailleurs sur chacun des bâtimens du vin pour en servir aux malades. Nous prîmes à bords de gros habits de réserve, pour en doners & en aux matelots, lorsque nous serions arrivés dans place des ces latitudes avancées, où les premiers Navigateurs nous avaient appris que nous éprouverions un froid excessif. L'Amiranté prévit que l'un ndre avec des vaisseaux, & peut-être les deux, seraient e bonheur 🌇 facrifiés dans ce voyage; c'est pourquoi on donna que m'ont dan Race-horse & à la Carcasse, un assez grandieres, que nombre de bateaux & d'une grandeur assez conne opinion fidérable, pour qu'à tout événement les équires de ba- pages pussent se sauver. En un mot, on nous és comme accorda tout ce qui pouvait servir au succès de l'expédition, & contribuer à la sûreté, à la santé & au bien-être de ceux qui l'entreprenaient.

» Le Bureau des Longitudes engagea M. Ifraël aussi, avec Lyons à s'embarquer avec nous, pour faire des observations astronomiques. Sa réputation dans n fit quel les Mathématiques était trop bien établie, pour ns l'espèce qu'il eût rien à gagner en entreprenant un incirement voyage dans des climats qui lui offraient si peu in surcrost d'occasions d'exercer ses connaissances. Le même discrétion Bureau lui fournit tous les instrumens qu'on er ce sur- imagina pouvoir être utiles pour les observa-

Tome XVII.

Phips.

o tions & les expériences. La Société Royale eu » la bonté de me donner des instructions sur les recherches que j'aurais occasion de faire sur la Dhysique. Indépendamment des lumieres que les; mais ⇒ je dois à ces Corps savans, plusieurs particulien nont bien voulu me communiquer leurs idée; 2 & c'est avec plaisir que je cite ici M. d'Alen, » bert. Il m'a envoyé un petit Mémoire qui, pour » la précision, l'élégance, le choix des objets in p téressans qu'il me recommandait d'examiner paurait fait honneur à tout écrivain dont la se putation ne serait pas dejà établie sur des for demens aussi solides que celle de ce savant Phil » losophe. J'ai reçu d'amples instructions de M. Banks pour les objets d'Histoire naturelle, 20 & c'est à l'aide de ses lumieres que j'ai décide » les productions de Spitzberg. C'est un plain » pour moi de pouvoir, à cette occasion, n'ho » norer de l'amitié qui m'attache depuis si long » tems à lui. »

Ici commence le Journal nautique de M. Phin dont la sécheresse rebuterait tous les Lecteurs & qui ne contient d'ailleurs sien de remarquable Il s'avança jusqu'au quatre-vingtieme degré, & c'd vers cette latitude qu'il lui arriva la même cho qu'à Heemskerke : son vaisseau fut surpris par le glaces & resta long-tems dans cette situation. faut l'entendre lui-même.

Le 30 is beauc tre les t 'il s'élév ord par Nous av midi, fu r les qua latitude us étions nutes de l glaces. nure. En nvoyai le quatre ran le petit b vaisseau e out de s' donnai en côte, de g

découvris

la glace

matin, la

rts, nous

nous ama

ffes. Le Ma

D

ALE

Royale eurations fur la faire fur la mieres que s particulien leurs idés; M. d'Alemire qui, pour les objets in d'examiner

dont la re

fur des for

e favant Phi

structions de

ire naturelle

que j'ai décii
'est un plaint
casion', m'holepuis si longe de M. Phip
les Lecteurs
remarquable

degré, & cel

a même chol

furpris par le

e lituation.

Le 30 Juillet, le temps était entierement : Ime & d'une clarté remarquable. Je découis beaucoup de glace au Nord-En parmi des es; mais il y avait aussi une eau prosonde tre les masses, ce qui me sit espérer que lorsl'il s'éléverait une brise, je pourrais percer au ord par ce côté.

Nous avançâmes un peu au Nord & à l'Est. midi, suivant une observation, nous étions r les quatre-vingt degrés trente-une minures latitude. A trois houres de l'après-midi, us étions aux dix-huit degrés quarante-huit nutes de longitude Est, parmi les Isles & dans glaces, sans apparence de trouver une ounure. Entre onze heures du soir & minuit. nvoyai le maître (M. Crane) dans un bateau quatre rames au milieu des glaces, pour voir le petit bâtiment pourrait les traverser, & si vaisseau en forçant de voiles, viendrait enfin out de s'ouvrir plus loin un passage. Je lui donnai en même tems, s'il pouvait gagner côte, de gravir sur une des montagnes, afin découvrir si l'on appercevait les extrémités la glace à l'Est & au Nord. A cinq heures matin, la glace nous environnant de toutes rts, nous mîmes dehors nos ancres à glace, nous amarrâmes le long d'une des grandes sses. Le Maître revint entre sept & huit heures, Phips.

Phips.

maccompagné du Capitaine Lutwidge qui l'a p joint à terre. Ils avaient monté tous deur » une haute montagne, d'où leur vue s'étendi "l'Est & au Nord-Est l'espace de dix ou du plieues, sur une plaine continue de glace u 20 & qui n'avait d'autres bornes que celles del prizon. Ils découvrirent une terre qui s'éten mau Sud-Est, & qui est marquée dans les G » Hollandaises, sous la forme de plusieurs ∞ Ils remarquerent que la grande masse de gl » que nous avions côtoyée de l'Ouest à l'Est, » jointe à ces Isles, & que de-là elle touch soce qu'on appelle la Terre Nord-Est. La » avait gagné de l'étendue & de la solidité » dant leur voyage; en revenant, ils furentol » souvent de traîner leur chaloupe sur cette sopour arriver à d'autres ouvertures. Le n bétait d'une sérénité & d'une douceur exité wil est rare de voir un Ciel aussi clair. La » qui s'offrait à nos yeux était très - pittores » les deux vaisseaux se trouvaient en calme » une grande Baie; on appercevait, entre le ∞ qui le formaient, trois ouvertures & que sourants d'eau. Cette Baie était par-tout ente » de glace, aussi loin que pouvait s'étendre la wil n'y avait pas un souffle d'air; la mer était m faitement unie; la glace était couverte de no » basse & par - tout égale, si l'on en except

etit t es ma ros n 'une

rife l r not glac bier otre

ar la g utaille

ous fi

ouces nze p lus gr

eau ; le plus eux va

ure nul nille & nens. N

équipa lace. I

u Nor

VERALE utwidge qui l'a onté tous deux ur vue s'étendi e de dix ou di nue de glace u s que celles del terre qui s'éten uée dans les G e de phisieurs

nde maffe de gl l'Ouest à l'Est, le-là elle touch Nord-Eft. La de la solidité nt, ils furentob loupe fur cetter uvertures. Le to e douceur extra aussi clair. La it très - pittorela vaient en calme cevait, entre les vertures & que tait par-tout ento vait s'étendre la air; la mer était it couverte de m l'on en except etit nombre de morceaux brisés près des bords; s mares d'eau qu'on découvrait au milieu de ces ros morceaax de glace, étaient recouvertes aussi 'une glace plus légere & plus récente.

Le 31, à neuf heures du matin, ayant une

rise légere, de l'Est, nous abattîmes au large. nous tâchâmes de forcer le passage à travers glace. A midi, cette glace était si dure & bien fermée, que, ne pouvant continuer otre route, nos amarrâmes une seconde fois ir la glace. L'après-midi, nous remplimes nos utailles d'une eau douce de glace, que nous ouvâmes très-pure & très-bonne. La Carcasse ous suivit, & fut arrêtée par la même masse ue nous. Cette glace avait huit verges dix ouces d'épaisseur à une extrémité, & sept verges nze pouces à l'aurie. Nous eûmes calme la lus grande partie du jour ; le temps fut trèseau; la glace, qui s'étendait & s'affermissait e plus en plus, entourait, de tous côtés, les eux vaisseaux. On ne découvrit point d'ouverure nulle part, excepté un trou d'environ un nille & demi de large, entre les deux bâtinens. Nous complétâmes nos provisions d'eau: équipage joua, & s'amusa tout le jour sur la lace. Les Pilotes se trouvant beaucoup plus u Nord qu'ils n'avaient jamais été, & la

M iii

Phips.

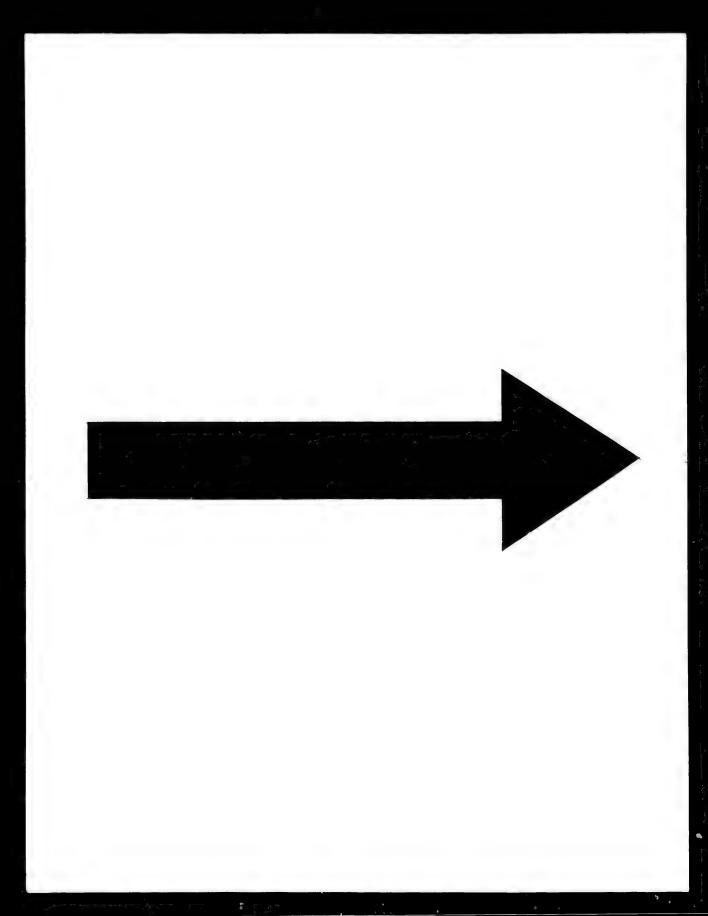



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

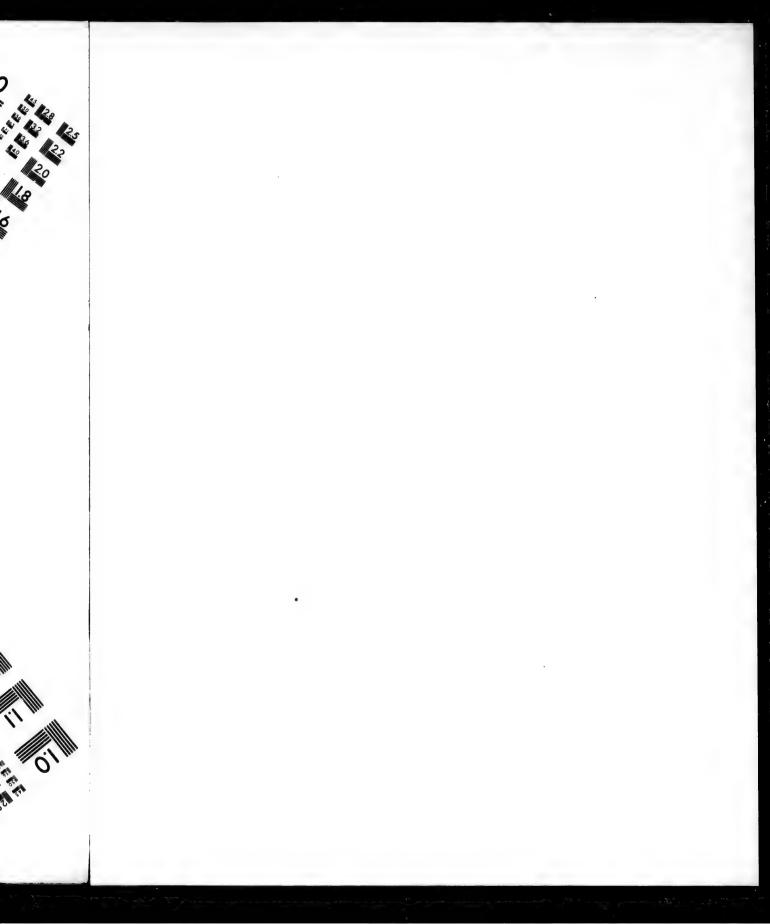

Phips.

⇒ saison s'avançant, ils commencerent à s'alame

De premier Août, la glace faisait sans cesto des progrès; il ne restait pas alors la plus peut converture. Le Race-horse & la Carcasse étaient moins de deux longueurs de vaisseaux l'und l'autre, séparés par la glace, & n'ayant pas de l'autre, séparés par la glace, & n'ayant pas de place pour revirer. La glace était la veilleun par-tout, & presqu'au niveau de la surface de la mer; mais alors les morceaux s'étaient en pilés les uns sur les autres, & formaient en peut les autres, & formaient en plus haute que la grande vergue. A midi, nou latitude, mesurée par deux observations, da de quatre-vingt degrés dix-sept minutes.

» Le 2, temps pluvieux & d'une brume épaile » le vent frais de l'Ouest; les glaces autour de vaisseau, étaient un peu plus flottantes que veille; mais, à chaque instant, elles venait » se choquer & s'arrêter contre nos bâtimens; de l'Est ou de Nord-Est, il n'y avait aucune probabilité que nous pussions jamais en sortir. On m'append » vait pas un seul endroit où la mer sût ouvent » si ce n'est un petit coin vers la pointe occide » tale de la terre Nord-Est. Les sept Isles, » terre Nord-Est & la mer glacée, formait

presqu'un pointes o psi un ve

prompre.

nous rem

plus dure
par où no

⇒ni d'aucui

» les deux (
» heures du
» travers la

» l'Ouest, a » Nous tro

» fonde, &

» dura tout » malgré to

» pas les b » à l'Ouest

» un courar » Nord-Est

» à laquelle » avait d'ai

alfles, le

ALE t à s'alarm

it fans cel a plus pein affe étaiem eaux l'un ayant pas

la veille un

la furface étaient e ormaient de montagn midi, nou vations, d inutes.

es autour tantes que elles venaie batimens; l'Est ou babilité q

rume épail

n n'appero fût ouvert nte occide ept Isles, , formaie presqu'un bassin; l'on n'y voyait que quatre » pointes ouvertes, par où la glace pût s'écouler, un vent favorable venait par hasard à le prompre.

Phips

» Le 3, le temps fut très-beau, clair & calme; » nous remarquâmes que les vaisseaux avaient déprivé fort loin à l'Est; la glace était beaucoup » plus dure que les jours précédens, & le passage » par où nous étions venus de l'Ouest, fermé; nous ne voyions la mer ouverte ni de ce côté, » ni d'aucun autre. Les Pilotes ayant témoigné le » desir de reculer en arriere, s'il était possible, » les deux équipages se mirent à l'ouvrage à cinq » heures du matin, pour couper un passage à ptravers la glace, & touer les deux vaisseaux à » l'Ouest, à travers les deux petites ouvertures. » Nous trouvâmes que la glace était très-pro-» fonde, & nous en sciâmes quelquefois des pièces »qui avaient douze pieds d'épaisseur. Ce travail » dura tout le jour, mais sans aucun succès; » malgré tous nos efforts, nous ne remorquâmes » pas les bâtimens à plus de trois cens verges Ȉ l'Ouest à travers la glace, & en même-temps » un courant les avait fait dériver fort loin au » Nord-Est & à l'Est, ainsi que la masse de glace » à laquelle ils étaient pris; ce même courant pavait d'ailleurs chasse de l'Ouest, entre les alses, les glaces flottantes; elles y étaient

M iv

Phips.

entassées & aussi fermes que la grande masse Le 4, calme tout plat jusqu'au soir, lorsque mous conçumes quelque espérance d'un peu vent qui s'éleva à l'Est; mais il ne dura par molong temps, & il ne nous sut d'aucun avantage. Le vent était alors au Nord-Ouest, avec une molor brume très-épaisse, & le vaisseau chassait à l'Est, molor Les Pilotes semblaient craindre que la glace ne p s'étepdît très-loin au Sud & à l'Ouest.

» Le 5, comme il devenait à chaque instant » moins probable que l'on pût dégager les vaisse seaux, & que la faison était déjà fort avancée, vil fallait se hâter de prendre une résolution sur ve les moyens qu'on employerait pour fauver les véquipages. La position des bâtimens nous empêchait de découvrir quel était l'état de la glace và l'Ouest; ce qui devait, en grande partie, involuer sur le parti qui nous restait à prendre pl'envoyai M. Walden, un des Officiers de poupe, ve deux Pilotes, sur une Isle qui était à environ deux milles, & que j'ai appellée dans les viron deux milles, & que j'ai appellée dans les viron deux milles, les chargeai d'examiner attentivement, si la mer était ouverte de ve quelque côté.

» Le 6, M. Walden & les deux Pilotes revin-» rent le matin, & rapporterent que la glace, » quoique fermée entierement tout autour de » nous, était ouverte à l'Ouest le long de la pointe

m par oul » lorfqu'i p vent tre seu pref » étaient a confidér p concues p au pren p cruelle ment, f » vaisseau anos équi »& la C » bas-fond p d'eau. Si ochée aux Détaient in p qu'ils au r devions pl'espoir nous ne one nous » délivrance ani de po » pendant pqu'ils pu

pavions ti

pprife, fi

de massa, lorsque d'un peu dura par avantage avec une sait à l'Est, a glace ne

te instant
r les vais
avancée,
lution sur
fauver les
nous emle la glace
artie, inprendre,
le poupe,
ait à ene dans les
eai d'exaiverte de

es revina a glace, tour de la pointe par où nous étions venus. Ils ajouterent que, plorsqu'ils étaient sur l'Isle, ils avaient eu un » vent très-frais de l'Est, quoique nous eussions peu presque calme, tout le jour, à l'endroit où » étaient les vaisseaux. Cette circonstance affaiblit a considérablement les espérances que nous avions » conçues jusqu'alors, de pouvoir sortir de la Baie pau premier vent d'Est. Nous étions dans une peruelle alternative; il fallait attendre patiemment, si un bon temps ne rechasserait pas les » vaisseaux en pleine mer, ou bien il fallait sauver pnos équipages dans les chaloupes. Le Race-horse » & la Carcasse avaient dérivé jusques dans un » bas-fond, où nous n'avions que quatorze brasses » d'eau. Si la cale, ou la glace qui s'était atta-»chée aux vaisseaux, venait à prendre fond, ils o étaient infailliblement perdus, & il est probable p qu'ils auraient chaviré. D'un côté, nous ne r devions pas abandonner trop précipitamment pl'espoir de dégager les vaisseaux; & de l'autre, nous ne pouvions nous y livrer, que lorsqu'il »ne nous resterait plus aucun autre moyen de » délivrance. Comme nous n'avions point de havre uni de port pour les y retirer, en les laissant la pendant l'hiver, il n'y avait point d'apparence pqu'ils pussent encore servir au printemps: nous pavions très-peu de provisions pour cette entre-

» prise, si d'ailleurs on pouvait l'exécuter; & en

Phips,

Phips.

» supposant, ce qui nous semblait impossible; » que nous pussions nous réfugier sur les rochers »les plus proches, & y dresser quelques huttes ⇒ou cabanes, afin d'être en état d'y passer l'hiver, nous étions alors dans un parage qui n'est point » fréquenté par les Navigateurs, & où des vais-∞ seaux n'ont jamais entrepris de venir; les mêmes » difficultés, par conséquent, subsisteraient tou-∞ jours l'année suivante, sans avoir les mêmes pressources; le reste des équipages, suivant proute apparence, serait malade à cette époque; nous n'aurions plus de provisions; la mer ne serait pas si ouverte, parce que le temps avait so certainement été plus clair cette année, qu'il ne sl'est ordinairement. En effet, nous ne devions » pas espérer que, même avec toutes les commodités possibles, une grande partie de nos ∞ gens pût furvivre aux maux que nous aurions mà souffrir dans un pareil hiver; d'où l'on peut » juger du peu d'espoir qui nous restait dans l'état nous nous trouvions. D'un autre côté, l'en-» treprise de traîner les chaloupes à une si grande m distance, sur la glace, & d'y embarquer les » deux équipages, ne présentaient pas des dissi-» cultés moins effrayantes; & en restant plus longnous cet endroit, nous nous exposions à y être bientôt surpris par le mauvais temps qui s'approchait. On ne sait pas jusqu'à quand les

m Holomore Bernard September 2015

n blai n info chal n deh

ສ nou ສ daie ສ dre

⇒ quel ⇒ déri ⇒ je fis

သ du p သ lauv သ aussi

» voya ∞ tout

n glace

n étaie n quel

∞en p ∞mauv

» brun

fible;

rochers

huttes

l'hiver.

ft point

es vail-

mêmes

nt tou-

mêmes

**fuivant** 

poque;

mer ne

ps avait

qu'il ne

devions

es com-

de nos

aurions

on peut

ans l'état

é, l'en-

grande

uer les

es diffi-

us long-

ofions à

mps qui

and les

Phips.

» Hollandais séjournent au Nord : si les havres = » septentrionaux ne sont point embarrassés de » glaces, ils y restent jusqu'au commencement de » Septembre; mais lorsque les glaces commencent Ȉ flotter, ils les quittent sur-le-champ. J'assem-» blai les Officiers des deux équipages, & je les minformai du dessein où j'étais de préparer les m chaloupes pour nous sauver. Je les sis mettre » dehors tout de suite, ainsi que les canots, & » nous prîmes toutes les précautions qui dépen-» daient de nous, pour les renforcer & les ren-» dre plus solides. Ces préparatifs devaient prendre pquelques jours. L'eau diminuant, & les vaisseaux » dérivant fort vîte au Nord-Est vers les rochers, » je fis faire des sacs de toile où chacun pût mettre » du pain, en cas que nous fussions obligés de nous m sauver tout-à-coup dans les chaloupes. J'envoyai » aussi un matelot au Nord, & la Carcasse en en-» voya un autre à l'Est, afin qu'en sondant parprout où ils trouveraient des crevasses dans la ⇒ glace, nous fusions avertis du danger avant » que les vaisseaux, ou la glace à laquelle ils métaient attachés, prissent fond. Dans ces cas, » quelques minutes auraient suffi pour les mettre » en pièces où les couler à fond. Le temps était mauvais; la plus grande partie du jour fut » brumeule & un peu froide.

Le 5, le matin, je descendis sur la glace avec

Phips.

» la chaloupe à laquelle on avait mis des patins; » elle glissait plus aisément que je ne l'aurais ima-∞ giné, & on la traîna l'espace d'environ deux milles. Nous retournames ensuite à bord pour » dîner. Trouvant que la glace était un peu plus » ouverte près des vaisseaux, je voulus tenter de a la faire marcher. Le vent soufflait, mais faiblement. Nous mîmes les voiles, & le Race-horse & la Carcasse firent environ un mille à l'Ouest, so Ils remuaient, il est vrai, mais très-lentement, ⇒ & ils n'étaient pas beaucoup plus loin à l'Ouest = que lorsqu'ils étaient enfermés. Cependant j'en-∞ verguai toutes les voiles, afin de forcer le » passage, si la glace venait à se rompre. Malgré »les fatigues & les peines qu'essuyerent les équipages, en traînant la chaloupe, ils fe comporzterent très-bien & sans murmurer; les matelots » semblaient contens de quitter les vaisseaux; cette »idée ne les épouvantait plus, & ils avaient une pentiere confiance en leurs Officiers. En faisant » tous les efforts imaginables, les chaloupes ne pouvaient pas arriver au bord de l'eau avant le ∞ 14; & si, à cette époque, les vaisseaux n'avaient » point changé de position, j'aurais été blâmable » de rester plus long-temps à bord. En attenodant, je résolus de conduire les deux entre-» prises à-la-fois, de traîner sans cesse les chasoloupes, sans omettre aucune occasion d'ouvrir

D L - char

o exan s'il

s ger

» heur p qu'el

∞ neuf

s page · l'espa

» brum

p vaille

mà bo

entre

⇒ quel

∞ étaie

» A l'

s une

n juge

o vaiss

⇒la fa

ာ feau:

> fi cri

o ce n

so pas

s chal

. L

tins:

ima-

deux

pour

plus

er de

ible-

horse

west.

nent,

**Duest** 

j'en-

er le

algré

équi-

npor-

telots

cette

t une

ailant

es ne

nt le

aient

hable

tten-

atre-

cha-

vrit

un passage au vaisseau à travers les glaces. » Le 8, à quatre heures & demie du matin, je schargeai deux Pilotes & trois Matelots d'aller mexaminer l'état de la glace à l'Ouest, & juger » s'il y avait encore quelque espérance de dégapger les vaisseaux. Ils revinrent nous dire à neuf » heures, qu'elle était très-ferme & très-dure, & • qu'elle était divisée en grandes plaines. Entre » neuf & dix, je quittai le vaisseau avec l'équi-» page qui allait traîner la chaloupe; on la tira » l'espace de plus de trois milles. Le temps étant » brumeux, & nos gens ayant beaucoup tra-» vaillé, je crus qu'il était à propos de retourner » à bord entre six & sept heures du soir. Sur ces mentrefaites, les vaisseaux avaient été entraînés à » quelques verges avec la glace à laquelle ils » étaient pris, & la masse s'était un peu rompue. A l'Ouest, il y eut, la nuit, un petit vent & » une brume épaisse; de sorre que je ne pus pas » juger quel était précisément l'espace que les » vaisseaux & les glaces avaient parcouru; mais » la saison était si avancée, la délivrance des vais-» seaux si incertaine, & la situation de l'équipage » si critique, que, malgré la lueur d'espérance que » ce mouvement nous laissait entrevoir, je ne crus » pas qu'il fût prudent de cesser de traîner les

Le 9, une brume épaisse le matin. Nous vîn-

» chaloupes fur la glace.

Phips.

so p

ole

11 o

m gt

æ ép

so un

so an

o les

» ve

20 &

m l'ét

s ma

» de

p voy

20

s Sm

o apr

ptre

m laif

» du

pou

s nou

o Dai

a por

pil e

Phips.

mes à bout de mouvoir un peu le vaisseau dans » de très - petites ouvertures. Lorsque le temps s'éclaircit, l'après - midi, nous fûmes agréablement surpris de voir que le Race-horse & la » Carcasse avaient été entraînés à l'Ouest, beauso coup plus loin que nous ne nous y attendions. » Nous fîmes de grands efforts tout le jour; & mnous gagnames, à force de travail, un peu de schemin à travers la glace, qui d'ailleurs commencait à se fendre & à se rompre. Nous dépassâmes les chaloupes que l'on continuait de » faire glisser à bras; je les envoyai chercher, & nous les prîmes à bord. Entre trois & quatre » heures du matin, le vent soufflait de l'Ouest, & » il tombait de la neige en abondance. L'équi-» page était trop fatigué, nous fûmes obligés de » cesser la manœuvre pendant quelques heures. Le »chemin que les vaisseaux avaient fait à travers » la glace était cependant un événement favora-»ble; le courant qui avait rompu la glace, pou-» vait, en changeant de direction, nous faire per-∞dre en un instant cet avantagé, comme il nous » l'avait fait gagner. Lorsque nous étions au fond de » la Baie & fous la haute terre, nous avions éprouvé » le peu d'efficacité du vent d'Est; mais comme nous nous étions frayé un passage au milieu » d'une aussi grande quantité de glaces, notre pespoir se ranima, & nous crûmes qu'enfin un

eau dans

le temps

gréable-

rse & la

it, beau-

tendions.

jour; &c

n peu de

urs com-

Nous dé-

inuait de

rcher . &

& quatre

Ouest, &

. L'équi-

bligés de

eures. Le

à travers

t favora-

ce, pou-

faire per-

e il nous

fond de

éprouvé

comme

milieu

, notre

enfin un

»bon vent qui soufflerait de ce thumb, suffirait =

Phips.

De 10, le vent s'élevant au Nord-Nord-Est le matin, nous mîmes toutes les voiles pour metre le vaisseau en état de passer à travers un pgrand nombre de glaces très-considérables. Il péprouva plusieurs fois des chocs très-violens, & un de ces chocs brisa la verge de notre seconde nancre. Sur le midi, nous avions traversé toutes ples glaces & nous étions en pleine mer. Je gouvernai au Nord-Ouest pour découvrir la glace, p & je reconnus que la grande masse était dans pl'état où nous l'avions laissée. A trois heures du matin, nous portâmes à l'Ouest, avec une brise de l'Est, entre la terre & la glace que nous povoyions très-distinctement. Le temps était brumeux.

» Le 11, nous mouillames dans le havre de someerenberg, afin de rafraîchir les équipages paprès tant de fatigues. Nous y trouvames quatre des bâtimens Hollandais que nous avions laissés dans le Norways, lorsque nous fîmes voile du Vogel-Sang, & sur lesquels j'avais compté pour nous ramener en Angleterre, en cas que nous sussions obligés d'abandonner les vaisseaux. Dans ce canal, non loin de la côte, il y a un bon mouillage par treize brasses, fond de sable; pil est à l'abri de tous les vents. L'Isse, près de

Phips.

⇒ laquelle nous étions à l'ancre, est appellée Iste

→ Amsterdam; le promontoire d'Hackluyt forme

⇒ sa pointe la plus occidentale; c'est ici que les

→ Hollandais avaient coutume autresois de sondre

⇒ leur huile de baleines, & l'on y voit encore les

⇒ restes de quelques cabanes qu'ils avaient construites pour cela. Ils entreprirent une sois d'y

⇒ sormer un établissement, & ils y laisserent pen
→ dant l'hiver, quelques hommes, qui y périrent

→ tous. Les bâtimens Hollandais se rendent tou
→ jours à cet endroit dans la dernière saison de

→ la pêche de la baleine.

» J'ai fait quelques observations générales » pendant le peu de temps que j'ai séjourné sur » cette côte du Spizberg. Nous trouvâmes que » la plus grande partie des pierres étaient une sespèce de marbre qui se dissolvait aisément par sl'acide marin. Nous n'y avons appergu aucune » trace de minéraux, & pas les moindres vestiges » de volcans éteints ou subsistans. Nous n'y avons » vu ni insectes, ni aucune sorte de reptiles, pas même le ver commun. Nous n'avons découvert ni sources ni rivieres; l'eau qui y est en grande abondance, provient uniquement de la fonte des meiges sur la montagne. Il n'y a eu ni tonnerre » ni éclairs pendant le temps que nous avons été adans ces parages. Je dois ajouter que Martin, p qui est ordinairement exact dans ses descriptions

& fidèle d el minuit, pas certifie »clair, cet nnuit & dar sapperçu d stait du diff ovait. La v elumiere pa »de l'obliqui enairement o ade forte qu etemps les p & l'horizon » vrir la glace oune lueur l ele clignotem

»Le bois fi »a fait naître »jectures fur »Tout celui q »les douves « »Irving fur l' »point mange

pappercevoir

La glace a

fion de déte

forme ue les fondre ore les confois d'y at penéritent toulon de

nérales rné fur es que nt une ent pat aucune restiges z avons es, pas couvert grande nte des nnerre ns été fartin . ptions

80

& fidèle dans ses observations, dit que le soleil, pà minuit, ressemble à la lune; mais je ne puis pas certifier le même fait. Lorsque le temps était oclair, cet astre avait la même apparence à minuit & dans tous les autres temps; & je n'y ai sapperçu d'autre différence que celle qui résulstait du différent degré de hauteur où il se trouvait. La vivacité plus ou moins grande de la slumiere paraît dépendre ici, comme ailleurs. nde l'obliquité de ses rayons. Le ciel était ordiphairement chargé de brouillards blancs & épais; ode sorte que je ne me ressouviens, pas dans les ntemps les plus clairs, d'avoir jamais vu le soleil » & l'horizon sans nuages. Avant même de découvrir la glace, nous voyions, près de l'horizon, oune lueur brillante, que les marins appellent »le clignotement de la glace; ce qui nous faisait pappercevoir que nous en approchions.

» Le bois flottant qu'on rencontre sur ces mers; sa fait naître dissérentes opinions & diverses con» jectures sur sa nature & sur le lieu où il croît; sont celui que nous avons vu, si l'on en excepte sels douves de tonneau qu'apperçut le Docteur sirving sur l'Isse-basse, était de sapin & n'était point mangé par les vers. Je n'ai pas eu occassion de déterminer de quelle terre il venait.

» La glace a été le principal objet de notre attent Tome XVII Phips.

Phips.

stion, pendant que nous étions dans ce clime » Nous avons toujours trouvé une grosse hou p près des bords; mais, quand nous fommes entre m parmi les glaces flottantes, la mer était transmous eûme mouille. Les espaces où la glace n'était pas encont so firmé dans so formée, ainsi que les fentes entre de grand sétions part morceaux & les parties enfermées par les gla prable qu'oi ces, étaient sans agitation. Lorsque le vent soul mordinaires mord s'accumulaient les uns sur les autres, & les bord plutôt, nou » des masses étaient raboteux & composés de grammauvais qu morceaux empilés: je crois que cela provient métait absolut de ce que la mer poussant de petits morceaux prisons & d de glace sur la grande masse qui se forme la seaux étaien so premiere, ajoute sans cesse à sa hauteur & à le sotes, nous ai ninégalités. Pendant que nous fûmes embarrale ment de jet parmi les sept Isles, nous eûmes souvent our de nos provi so fion d'observer la force irrésistible des grande dans notre masses de glaces slottantes. Nous en avons vi que nous as so souvent des morceaux de plusieurs acres, de De pareils a equarre, se former entre deux morceaux beat du voyage. sochaient bientôt & marchaient ensemble; ceur beau, nous es » ci se joignaient ensuite à d'autres, & formain ple quatre-vin » peu à peu de petites montagnes: toute la Bait de glace, & maurait été remplie dans un instant de glaces dais la renco dont les différentes masses n'auraient pas puls & treizieme » remuer, si le courant n'avait pris une direction Enfin, si la na

& à laquelle bn'eut nett

& Les raff

He hou

es entre

te clima 1 laquelle nous ne nous attendions point, & = bn'eût nettoyé la Baie.

Phips

& Les rassales fréquentes & très - violentes que tait transmous eûmes au mois de Septembre, m'ont conas encor de firmé dans l'opinion où j'étois déjà que nous le grande étions partis d'Angléterre àu temps le plus favor les gla prable qu'on pût choisir. Ces rassales sont aussi vent sold pordinaires au printemps qu'en automne; il est ns flottant à donc probable que si nous avions mis à la voile e les bode à plutôt, nous aurions eu, en allant, le temps aussi és de grammauvais qu'il l'a été à notre retour. Comme il provient pérait absolument nécessaire d'embarquer des promorceaux visions & des munitions de réserve, les vais-forme les seaux étaient si calés, que, dans les rassales pesaneur & à la res, nous aurions été contraints vraisemblableembarralle ment de jetter à la mer les bateaux & plusieurs vent our de nos provisions, ainsi que nous l'avons éprouvé es grande dans notre retour, quoique la consommation a avons we que nous avions faite eût allégé les bâtimens. acres, de De pareils accidens auraient empêché la réussite eaux beaughdu voyage. Outre que nous appareillâmes dans ux s'accomune saison avantageuse, & que le temps sût ble; ceux beau, nous eûmes d'ailleurs l'avantage de gagner formaisse le quatre-vingtieme degré de latitude sans voir ute la Bait de glace, & cependant les vaisseaux Groënlande glaces dais la rencontraient ordinairement au foixante pas puls & treizieme ou foixante - quatorzieme degré. direction Enfin, si la navigation au pôle était praticable,

## 196 HISTOIRE GÉNÉRALE, &c.

Phips.

» il y avait la plus grande probabilité de trouver; » après le solstice, la mer ouverte au Nord, parce » qu'alors la chaleur des rayons du soleil a pro-» duit tout son effet, & qu'il reste d'ailleurs une » assez grande postion d'été pour visiter les men

⇒ qui sont au Nord & à l'Ouest du Spitzberg. a

Fin du Livre second.

A

L'HIST

DE

TAUG

VOYAGE

E

L

L'ISLANDE Archique, en land, qu'on trouver;

d, parce
il a proleurs une
les men
zberg. a



# ABRÉGÉ

DE

L'HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

# QUATRIEME PARTIE.

Voyages autour du Monde et aux Poles.

## LIVREIII.

ISLANDE.

L'ISLANDE est située sous le cercle polaire Archique, entre notre Continent & le Groën-land, qu'on croit tenir à l'Amérique; ainsi,

N iii

Iflande,

pour se rendre de presque toutes les parties de l'Europe dans les mers du Nord de l'Asse, il faut nécessairement passer devant l'Islande, Cette Isle d'ailleurs a toujours dépendu d'une Puissance Européenne, dont elle a reçu les Lois & la Religion.

En jettant les yeux sur une Carte, on vera qu'en partant de l'Islande, notre marche se dirige naturellement vers la Nouvelle-Zemble, qui sépare les mers du Nord de l'Europe, de celles du Nord de l'Asie. De-là nous sommes conduits à l'embouchure de la Léna, d'où sont parris les Russes pour leurs expéditions, ce qui nous met à portée de les suivre au Kamschatka.

En 1750, M. Horrebows, savant Danois, sur envoyé par le Roi de Danemarck en Islande, pour y faire des observations exactes & sûres; & pour rectifier les erreurs répandues dans les différentes Histoires de cette Isle.

« Quoique l'Islande, dit cet Historien, soit, » après l'Angleterre & l'Eçosse, l'Isle la plus con » sidérable de l'Europe, & qu'elle forme un pays » très étendu, qui méritait bien d'être connu, il » n'en est cependant aucun sur lequel on ait des » connoissances si vagues ou si peu vraies. Ce n'est » pas que les Islandais aient ignoré l'art d'écrire: » aucun peuple au monde n'a peut-être pris plus de fo pécrits la n pdans leur plur l'Hiftoi pont néglige que procèce pégard.

» Je dois plation differ pqu'elle ne co pmême, on pl'expérience adeux ans di potté d'an appris d'Isla ptémoins, as

astronomiques
pendant son s
sances certair
& sur la te
l'éclypse de l
1750, lui a
gitude de l'Is
est de quatre

M. Horreb

On juge de notre principa

croyait.

parties 'YAfie, 'Islande u d'une les Loix

on verm arche fe Zemble, rope, de formmes a, d'où éditions au Kamf-

anols, fut Islande, & fures, dans les

en, foit plus con e un pays onnu , il n ait des . Ce n'eft

d'écrire:

plus de foin qu'eux, de confacrer dans des sécrits la mémoire de tout ce qui s'est passé Mande, adans leur pays; mais autant ils ont écrit sur l'Histoire civile & politique, autant ils sont négligé l'Histoire physique, & c'est de-là pque procède le défaut de connaissances à cet egard.

» Je dois prévenir, ajoute-t il, que ma Replation differe d'autant plus de toutes les autres, oqu'elle ne contient rien que je n'aie vu par moimême, on dont je ne doive la connaissance à pl'expérience & au séjour que j'ai fait pendant adeux ans dans cette Isle. Pour ce que j'ai rapporté d'antérieur à mon arrivée, je l'ai » appris d'Islandais très - éclairés, qui en ont été o temoins. 30.

M. Horrebows dit ensuite que les observations astronomiques & météorologiques qu'il a faites. pendant son séjour, lui ont procuré des connaise fances certaines sur la hauteur de cette Isle & sur la température de son climat; que l'éclyple de lune arrivée au mois de Décembre 1750, lui a fait connaître exactement la longitude de l'Islande, & qu'il a remarqué qu'elle est de quatre degrés, plus orientale qu'on ne la croyait.

On juge donc bien que M, Horrebows a été être pri notre principal guide dans la description qui va N iv

#### 100 HISTOIRE GENERALE

Mande.

fuivre; mais on a eu soin d'y joindre tout ce qu'il n'a pas censuré dans l'Histoire de M. Anderson, la meilleure que l'on connût avant la sienne. Ainsi, ces deux Ouvrages sondus ensemble, donnent de l'Islande les connaissances les plus exactes, les plus étendues & les plus récentes qu'on air eues jusqu'à ce jour, sans qu'on air négligé de recueillir tout ce qu'on a pu trouver de sûr & d'intéressant dans les dissérens Ecrivains qui ont précédé.

L'Islande est située dans l'Océan Atlantique, sous les soixante-quatre degrés six minutes de la titude, & à vingt-cinq degrés à l'Ouest du Méridien de Londres, à deux cens quarante lieues des côtes de Norwège, & à cent de celles du Groënland. Elle est par conséquent de quatre degrés plus à l'Est qu'on ne la croyait.

Quant aux dimensions exactes de l'Isle, dit M. Horrebows, il est très-difficile de les donners cette opération exigerait bien des voyages, & ce n'est qu'après de longs travaux qu'en pourrait se statter de quelque succès. Cependant à réunir les dissérentes remarques qu'il a faites, aux témoignages des Islandais les plus instruits, on peut juger que leur pays a de l'Orient à l'Occident près de quatre-vingt-lieues Danoises. A l'égard de sa largeur du Sud au Nord, si l'on considere les endroits les plus étroits, ils n'ont gueres que

quarante li la largeur v la largeur vingt-cinq

& L'Islar sêtre rega o parfemée plein des » fiées & b odu milieu » cône cou pl'ail que ppar des n mbas, l'ima pment. Ce » de rochei poreux & ppar la noi » encore en » ces roche rouge, no » les montag plaines va mêle touj • fléaux , lai mes qui

nune nourri

so bétail, sa

tout ce M. Anavant la nfemble.

E

les plus récentes n ait né. couver de ivains qui

lantique. tes de la Meridien des côtes roënland. és plus à

'Ifle , dit s donner: ges, & ce ourrait se réunir les x témoion peut Occident A l'égard considere eres que quarante lieues; mais il s'en trouve d'autres dont = la largeur va jusqu'à soixante. Ainsi, on peut porter Islande. la largeur de l'Iste, en général, à cent lieues de vingt-cinq au degré.

L'Islande entiere, selon M. Mallet, ne doit sêtre regardée que comme une vaste montagne, o parsemée de cavités profondes, cachant dans son psein des amas de minéraux, des matieres vitri-» fiées & bitumineuses, & s'élevant de tous côtés odu milieu de la mer qui la baigne en forme d'un » cône court & écrasé. Sa surface ne présente à » l'œil que des fommets de montagne blanchis par des neiges & des glaces éternelles; & plus » bas, l'image de la confusion & du bouleversement. C'est un énorme monceau de pierres & » de rochers brisés & tranchans, quelquefois » poreux & à demi-calcinés, fouvent effrayans ppar la noirceur & les traces du feu qui y sont » encore empreintes. Les fentes & les creux de » ces rochers ne font remplis que d'un sable rouge, noir & blanc; mais, dans les vallées que » les montagnes forment entr'elles, on trouve des » plaines vastes & agréables, où la Nature, qui » mêle toujours quelque adoucissement à ses shéaux, laisse un asyle supportable à des hom-» mes qui n'en connaissent point d'autre, & nune nourriture abondante & très-délicate au m bétail, m.

Islande.

On croit, avec assez de fondement, que c'est la vue de ces glaces dont le sommet des montagnes & la plus grande partie des côtes de l'Isse sont presque perpétuellement couverts, qui lui a fait donner le nom d'Eis Land, mot Allemand qui signifie Pays-de-Glace.

Climat.

Le climat de cette Isle est en général le même qu'en Suède & en Danemarck. Les Observations Météorologiques de M. Horrebows le démontrent clairement. Il résulte de leur examen, que les quatre saisons y sont très-distinguées, contre l'opinion générale qui n'admettair en Islande que l'été & l'hiver,

Le printemps y est doux & agréable; l'été n'incommode point par des chaleurs excessives; l'automne est mêlé de temps pluvieux & de beaux jours; l'hiver commence au mois de Décembre, & amene quelquesois beaucoup de neige; mais les plus grands soids se sont sentir communément au mois de Février ou de Mars.

Aux rigueurs de l'hiver, se joint encore le désagrément de la courte durée des jours; mais il n'est pas vrai que les ténèbres y regnent plusieurs mois de suite, comme toutes les Géographies le débitent. On doit faire attention d'abord que les jours ne peuvent être égaux dans toute l'Isse, mais qu'ils sont plus courts en hiver, & plus longs en été, suivant que les lieux sont plus

septentriona courts en é méridionaux

M. Horre gnage de gla partie se jour le plus viron une h regne près d que, dans l les, comme Strand & de montre pas p dant on n'y r de la réfract.

A-l'égard longueur des de la briéve que deux ou la mi-Mai ju plus de nuin accompagnée qu'on puisse réales & les observe asse premieres. I de l'hiver;

rent pendant

ue c'est s monde l'Isle qui lui llemand

Ė

e même rvations nontrent que les otre l'oode que

e; l'été
ressives;
le-beaux
rembre,
e; mais
anément

core le s; mais ent plu-Géograd'abord s toute iver, & ont plus feptentrionaux; & plus longs en hiver, & plus = courts en été, suivant que les lieux sont plus méridionaux.

Islando.

M. Horrebows nous assure, d'après le témoignage de gens habiles & lettrés qui ont habité
la partie septentrionale de l'Isle, que dans le
jour le plus court de l'hiver, le soleil paraît environ une heure sur l'horizon, & que la clarté y
regne près de quatre heures. Il peut se faire aussi
que, dans les extrémités les plus septentrionales, comme par exemple, à la pointe du NorderStrand & de Kisesior'ds-Syssel, le soleil ne se
montre pas pendant quelques jours; mais cependant on n'y reste point dans l'obscurité. Au moyen
de la réfraction, on y a des crépuscules qui éclairent pendant plusieurs heures.

A l'égard de ce qui arrive l'été en Islande, la longueur des jours de cette saison y dédommage de la briéveié de ceux d'hiver : le soleil ne reste que deux ou trois heures sous l'horizon, & depuis la mi-Mai jusqu'au mois de Septembre, il n'y a plus de nuit, ou du moins elles sont toujours accompagnées d'une clarté assez grande, pour qu'on puisse lire très-aisément. Les Aurores Boréales & les Parélies sont des phénomenes qu'on observe assez souvent en Islande, sur tout les premieres. Elles éclairent presque toutes les nuits de l'hiver; mais leur clarté est rarement assez

Islande.

forte pour qu'on puisse en tirer de grands avantages. Les voyageurs seulement peuvent profiter de cette lueur pour se guider; mais elle ne suffirait pas pour que l'on pût faire quelque ouvrage.

Les Parélies sont des anneaux colorés comme l'Arc-en-Ciel, qu'on observe autour du soleil. Il y a peu d'années qu'il n'en paraisse en Islande, & on les regarde, ainsi qu'ailleurs, comme l'annonce des mauvais temps & des orages, ce qui n'empêche pas que le contraire n'atrive souvent.

La situation de l'Issande l'exposant beaucoup à la violence des vents, on y ressent quelquesois des ouragans, qui font de grands ravages; mais cependant ils n'y sont pas aussi communs que l'a prétendu M. Anderson; car M. Horrebows assure qu'il n'en a vu que deux en deux ans. En été, les vents font d'un grand secours contre la chaleur, Toutes les fois qu'il fait beau temps, il s'élève communément, pendant la nuit, un vent de terre, qui regne dans toute l'Isle. Entre neuf & onze heures du matin, succède un petit vent de mer, qui dure jusqu'à cinq heures du soir, & même quelquefois jusqu'au coucher du soleil. L'un & l'autre de ces vents rafraîchissent l'air fon doucement, & ne donnent ni pluie, ni mauvais temps.

L'Islande est fort inégale dans toute son étens

due, & hér chers & de a gues, foit di cependant i vallées très-dérable. Ceu en dix-huit dont chacun Harden font par de gran en a plusieur

D

De toutes
de l'Isle, la
en est peu q
qui sont prè
ou qui sont
en général tr
nourriture p

deux Sous-I

On divise
Les unes sor
de sable; le
toute l'année
ment à leur
on les appell
de grands re
noirâtres, &
edeur,

ts avanprofiter elle ne que ou-

E

comme foleil. Il ande, & annonce ui n'em-

eaucoup
elquefois
es; mais
s que l'a
ws affure
n été, les
chaleur,
il s'élève
de terre,
& onze

de terre,

& onze
de mer,

& même
il. L'un
'air fort
mauvais

on étens

due, & hérissée d'une extrémité à l'autre de rochers & de montagnes immenses, qui sont contigues, soit du Sud au Nord, soit de l'Est à l'Ouest,
cependant il se trouve entre ces montagnes des
vallées très-fertiles, & d'une grandeur très-considérable. Cette disposition du pays l'a fait diviser
en dix-huit districts, appellés Harden & Syssel,
dont chacun peut avoir quinze à vingt lieues. Ces
Harden sont aussi séparés dans quelque canton
par de grands golses ou par des rivieres, & il y
en a plusieurs de si étendus, qu'il a fallu y établir
deux Sous-Baillis.

De toutes les montagnes qui sont dans le centre de l'Isle, la plupart sont stériles & inhabitées. Il en est peu qui donnent des pâturages; mais celles qui sont près des districts, celles qui les séparent ou qui sont situées dans leur arrondissement, sont en général très-sertiles, & sournissent d'excellente nourriture pour les bestiaux.

On divise les montagnes stériles en deux espèces. Les unes sont de simples montagnes de roche & de sable; les autres sont des rochers qui pendant toute l'année sont couverts entierement, ou seulement à leur sommet, de glace & de neige, & on les appelle Jokuls, Jockelen. Il en sort en été de grands ruisseaux, dont les eaux sont troubles, noirêtres, & pour la plupart de sort mauvaise odeur,

flande.

Montagnes

## LOS HISTOIRE GENERALE

Islande.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que ces Jokuls; qui ne sont pas bien hauts, sont dominés par plusieurs autres montagnes beaucoup plus élevées, & sur lesquelles cependant on ne voit en été ni glace, ni neige. Il saut sans doute en chercher la cause dans la substance intérieure de ces rochers, & dans l'abondance du nître & du salpêtre dont ils sont remplis.

a La nature de ces Jokuls, dit notre Voyageur

b Danois, n'étonne pas moins que les phénomènes

pqui s'y font remarquer. Une suite d'observations

physiques sur ces montagnes instruirait sans doute

bien plus qu'une description historique; mais,

comme je n'ai pu me procurer que des connaissances du dernier genre, je vais rapporter ce

qui m'a frappé davantage.

Ces Jokuls croissent, décroissent, s'élèvent & s'abaissent, grossissent & diminuent perpétuellement. Chaque jour ajoute à leur forme,
nou en enlève quelque chose. Par exemple, si
l'on apperçoit des traces de quelqu'un qui a
passé la veille, & qu'on suive ces traces, elles
se se perdent tout-à-coup & se trouvent aboutir
à des monceaux de glace qu'on pout absolument traverser, d'où l'on éconduc ces
glaces n'existaient pas le jour précédent. Ce fait
se vérisse avec beaucoup de facilité, puisque
si l'on abandonne le premier sentier, & que

\* l'on veui \* circuit à l \* avait abai

» Il arriv

» même lis

mauparavii.

» Souven » raires voul » ont perdu » trouvent; » que peu d » val étendu » était un go

» de profond » fente plus Il s'enfuit

point de che les voyageur dens. On ne canton de Sca l'Isse.

Les autres 1 Hécla, 1 & quelques a des Jokuls, 8 changemens d

okuls és par evees, été ni cher la ochers,

e dont

yageut omènes vations as doute ; mais, es conorter ce

'élèvent perpéforme, nple, si n qui a es, elles aboutir et ablo-· · ces

Ce fait puisque & que

"l'on veuille remonter les Jokuls, en faisant un e circuit à leur pied, on tetrouve les traces qu'on Mandes »avait abandonnées à la même hauteur & sur la même ligne que les premieres.

» Il arrive austi qu'on trouve un passage & un nchemin dans des endroits où quelques jours sauparavata on n'avait vu que des monceaux de p glaces inacceffibles.

» Souvent des Voyageurs imprudens ou temémeaires voulant tenter de passer à travers ces glaces, mont perdu leur cheval dans les crevasses qui s'y strouvent; & une chose fort surprenante, c'est sque peu de jours après, on a retrouve le cheaval étendu sur la surface de la glace: ainsi ce qui sétait un gouffre, un précipice de plusieurs toises o de profondeur, redevient au niveau, & ne pré-» sente plus aucun vide.»

Il s'ensuit de ces faits, qu'il n'y a réellement point de chemin sûr à travers ces Jokuls, & que les voyageurs y sont exposés à de fâcheux accidens. On ne trouve de ces Jokuls que dans le canton de Scaftefield, à la partie Méridionale de l'Isle.

Les autres montagnes couvertes de glace, telles "Hécla, le Wester, le Jockel, le Dranga, & & quelques autres, sont d'une nature distérente des Jokuls, & n'éprouvent pas, comme eux, les changemens dont on vient de parler.

Tilande.

Volcans.

La plupart de ces Jokuls sont des volcans qui; de temps à autre, jettent du feu & des flammes; & caufent des tremblemens de terre : on en compte environ une vingtaine dans toute l'Isle. Les habitans des environs de ces Jokuls, ont appris, par leurs observations, que, lorsque ces montagnes de glace s'élèvent jusqu'à une hauteur considérable, c'est-à-dire, lorsque la glace & la neige ont bouché les cavités par lesquelles il est anciennement sorti des flammes, on doit s'attendre à des tremblemens de terre, qui sont suivis immanquablement d'éruptions de feu. C'est par cette raison, dit M. Horrebows, qu'à présent les Islandais craignent que les Jokuls qui jetterent des flammes en 1728, dans le canton de Skaftefield, ne s'enflamment bientôt; la glace & la neige s'étant accumulées sur leur sommet, & paraissant fermer les soupiraux qui favorisent les exhalaisons de ces volcans.

On pourra se faire une idée des effets terribles de ces Jokuls, par le récit que nous allons donner du plus affreux ravage qu'on ait jamais vu en Islande, & qui arriva en 1721.

Le Jokul, appellé Koëtlegau, à cinq ou six lieues à l'Ouest de la mer, & près de la Baie de Portland, s'enslamma après plusieurs secousses de tremblement de terre, & vomit beaucoup de sumée & de seu. Cet incendie sondit des morD E

mux de glace amerent des at loin l'inor erent jusqu'à e terre, de se eaux pudépouillé de sonasses solice terre, de pondation, con demi-mille ontagne, qui ais qui parais qui par

Deux Voyage abrasé, se re tite montagni volcan. La vi santité si conserre de cette sis d'esfroi, conser la monur arriva aucur le sommet out le terraines hommes, to

1750, tem

lande.

Tome 2

ceaux

ans qui; ammes; on en te l'Isle: ont apsque ces hauteur ice & la les il est s'attennt fuivis C'est par

résent les

ietterent

e Skafte-

ce & la

, & pa-

.E

it les exterribles s donner s vu en

q ou six Baie de ousses de coup de es mor-

ceaux

oux de glace d'une grosseur énorme, d'où se = rmerent des torrens impétueux, qui porterent nt loin l'inondation avec la terreur, & entraîerent jusqu'à la mer des quantités prodigieuses terre, de sable & de pierre. Tout le terrain ne ces eaux parcoururent, fut entierement ruiné dépouillé de cette couche supérieure que forme sol, & il ne resta qu'un lit profond de sable. es masses solides de glace, & l'immense quantité terre, de pierre & de sable qu'emporta cette ondation, comblerent tellement la met, qu'à demi-mille des côtes, il s'en forma une petite ontagne, qui a diminué un peu avec le temps, ais qui paraissait encore au-dessus de l'eau 1750, temps où M. Horrebows était en lande.

Deux Voyageuts se trouvant près du Josul nbrase, se réfugierent promptement sur une tite montagne voisine, située entre la mer & volcan. La violence de l'inondation détacha une antité si considérable de terre, de sable & de erre de cette montagne, que ces Voyageurs, is d'effroi, croyaient, à chaque instant, voir rouler la montagne entiere; cependant il ne ur arriva aucun accident. Après avoir demeuré r le sommet un jour & demi, ils traverserent out le terrain qui venait d'être inondé. C'est de s hommes, témoins oculaires & les plus fidèles

Tome XVII.

Islande.

qu'on puisse consulter sur cet assreux événement, que l'Auteur Danois paraît tenir ce récit.

Il ajoute qu'on peut juger combien cette inon dation amena de matieres à la mer, puisqu'elle la fit remonter douze milles au-delà de la bords.

La fumée & les cendres que lançait chaque éruption du Jokul, obscurcirent tellement l'air. que, pendant une journee entiere, on ne vit pa le Soleil dans tout le canton. Les cendres qui sui vaient le cours du vent, furent jettées à m éloignement incroyable. Le foin qui était dans le campagne, ainsi que l'herbe, & une partie de poisson qu'on avait étalé pour sécher, en furent con verts. Heureusement, peu de temps après, il survin une pluie abondante, qui dura un jour entier, & qui rétablit une partie de ce qui avait été gâté. Le feu du volcan ne donnait pas toujours une flamme bien claire. Il ne paraissait d'abord que des bouffes qui s'élançaient avec violence; bientôt après, or appercevait une colonne de fumée, extraordinai rement épaisse, qui répandait une odeur sulphi reuse & très-forte. Le seu, vraisemblablement, étal étouffé de temps en temps, par des monceaux de neige & de glace, qui se précipitaient dans le gouffre; c'est ce qui occasionnait une interrup tion dans la flamme, & un redoublement de fumée & d'exhalaisons.

La durée e tois jours , é u'on put pat atavant.

A l'égard due l'on a tou le l'univers, if aujourd'hu inde. Les m le parler, &c nent autant d

uparavant.

On remarqu

les flammes, ens ans, favo (1212, 1300, & pour la de ion commenç nois d'Août n'ont de mên donc observeribles ravages prises différer pendant le ce feu pendant of que, il n'a fassiècle, & deu

de soixante-di

énement cit. ette inon puilqu'el là de le

LE

ait chaque ent l'ait, ne vit pa res qui fui tées à un tait dans

partie de furentcom s, il furvin entier,& après, or traordinai

monceau

aient dans

e interrup

La durée entiere de cette inondation fut de rois jours, & ce ne fut qu'après ce temps; n'on put passer sur les montagnes comme aravant.

Mont Hécla.

A l'égard des autres volcans, le mont Hécla, ue l'on a toujours compté parmi les plus fameux e l'univers, à cause de ses éruptions terribles, ft aujourd'hui un des moins dangereux de l'Ifinde. Les monts Koëtlegau, dont on vient e parler, & le mont Krasse, ont fait récemnent autant de ravages, que l'Hécla en faisait uparavant.

On remarque que ce dernier volcan n'a jetté es flammes, que dix fois dans l'espace de huit ens ans, savoir, dans les années 1104, 1157 222, 1300, 1341, 1362, 1389, 1558, 1636, ré gâté, le pour la derniere fois, en 1693. Cette érupine flamme ion commença le 13 Février, & continua jusqu'au es bouffes nois d'Août suivant. Tous les autres incendies iont de même duré que quelques mois. Il faut ione observer que l'Hécla ayant fait les plus tereur sulphis sibles ravages au quatorzieme siècle, à quatre rement, étal prises dissérentes, a été tout-à-fait tranquille pendant le quinzieme, & a cessé de jetter du feu pendant cent soixante ans. Depuis cette époque, il n'a fait qu'une seule éruption au seizieme lement de fiécle, & deux au dix-septieme; ainsi, il y a plus de soixante-dix ans qu'il est tranquille.

O ij

les brûlerent p

s matieres min

# HISTOIRE GÉNÉRALE

Maude.

Actuellement on n'apperçoit, sur ce volcan ni feu, ni fumée, ni exhalaisons. On y trouve seulement, dans quelques petits creux, ainsi que dans beaucoup d'aurres de l'Isle, de l'eau boul pula fort douc lante.

En 1750, deux Islandais, qui avaient fait leun études à Copenhague, & qui voyageaient dans l'intention de chercher des plantes, parcoururent l'Hécla, & n'y trouverent que des pierres, de sable & des cendres, & de petites cavid remplies d'eau chaude. Après s'être beaucou fatigués à marcher dans les cendres & le fable jusqu'aux genoux, ils revinrent sans avoir m aucune marque de feu, & sans avoir pu alle jusqu'au sommet du mont, parce que l'Hécla, qui est une des plus hautes montagnes de l'Islande, a son sommet perpétuellement couvert de glace s prairies qui l & de neige.

En 1726, après quelques secousses de tremble ment de terre, qui ne furent sentibles que dans les cantons du Nord, le mont Krafle commença à vomir avec un fracas épouvantable, de la fumée du feu, des cendres & des pierres : cette étuption continua pendant deux ou trois ans, sans et de vingt li faire aucun doinmage, parce que tout retombait tal en fusion, sur ce volcan, ou autour de sa base.

En 1728, le feu s'étant communiqué à quel deux année ques montagnes de soufre, situées près du Krasse, meur & de ti

ondues, il s'e ins qui font a iffeau brülant ly-Varne, à ti grand bruit ent & un tou cessa de cou raifemblableme puilée. Peu de 1 laissa sur so ont la couleur s effets terribl n une Eglise & erfonne. Le la né cette lave ande quantité ontidérablement grand nombr nge lieues de

inéraux & de

Ë y trouw

fait leur

les brûlerent pendant plusieurs semaines.Lorsque 🕳 s matieres minérales qu'elles renfermaient furent Islande. ainsi qui ondues, il s'en forma un ruisseau de seu, qui au bouil pula fort doucement vers le Sud, dans les terins qui sont au -dessous de ces montagnes. Ce isseau brûlant s'alla jetter dans un lac, appellé ient dan dy-Varne, à trois lieues du mont Krafle, avec oururent n grand bruit, & en formant un bouillonne-tres, de ent & un tourbillon d'écume horrible. La lave es cavité : ceila de couler qu'en 1729, parce qu'alors, beaucoup le sable puisée. Peu de temps après, cette lave s'endurcit, avoir me l'aissa sur son passage des pierres calcinées, pu aller ont la couleur & la friabilité indiquaient assez l'Hécla es effets terribles de ces matieres ardentes. Il y l'Islande, une Eglise & plusieurs métairies ruinées, avec de glace s prairies qui les avoisinaient; mais il n'y périt ersonne. Le lac My-Varne, dans lequel s'était tremble né cette lave enflammée, fut rempli d'une que dans tande quantité de pierres calcinées, qui firent ommend midérablement élever ses eaux, & il y périt a fumée n grand nombre de poissons. Ce lac a environ re érup inge lieues de circuit, & il est éloigné de la ns, sans et de vingt lieues. La lave était comme un etombait étal en fusion, & un mêlange de soufre, de inéraux. & de pierres; elle coula pendant prefà quel que deux années entieres, mais avec tant de Krafle, meur & de tranquillité, qu'on pouvait en

Q iii

Islande.

approcher sans courir le moindre risque.

L'Ecrivain Danois dit que, dans plusieurs es ore de petit tretiens qu'il eut sur cet événement avec unes herbages. Islandais, homme d'esprit & de considération pos qu'ils hab cet homme l'affirma qu'il avait été souvent en ent, pendan miner ce courant de feu, & que même il y ava allumé plusieurs fois sa pipe.

Nous ne parlerons point des autres volcans de l'Islande, il sussit d'avoir sait remarquer les plumendent des confidérables.

Rivieres.

Entre les montagnes & sur les côtes, on trouge des vallées & des plaines qui donnent d'excellen păturages. Les vallées du milieu du pays ne son point habitées, mais on y conduit les moutons qui restent toute l'année dans la campagne. Ce ons, tels que d vallées sont entrecoupées de beaucoup de petite spèces, des as rivieres, de ruisseaux, même de lacs, & d'er cellentes eaux douces, qui nourrissent quantit de truites & de saumons, & qui répandent fertilité & l'agrément dans les prairies qu'elle arrolent.

Les autres grandes vallées qui sont habitées sont toutes plus basses que celles du milieu de pays. Elles s'étendent vers les côtes & le long de la mer: il y en a qui ont quatre à cinq milles d largeur; d'autres qui, après avoir serpenté pen dant plusieurs milles entre les montagnes, s prolongent jusqu'aux bords de la mer. Ces grande

allées compo bin du bétail it & la laine Toutes les rt poissonne olfes, très-fav y a encore lqu'à douze us petits qui Les mêmes ouvent ausi oulent direct

rouve que co

hureuse ou m

On distingu

haudes, appel

nes d'une chal

ur passage su

nent des font

noins grand,

elle était sur

D

it & la laine.

volcans d

d'excellen

risque. allées composent les districts, & renferment en-nsieurs en ore de petits vallons, qui servent à entretenir Islande. avec es herbages. Plusieurs particuliers y ont des maisidération ons qu'ils habitent pendant l'été, & où demeuuvent exp<sub>ent</sub>, pendant toute l'année, des gens qui ont e il y avis <sub>pin</sub> du bétail, & qui recueillent le beurre, le

Toutes les rivieres & tous les torrens qui deser les plusendent des montagnes dans le plat pays, sont ort poissonneux. La mer forme aussi de grands on trouve olfes, très-favorables & très-propres à la pêche. y a encore plusieurs lacs d'eau douce, qui ont ays ne son siqu'à douze lieues de circonférence; & d'autres s moutons dus petits qui nourrissent aussi de très-bons poispagne. Comons, tels que des saumons, des truites de plusieurs de petite spèces, des anguilles, &c.

Les mêmes poissons, dit M. Horrebows, se nt quantité ouvent aussi dans quelques eaux chaudes, qui pandent la pulent directement dans les rivieres, ce qui es qu'elle touve que ces eaux n'ont aucune qualité fulhureuse ou minérale.

habitées On distingue en Islande, trois sortes d'eaux milieu de haudes, appellées généralement huerer. Quelques- chaudes, le long de nes d'une chaleur médiocre, ne la doivent qu'à milles de sur passage sur un terrain échaussé; d'autres for-penté pent ment des fontaines, dont le bassin est plus ou agnes, agnes, grand, & dans lequel l'eau bout comme les grande elle était sur un grand seu. Enfin il y en a qui 💂

Islande.

bouillant avec violence, lancent leurs eaux et l'air, les unes continuellement & sans régula rité, les autres périodiquement, & dans un orde continuel.

De cette derniere espèce est une source chaude qui se trouve dans le canton du Nord. Elle des singularités dignes de l'attention des Physciens, & que M. Horrebows sair connaître.

Près d'une métairie, appellée Reykum, son situées trois sources d'eau chaude, éloignées l'une de l'autre d'environ trente toises; l'eau dans cha cune bouillonne & s'élance alternativement; c'el à-dire, lorsque la fontaine, qui est à une extrémité a jetté de l'eau, celle du milieu en jette à sou tour, puis celle qui se trouve de l'autre côté; la premiere ensuite recommence à bouillonner. & à jetter de l'eau de la même maniere, ce qui continue toujours successivement dans le même ordre, & si régulierement, que chaque source jette de l'eau environ trois sois dans un quan d'heure.

Ces trois fontaines ne sont point sur une montagne, mais dans une plaine d'assez grande étendue, à quinze ou dix-huit lieues du mont Krasse. Le terrain où elles sont situées, est de pure roche L'eau de deux de ces sources, dont s'ouverture est apparente, perce à travers des pierres & des crevasses. Elles ne lancent leurs eaux qu'environ à la

hauteur d troilieme che fort la croirait beaucoup Braffeur. lance l'eau retombant de quatre la confidé avant que trois bouil moitié de l'ouverture l'ouverture la hauteur tôt, com du niveau cette four de l'autre & ainsi de

Le mou
fources n'e
leurs eaux
qui ne for
l'eau de l
on la voit

natif.

rs eaux e ins régula ns un orda

LE

rce chaude ord. Elle des Phyli aître.

kum , font

gnées l'une

u dans cha ment; c'el extrémit jette à fon autre côté uillonner. re , ce qui le même que source

une monande éten ont Kraffe ure roche verture el des creviron à la

s un qua

hauteur de deux pieds au - dessus de terre. La troisieme a une ouverture pratiquée dans une ro- Islande. che fort dure, & si exactement arrondie, qu'on la croirait un ouvrage de l'art, ce qui lui donne beaucoup de ressemblance avec une chaudiere de Brasseur. Lorsque cette fontaine a bouillonné, elle lance l'eau à dix ou douze pieds de hauteur, & recombant ensuite dans l'ouverture, elle s'enfonce de quatre pieds. On peut alors s'en approcher pour la considérer à son aise; mais il faut se revirer avant que l'eau remonte, & l'on en est averti par trois bouillonnemens. Le premier éleve l'eau à la moitié de la distance, qui est entre la surface & l'ouverture; par le second, elle monte jusqu'à l'ouverture même; le troisseme forme un jet de la hauteur marquée ci-dessus, & retombe aussitôt, comme on a dit, à quatre pieds au-dessous du niveau de l'ouverture. Pendant que l'eau de cette source reprend son état naturel, la fontaine de l'autre côté Jette de l'eau; puis celle du milieu & ainsi de suite, dans un ordre constant & alternatif.

Le mouvement perpétuel & régulier de ces trois sources n'est pas la seule chose qu'on y remarque; leurs eaux produisent encore des effets singuliers, qui ne sont pas moins surprenans. Si l'on met de l'eau de la grande fontaine dans une bouteille, on la voit sortir de la bouteille deux ou trois sois

Mande.

au même instant que la source lance son eau, & ce jeu continue aussi long-temps que dure l'effervescence de l'eau qui est dans la bouteille. Après le second ou le troisieme bouillonnement, elle devient tranquille & froide. Lorsqu'on bouche la bouteille, après l'en avoir remplie, elle éclate en morceaux au premier jet de la source. M. Horrebows dit s'être assuré de ce phénomene par plusieurs expériences. Lorsque l'on peut approcher de la grande source, & que l'on y jette quelque chose, de quelque nature que ce soit, & même du bois, elle l'entraîne au fond; mais aussi lorsqu'elle rejette l'eau, elle lance le bois & les pierres pardessus ses bords, & même à quelques pas de son ouverture. On a quelquesois éprouvé sa force, en y jettant des pierres aussi grosses & aussi pelantes qu'un homme vigoureux pouvait en porter: elles occasionnaient un grand bruit dans la fontaine; mais bientôt elles cédaient à la violence du bouillonnement, &, malgré leur pesanteur, elles étaient rejettées hors de l'ouverture.

De l'eau que cette source lance en l'air, il se forme un petit ruisseau qui se refroidit dans son cours, & va se jetter dans une riviere à peu de distance de-là. Cette eau n'a que très - peu de goût minéral, & elle est fort bonne à boire lorsqu'elle est froide. Le terrain des environs donne toujours de bons pâturages, excepté à huit ou dix

pieds auto

La ferm core tièdes fon bétail nent plus effet partic propriété, tée feulem crire: il y quoiqu'elle

On trou

d'autres ea rieux, elles les avantag premier, e appris par l'nent une fu au contrair fage d'un phénomène l'air est hu dérables, il de ces eaux fec, il ne sexhalaisons

Les hab

pieds autour des trois sources, où le sol est très-

Illande.

La ferme près de laquelle coulent les eaux encore tièdes de ces trois fontaines, y fait abreuver son bétail, & il est prouvé que ses vaches donnent plus de lait que les autres; c'est un nouvel esset particulier à ces eaux. Au reste, cette derniere propriété, quoique extraordinaire, n'est pas affectée seulement aux trois huerer qu'on vient de décrire: il y en a plusieurs autres qui l'ont aussi, quoiqu'elles n'aient aucun mouvement réglé.

On trouve en plus de cent endroits d'Islande d'autres eaux chaudes; mais n'offrant rien de curieux, elles ne méritent d'être considérées que par les avantages qu'elles procurent aux habitans. Le premier, est d'être un excellent barometre. On a appris par l'expérience, que lorsque ces eaux donnent une sumée épaisse, la pluie n'est pas éloignée; au contraire quand elles sument peu, c'est le présage d'un temps sec & serein. La raison de ce phénomène se conçoit très - facilement. Lorsque l'air est humide, les exhalaisons étant plus considérables, il s'ensuit nécessairement que les vapeurs de ces eaux s'augmentent; au contraire, si l'air est sec, il ne sournit que très-peu de vapeurs, & les exhalaisons sont en petite quantité.

Les habitans qui ont leur demeure près de ces eaux chaudes, & particulierement auprès de celles

E eau, & re l'ef-

Après t, elle uche la late en Horrear pluprocher uelque même

s pieries pas uvé la ' & aulli

i lorf-

n porlans la olence

, il fe

nteur,

eu de eu de · lorf-

onne u dix

Islande.

qui sont bouillantes, s'en servent sort utilement à disserent usages. Ils mettent leur viande, ou ce qu'ils voulent faire cuire, dans une marmite remplie d'eau froide qu'ils suspendent au-dessus de la sontaine; tout s'y cuit de la même saçon que sur un grand seu, sans qu'aucune mauvaise odeur se communique aux alimens, ni à l'eau de la marmite. Les voyageurs tirent de même un bon parti de ces sources, en y suspendant la thésere qu'on porte ordinairement en voyage, & elle bout en moins d'un demi quart-d'heure.

Près de Krusevig est une de ces fontaines bouillantes, où le Voyageur Danois dit avoir vu un homme qui était occupé à courber des cerceaux, sans employer d'autre moyen que celui de tremper ses pe ches dans l'eau chaude. Quoiqu'elles eussent plus d'un pouce d'épaisseur, elles acquéraient un tel degré de flexibilité, que l'ouvrier paraillait faire ses cerceaux sans aucune peine. « Cependant, observe M. Horrebows, il métait obligé de s'éloigner de la source d'heure men heure, quelquefois même plutôt, pour refpirer un autre air : ce qui rendait cette prémcaution nécessaire, c'est que la fontaine, qui mest environnée de soufre, d'alun, de salpêtre, » & de toutes sortes de terres colorées, exhale nune odeur aussi infecte que dangereuse. J'ai » moi - même, ajoute - t - il, ramassé dans cer

mendroit o mais l'od mviolente, mpeu de te

Les Islat
ces eaux ch
on tempere
en général
taires & qu
en ont à
un usage

Comme roir de cett fieurs endro en d'autres neufe; aille pellées my rolorsqu'on el est affez conture.

Quelle q lande, & l' l'agriculture lement aucu celle de cul les garantir ement

ou ce rem-

de la

ue fur

eur fe

rmite.

arti de

porte

moins

ntaines

oir vu

s cer-

e celui

Quoi-, elles

e l'ou-

ucune

ws, il heure

or ref-

pré-

, qui pêtre,

exhale

. J'ai

ns cer

sendroit différens échantillons de cette terre; mais l'odeur qu'exhalait cette source, était si Islande. pviolente, que je ne pus la supporter que très-» peu de temps. » Les Islandais tirent encore un bon service de

ces eaux chaudes; ils en forment des bains, dont on tempere la chaleur comme on veut. Ils sont en général si persuadés que ces bains sont salutaires & qu'ils prolongent la vie, que ceux qui en ont à portée de leur habitation, en font un usage fréquent dans toutes les saisons de l'année.

Comme dans tous les pays du monde, le terroir de cette Isle a beaucoup de variété. En pluficurs endroits, il se trouve une bonne terre grasse; en d'autres, c'est la terre argilleuse ou sablonneuse; ailleurs on voit des terres fangeuses, appellées myren, qui deviennent d'un bon rapport, lorsqu'on est parvenu à les dessécher. La tourbe est assez commune par-tout, & d'une bonne nature.

Quelle que soit la différence des terres d'Islande, & l'utilité qui pourrait en résulter pour l'agriculture, les habitans ne connaissent généralement aucune autre occupation champêrre que celle de cultiver des prairies, de les fumer, de les garantir des bestiaux, & d'y recueillir le four-

Islande.

rage qu'elles produisent. C'est-là ce qui fait la richesse des métairies, & chacune a ses prairies autour ou à peu de distance de ses murs. L'herbe y pousse avec une telle vîtesse, que, quoique la neige soit à peine sondue à la fin de Juin en quelques endroits, quinze jours après on y voit de beau soin d'un pied de haureur.

Plantes.

On ne connait jusqu'à présent d'autres plantes en Islande que l'oseille, le cochléaria, l'angélique, & une certaine espèce de mousse qui croît sur les rochers nuds & stériles, appellée Muscus cataracticius. Cette derniere plante est un aliment sort commun, & beaucoup d'habitans s'en servent au lieu de pain. Ceux qui sont voisins du lieu où elle croît, en ramassent non-seulement pour leur provision, mais encore pour vendre à ceux qui ne sont pas à portée d'en recueillir. « J'ai sou- vent mangé de cette plante par goût, dit l'E- crivain Danois: je l'ai trouvée sort bonne & poinsaisante.

Quant à celles qu'on appelle potageres, il paraît, par son récit, qu'avec des soins & de l'expérience dans le jardinage, on peut parvenir à en faire croître dans toute l'Isle, puisqu'en plusieurs jardins on trouve des choux, du céleri, du persil, des navets, des petits-pois, plusieurs autres légumes de cette espèce, & en général

toutes les

Il n'en feaux fruit des grosei bien, & fe » observe ntes d'arb y réuffir nables. L nêtre dans plans leur » choisir ui »le trajet d » de Coper moul les arbi même for » difficiles à o précaution \*apporter » pourrait l

Puisque produisent il est proba grains, si so dais ignores rage & l'art céder cette toutes les plantes qui sont d'usage dans nos =

Iflande.

Il n'en est pas de même des arbres ou arbrisfeaux fruitiers: on n'en voit pas d'autres ici que des groseillers, dont les fruits mûrissent assez bien, & sont de bon goût. « Je ne doute pas, sobserve notre Auteur, que plusieurs autres sotntes d'arbres & d'arbustes ne pussent très - bien y réussir, en leur donnant les soins convenables. Le plus grand inconvénient me paraît nêtre dans la difficulté de transporter les arbres plans leur faire tort; pour l'éviter, il faudrait » choisir un temps contraire à celui où l'on fait »le trajet de cette Isle. Les vaisseaux ne partent » de Copenhague que dans le mois de Mai, temps noù les arbres ont déjà poussé, & où quelques-uns » même sont en fleurs; c'est ce qui les rend très-» difficiles à transporter. Cependant, avec certaines » précautions, on pourrait peut-être encore les papporter bien sains, & dans un état où l'on » pourrait les transplanter avec succès. »

Puisque l'Islande renserme des jardins, qui produisent toute sorte de racines & de légumes, il est probable qu'elle produirait également des grains, si son terrain était cultivé; mais les Islandais ignorent absolument toute espèce de labourage & l'art de semer. On ne sait d'où peut procéder cette ignorance; car la tradition nous ap-

plantes angélii croît Muscus aliment

fait la

rairies

herbe

que la

iin en

y voit

lieu où our leur eux qui 'ai foudit l'E-

omie &

fervent

, il pade l'exvenir à en plu-

plutieurs général

leri, du

Islande.

prend que le pays était autrefois cultivé, & qu'il y avait des champs ensemencés. La vérité de cette tradition se reconnait en divers endroits par les fillons de ces champs, & par les divisions qui en avaient été faites. Beaucoup de Métairies, des plaines entieres, & même quelques promontoires ont des noms dérivés d'Aker, qui veut dire champ; tels sont Akrekot, Akregierde, situés tous deux près de la Ferme Royale de Bessested, & Akernef, qui en est éloigné de trois milles. a D'ailleurs, dit M. Horrebows, j'ai sous les » yeux le Code d'Islande; j'y trouve dissérens » chapitres où il est traité des terres labourées, » des champs ensemencés, des contestations qu'ils pouvaient faire naître, & des décisions qui de-» vaient intervenir sur ces objets. » Quoiqu'il soit démontré par ces faits que l'agriculture a été en vigueur dans l'Isle, il est assez difficile d'expliquer comment un art si utile a été abandonné généralement; comment tous les habitans ont pu perdre à-la-fois l'habitude & le goût de labourer & de semer. On peut copendant présumer avec assez de fondement, que l'affreuse mortalité qui, vers le milieu du quatorzieme siècle, fit périr une si grande quantité de monde en Europe, & sur-tout dans les pays Septentrionaux, ayant réduit les Islandais à un très - petit nombre d'hommes, les bras

bras mar ment la fa donner l

tipliées d Depui on ne tr qui conce apprend lande plu Norwège climat de qu'on est Laponie, recueille maines su faire la m démontre il croît en dans le ca lauvage, c Naturelsdi apporte de un terroir plante. En lemé; en Il se seme

belle paille

s'élève à

Tom

LE

é, & qu'il

té de cette

its par les

issons qui

Métairies,

qui veut
rde, fitués
Bessested,
rois milles.
rai fous les

e différens labourées, ations qu'ils ons qui deloiqu'il foit re a été en d'expliquer ané généra-

t pu perdre ourer & de vec assez de qui, vers le brir une si

& fur-tout réduit les ommes, les

bras

bras manquerent à la culture, & qu'insensible ment la facilité de recueillir les pâturages sit abandonner les occupations plus pénibles & plus multipliées du labour, des semailles & de la récolte.

Depuis cette époque si funeste à l'humanité, on ne trouve rien dans les Annales Islandaises qui concerne l'agriculture. L'Auteur Danois nous apprend que son Souverain a fait passer dans l'Islande plusteurs. Paysans de Danemarck & de Norwège, pour rétablir la culture des terres. Le climat de cette Isle ne peut contrarier les succès qu'on est en droit de se promettre; puisqu'en Laponie, où l'été est beaucoup plus court, on recueille de très-bon froment; six ou sept semaines susfisent pour le semer, le faire mûrir & faire la moisson. Nous avons de plus un fait qui démontre que le blé viendra très-bien en Islande: il croît en certains endroits de cette Isle, sur-tout dans le canton de Skaftefield, une forte de blé fauvage, dont on fait une farine excellente que les Naturels du pays estiment autant que celle qu'on leut apporte de Danemarck. Ce blé sauvage croît dans un terroir profond, où il ne vient aucune autre plante. En quelques endroits, il est petit & clairsemé; en d'autres, il est abondant & très-épais. Il se seme de lui-même chaque année. Sa tige qui s'élève à la hauteur de trois pieds, fournit une belle paille garnie d'un épi long, dont la forme

Islande.

p

Islande.

est semblable à celle de notre froment. Peut-être que ce blé est un reste de celui qu'on avait anciennement semé, & que le temps, ou le désaut de culture ont fait dégénérer au point où on le voit aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le Roi de Danemarck a donné des ordres précis d'examiner cette plante, & d'essayer de la faire venir par-tout où s'on pourra, pour le bien général des habitans,

Les plantes marines, suivant notre Auteur, sont en très-grand nombre; mais il ne nomme que l'Alga marina saccharisera, sur laquelle il nous apprend qu'un jeune Médecin Islandais a donné une belle Dissertation. Aucune de ces productions marines ne sont inutiles aux habitans: les unes servent à nourrir les bestiaux pendant l'hiver, lorsque l'on manque de sourrage; l'algue sucrée se mange par goût plutôt que par nécessité; elle sait même une branche de commerce entre les habitans des Côtes, & ceux qui sont plus éloignés dans les Terres. Le prix de cette plante est de la moiné du prix que vaut le poisson séché.

A l'égard des arbres des Forêts qui appartiennent encore au genre végétal, ils sont en assez peut nombre en Islande. On n'y voit que des bouleaux & des saules, dont la grosseur n'excède pas celle du bras, & dont la hauteur va au plus à dix ou douze pieds. En plusieurs endroits, les arbres sont rassemblés, de maniere qu'ils forment çà & là

de petits bou peut dire que parce qui deux; le cette espèce ici mention de que parce qui tes pour faire les habitans dans des arbitans 
n

nes qui indique bois en bien oftuellement. espèce fort singen-Brand, nu grande profortes, comme mententre de dessus & pardusiere, fort du Je sus extrêmelorsque j'en

encore loriq

en grande qu

En creufan

rouve des fo

eut-être
vait ane défaut
où on le
Roi de
examiner
par-tout
habitans,
eur, font
que l'Alnous aponné une

E

tions maes fervent
, lorsque
se mange
ait même
bitans des
dans les
la moitié

rtiennent
Iez petit
bouleaux
pas celle
à dix ou
bres font
çà & là

de petits bouquets; mais généralement parlant, on peut dire qu'ils sont assez rares relativement à l'étendue de l'Issande. Outre ces bois, il y a des brossailles & des arbrisseaux qui donnent assez d'ombrage pour garantir du soleil une personne ou deux; le genevrier & d'autres arbustes de cette espèce sont sort communs. Nous ne faisons ici mention de ces productions peu considérables, que parce qu'elles offrent aux habitans des ressources pour faire du charbon, à l'usage des forges. Les habitans riverains en ont de bien plus sûres dans des arbres, que la mer amene tous les ans en grande quantité sur les côtes de leur Isle.

En creusant la terre de côté & d'autre, on trouve des souches pourries, & de vieilles racines qui indiquent qu'il y a eu anciennement des bois en bien des lieux, où il n'en existe plus sauellement. Quelquesois on en rencontre une spèce sort singuliere, que l'on nomme Schwart-ten-Brand, noir-tison. Ce bois est toujours à une grande prosondeur, en morceaux larges & mintes, comme de grandes tablettes, & communément entre de grosses pierres qui le couvrent par-lessus & pardessous. Il est d'une pesanteur singuliere, fort dur, noir comme l'ébène, & ondé. Le sus extrêmement surpris, dit M. Horrebows, plorsque j'en vis pour la premiere sois, & plus pencore lorsqu'on m'assura de quelle maniere il

flande.

Islande.

» se trouvait dans les pierres. Je doutai que co » fût du bois, & je crus devoir le mettre au » rang des pétrifications; mais comme je fis l'ex-» périence qu'il cédait au rabot, qu'il donnait des » copeaux très fins, & qu'on pouvait le travailler » comme on jugeait à propos, je pense qu'il doit » être regardé comme un bois d'une espèce sin-» guliere, & en conserver le nom.»

Animaux.

Il n'y a point de bêtes fauves en Islande; ne s'y trouve d'autres animaux sauvages que des mue, où, renards. On y voit arriver quelques ours qui paraissent d' viennent du Groënland sur de gros glaçons; mais Les anim les habitans ont grand soin de les empêcher de pénétrer dans le pays, ou de s'y multiplier, lots qu'ils parviennent à y entrer. Dès qu'ils en app perçoivent un, ou seulement ses traces, ils ne Les habitans cessent pas de le chercher & de le poursuivre jujqu'à ce qu'il soit tué. Deux motifs très-pressant les portent à cette chasse : le premier, est de prévenir les ravages que ces animaux; très-voraces dans les pays septentrionaux, pourraient faire parmi leurs troupeaux; le second, c'est de gagner le pris assigné pour la peau qui doit en toute occasion êrre remise au Baidi, parce qu'elle est dévolue de droit au Fisc Royal. Ces peaux d'ours de Groenland pallent pour les plus belles : on en a de blanches, de grises, de brunes & de tigrées.

Les renards d'Islande sont à peu-près de la

même cou appellent A & on les re

venus dans

Il n'en e Ils sont très de gris blev ver, & ne entres coule toute l'anné chevaux, le

les chevres

petits, court muns, que cheval, & plus qu'il per qu'ils ne coû on n'a pas b marqués, da ou moins de on envoie d blent en un cordes, parc vages. Si que LE

rrès-voraces faire parmi te occasion dévolue de

ées. près de la

de Groen

a de blan-

même couleur que les nôtres; les habitans les trai que ce appellent morroth. Les noirs y sont très-rares, mettre au & on les regarde comme des étrangers qui sont je sis l'ex- venus dans l'Isle sur les glaces du Grocnland.

onnait des Il n'en est pas de même des renards blancs. e travailler Ils sont très-communs; mais on en voit très-peu e qu'il doit de gris bleu. Les blancs le sont l'été comme l'hiespèce sin- ver, & ne changent pas de couleur. Ceux des autres couleurs la conservent également pendant Islande; l'année, à l'exception du temps de leur ges que de mue, où, comme l'on sait, tous les animaux s ours qui paraissent d'une couleur mélangée.

açons; mais Les animaux domestiques de l'Islande, sont les npêcher de chevaux, les bœuss, les vaches, les moutons & plier, los chevres. Les premiers sont généralement u'ils en appetits, courts & ramallés, mais vigoureux & forts. poursuivre muns, que les bergers gardent leurs troupeaux rès-pressant à cheval, & que chacun se pique d'en avoir le est de pré-plus qu'il peut; ce qui leur est d'aurant plus facile, qu'ils ne coûtent rien à noutrir, & que ceux dont on n'a pas besoin, on les mene, après les avoir gner le pris marqués, dans les montagnes où on les laisse plus ou moins de temps. Lorsqu'on veut les prendre, on envoie des gens qui les chassent, les rassemblent en une troupe & les prennent avec des cordes, parce qu'alors ils sont devenus très-sauvages. Si quelques jumens donnent des poulains P iii

Islande.

dans ces montagnes, les propriétaires les manacette nourr quent comme les autres, & les laissent-là trois and Ces chevaux deviennent communément plus beaux plus fiers, & plus gras que tous ceux qui son élevés dans les écuries.

En général, les bœufs & les vaches n'ont rien en Islande qui les distingue des nôtres; mais dans les parties méridionales de l'Isle, on voir plusieurs de ces animaux qui n'ont point de cornes, La & plus groi Islandais tirent leur principal revenu de leurs va nous. Il s'en ches, par le commerce du beurre qu'ils font, & equelques-& par l'usage où ils sont de composer leurs boil & même da sons ordinaires avec le petit-lait qui reste, lorsque croire que le beurre est fait. Ils donnent à cette liqueur le toute la race nom de syre. A mesure qu'elle vieillit, elle devient les béliers y claire & aigre Jusqu'à égaler en force le vinaigre troupe de cir de vin; après quoi, n'étant plus potable seule, on la peine trois y mêle beaucoup d'eau pour en tempérer l'acidité cornes, & le

Dans les contrées méridionales où les paturages à Copenhagu ne sont pas aslez communs relativement à leur qui a plus de population, les Islandais ont un usage qu'on pour ailleurs, beau rait éprouver peut-être avec quelque avantage dans la fingularité tous les pays maritimes, où les fourrages sont rares. On nourrit les vaches avec l'eau dans laquelle on a fait cuire du poisson, & on y mêle même des poissons pourris & des arêtes, qu'on réduit en bouillie à force de feu. Les vaches y sont a paraît pas su bien accoutumées, qu'elles sont très-friandes de Royaume. Le

pèce de rafr nent de bon gout, ni od

Les chevr deur que le nos moutons moutons, bro pas bien com

Il fe fait to & de la laine le Danemarck à trois and olus beaux e qui fond

n'ont rien

mais dans

it plusieun

LE

les man cette nourriture. C'est même pour elles une espèce de rafraîchissement, après leque elles donnent de bon lair, sans qu'il contracte ni mauvais goût, ni odeur délagréable.

Les chevres, les moutons sont de même grandeur que les nôtres. Ces derniers ne different de nos moutons qu'en ce qu'ils ont presque tous, moutons, brebis & béliers, des cornes plus grandes ornes. La & plus grosses que ces animaux n'en ont chez e leurs val nous. Il s'en trouve pluseurs qui ont trois cornes, ls font, & & quelques-uns même qui en ont quatre, cinq, leurs boil & même davantage. Cependant il ne faut pas te, lorsque croire que cette particularité foit commune à liqueur le toute la race des moutons d'Islande, & que tous elle devient les béliers y aient plus de deux cornes. Dans une le vinaigne troupe de cinq à six cens moutons, on en trouve feule, on a peine trois ou quatre qui aient quatre ou cinqer l'acidité cornes, & lorsque le cas arrive, on les envoies pâturages à Copenhague comme une sareté. Tout mouton nent à leur qui a plus de deux cornes vaut en Mande, comme qu'on pour Pailleurs, beaucoup plus qu'un autre, à cause de ntage dans la singularité; & c'est une preuve qu'ils n'y sont rages fort pas bien communs.

ns laquelle. Il se fait tous les ans un grand trafic de moutons. êle même & de la laine qu'on a recueillie, qu'on enlève pour 'on réduit le Danemarck; cependant cette laine en général ne y sont le paraît pas supérieure à celle des moutons de ce iandes de Royaume. Le choix de la matiere, la préparation

Islande.

qu'on sait lui donner, ce sont là les moyens les plus sûrs qu'on doive employer dans la fabrication des étoffes pour les conduire à la perfection, & c'est aussi par-là qu'on parvient à tirer un pari très-avantageux de la laine d'Islande, qui a, comme par-tout, différens degrès de qualité & de bonté.

Cette Isle n'ayant point d'autres grains que ceux qu'on y apporte de Danemarck, ce qui les rend toujours chers, on y élève peu de volaille, telle que des poules, des canards & des pigeons. Il no s'en trouve même que chez quelques gens aisés, qui se piquent de vivre avec un peu de délicatesse, ou chez des marchands qui nourrissent des poules, pour faire commerce de leurs œuss.

La disette de volaille domestique est à la vérité bien réparée par l'abondance du gibier, & sur-tout des oiseaux aquatiques. Le gibier conssiste en becasses, en cailles, & en perdrix d'une espèce particuliere, qui est blanche en hiver, guise pendant l'été, & qui a toujours le pattes couvertes d'un petit duvet : c'est ce qui a fait donner à ces oiseaux, par les Ornythologistes, le nom de Lagopodes : en Allemagne & en Suisse, on les appelle Poules : d-neige.

Parmi les oiseaux qui vivent sur les eaux & qu'on y voit en grand nombre, il faut distinguer ceux d'eau douce & ceux de mer, Ces derniers

font en tro
fines de l'I
ou quinze l
de ces oile
qu'on appr
ces oileaux

D

Parmi le qui font ma goût exquis les oies, les & d'autres

feaux ceux of par leur mu bonne nour dont on fai

Les Island

qu'ils défig:
Dans ce no
fe mangent.
pigeon, & rougets. Ma
utile, est le
Aeder-Fuge
Latin anas
près de la gi
beaucoup co
pas plus gro

noyens les fabrication fection, & r un pani qui a, qualité &

LE

s que ceux ai les rend aille, telle eons. Il ne gens ailes, de délicarissent des œufs.

st à la végibier, & bier confrix d'une ver, grife couvertes ner à ces m de Laes appelle

s caux & listinguer derniers font en troupes immenses sur des petites Isles voisines de l'Islande, & se répandent jusqu'à douze Islandz. ou quinze lieues de distance. C'est même à la vue de ces oiseaux qu'on commence à s'appercevoir qu'on approche de cette Isle. On trouve parmi ces oiseaux de mer dissérentes espèces de mouettes.

Parmi les oiseaux de riviere & d'eau douce, qui sont mangeables, il y en a quelques-uns d'un goût exquis. On met dans cette classe les cygnes, les oies, les canards, les plongeons, les sarcelles, & d'autres de cette espèce.

Les cygnes & les canards sont de tous ces oifeaux ceux qui font le plus de profit aux Islandais par leur multitude, par leurs œufs qui sont une bonne nourriture. & par le duvet & les plumes dont on fait un commerce très-lucratif.

Les Islandais distinguent dix sortes de canards, qu'ils défignent tous par des noms particuliers, Dans ce nombre, il n'y en a que six sortes qui se mangent. Les meilleurs sont de la grosseur d'un pigeon, & paraissent être une sorte de rouges ou rougets. Mais l'espèce la plus estimable, la plus utile, est le canard à duvet, appellé en Islandais Aeder-Fugl, en Allemand Eyder-Ente, & en Latin anas plumis mollissimis. Le mâle est à-peuprès de la grosseur d'une oie ordinaire, & porte beaucoup de plumes blanches; la femelle n'est pas plus grosse qu'une canne commune, & ses

Mande.

plumes sous l'estomac sont brunes. Il y en a une grande quantité dans toutes les parties de l'Isla: mais le plus grand nombre se tient du côté de l'Occident, parce qu'il s'y trouve de petites Isles. oil ces oiseaux font leur retraite. Les habitans ayant reconnu le bénéfice qu'ils tiraient de ces Aeder-Fugl, ont forme plusieurs petites Isles à quelque distance des côtes pour y attirer ces oiseaux; aussi s'y en trouve-t-il une multitude infinie, parce qu'ils multiplient beaucoup. Quoique ce canard ait soin de choisir ainsi de petites Isles désertes, pour y établir son ménage, cependant avec un peù de précautions, on parvient à l'accoutumer à vivre près des habitations; mais il ne faut alors garder ni chien, ni bétail. J'ai moimême été témoin, dir M. Horrebows, que les canards vont quelquefois habiter la terre-ferme. Alors si ceux qui les y ont attirés ne leur donnent point d'inquiétude, ils peuvent aller & venir parmi ces oiseaux, même quand ils sont sur leurs œufs, sans qu'ils en soient esfarouchés. On peut aussi leur ôter ces œufs, sans qu'ils quittent leurs nids, & sans que cette perte les empêche de renouveller leur ponte jusqu'à trois fois. Les petits qui naissent dans ces endroits, y convent l'année suivante, & se multiplient au profit du propriétaire.

L'estomac de cet oiseau est garni de ce duvet,

mol & é dunen , dredon. duvet-vif, est encore de l'estom ramasle, & miere por nid, se dép qu'on lui courage p remplumé femelle est l'estomac, plume à fo duvet eft l male a l'el l'a brun. mais fi on pour jama mes ont g ponte; ils nant au r enfans, au

Quand I ote le duve les habitan

quatre.

LE r en a une de l'iffe; u côté de tites Illes, s habitans ent de ces es Ifles à rer ces oiltitude in-. Quoique etites Isles cependant ent à l'acmais il ne J'ai moi-, que les rre-ferme. eur donaller & ils font arouchés. ins qu'ils perte les qu'à trois

duvet,

droits, y

lient au

mol & élastique, connu sous le nom d'eiderdunen, d'où vient notre mot corrompu d'é- Islande. dredon. Le meilleur est celui qu'on appelle duvet-vif, parce qu'il a le plus de ressort, & qu'il est encore le plus durable. L'oiseau se l'arrache de l'estomac pour faire son nid; c'est-là qu'on le ramasse, & qu'on l'enlève avec les œufs. La premiere ponte enlevée, le canard refait un autre nid, le déplume de nouveau, & pond d'autres œufs qu'on lui dérobe encore. Cependant il ne se décourage point; un autre nid est bientôt refait, & remplumé une troisieme fois. Mais, comme la femelle est alors toute dépouillée de plumes sous l'estomac, le mâle vient à son défaut, & se déplume à son tour. C'est ce qui fait que ce nouveau duvet est le plus précieux & le plus blanc: car le mâle a l'estomac blanc, au lieu que la femelle l'a brun. Elle fait donc une troisieme ponte; mais si on enlève encore ses œufs, elle abandonne pour jamais cet endroit. Aussi les bons économes ont grand soin de lui laisser couver cette ponte; ils sont assurés que, l'année suivante, revenant au même endroit avec son mâle & ses enfans, au lieu d'un nid, ils en auront trois ou quatre.

Quand les petits canards ont quitté le nid, on ôte le duvet pour la troisieme fois. De cette façon les habitans ont de chaque nid deux pontes d'œufs,

Islande.

& trois récoltes de duvet. On peut juger de la quel profit ces oileaux rapportent à ceux qui ont plusieurs centaines de nids sur leur terrein. Les œufs ont un très-bon goût, & ne le cèdent point à ceux de poule. Tout ce que les Islandais amassent de duvet, est transporté hors du pays, parce qu'ils en font peu d'usage, & qu'ils aiment mieux en tirer de l'argent; cette marchandise est toujours d'un prix assez cher.

Avant de terminer la description de ce qui concerne les oiseaux aquatiques qu'on voit en ssande, il est bon de remarquer l'industrie avec laquelle les habitans vont dénicher leurs œuss & leurs petits, malgré le danger affreux dont ils sont menacés dans cette expédition. « J'ai moimme été témoin, dit leur Historien, de la manière dont on s'y prend; & je dois avouer que je n'ai pu voir, sans frémir, avec quelle intrépidité des hommes osent risquer leur vie pour servir leur intérêt. Plusieurs sois il est marrivé que, sante de prendre assez de précautions, plusieurs personnes ont péri malheureurs sement à cette chasse.

On a déjà dit que les oiseaux cherchent, pour placer leurs nids, les endroits les plus inaccetsibles aux hommes, & les rochers les plus escarpés. Voici les dispositions que l'on fait pour réussir à attaquer ces petites habitations. On attache très-

folidement faillante le poulie & homine. tout le lon che armée des rocher fignal conv rerirent cel de cent à d tinue tant est possible devient trè voit les oise des cris aff cette chasse bénéfice ; c quantité de de noutrin de plumes

On removerdatre, to nairement douces. La plus épaisse restres; &

ce climar f

ainsi que l'

er de la capi ont ein. Les et point à amassent ce qu'ils nieux en toujours

voit en strie avec sœufs & dont ils l'ai moin, de la s avouer ec quelle leur vie bis il est précaualheureu-

ent, pour inacceilielcarpés. réussir à che trèssolidement au haut du rocher une solive qui reste saillante le plus qu'il est possible : elle porte une poulie & une corde, au moyen desquelles un homme, lié par le milieu du corps, descend tout le long des rochers. Il tient une longue perche armée d'un crochet de fer, pour s'approcher des rochers & se diriger à son gré. A certain signal convenu, les hommes qui sont sur le rocher revirent celui-ci qui fait chaque fois une récolte de cent à deux cens œufs. La promenade se continue tant qu'on trouve des œufs, ou tant qu'il est possible de supporter cette suspension, qui devient très-fatigante. Pendant cette chasse, on voit les oiseaux s'envoler par milliers, en poussant des cris affreux. Les habitans des endroits où cette chasse est praticable, en retirent un grand bénéfice; car, outre les œufs, ils enlèvent aussi quantité de jeunes oiseaux, dont les uns servent de nourriture, & les autres donnent beaucoup de plumes qui se vendent aux Négocians Danois, ainsi que l'édredon.

On remarque que tous ces œuss sont d'un jaune verdâtre, tacheté de brun, comme le sont ordinairement ceux des oiseaux qui habitent les eaux douces. La coquille des premiers est insiniment plus épaisse que celle des œuss des oiseaux terrestres; & c'est vraisemblablement afin que, dans ce climat froid, ils conservent mieux la chaleur,

Islande.

Mande.

qu'ils reçoivent de l'incubation de la femelle; pendant le temps qu'elle les laisse découverts pour aller chercher sa nourriture. La plupart de ces œufs sont d'un bon goût, & font un aliment très - sain.

Les oiseaux de proie qu'on trouve en Islande; se réduisent aux quatre espèces suivantes; savoir, l'aigle, le faucon, l'épervier & le corbeau; on n'y en voit aucun autre. Comme trois de ces oiseaux n'ont rien qui les distingue de ceux de la même espèce qu'on connaît par-tout, nous ne nous arrêrerons qu'à faire connaître le faucon d'Islande, qui a la réputation d'être le plus brave & le plus adroit à la chasse de tous les autres saucons de l'Europe.

On ne connaît ici qu'une seule espèce de saucons, parmi lesquels il en est des blancs, des gris-blancs & d'entierement gris. On trouve quelquésois dans le même nid des petits de toutes ces couleurs. Ce qui a pu donner lieu de dire qu'il y en avait de plusieurs espèces, c'est cette variété de couleurs, & la dissérence de grosseur qui est entre le mâle & la semelle, le premier étant bien plus petit & moins haut que l'autre.

Outre les faucons qui font leur nid en Islande, il y en vient encore quelquesois, en hiver, du Groënland, qui sont presque tous blancs. On ap-

pelle ceux pondent pa

D

Dans cha conniers, of faucons qui mens, qu'il naissent. Ce & ils sont prendre de dois, & cetton joint l'in

La manie

rite d'être ra plante à ter à la distance attache au p une perdrix aunes de lon voltiger. A autre ficelle long, qui pa Fauconnier t premier au f planté un bât diculairem*e*n unes de dia couvre ce pi une certain pelle ceux - ci faucons volans, parce qu'ils ne pondent pas dans le pays.

Islande.

Dans chaque canton il y a un ou plusieurs Fauconniers, qui s'attachent si bien à observer les
faucons qui l'habitent, & à épier leurs mouvemens, qu'il n'y a pas un seul nid qu'ils ne connaissent. Ces Chasseurs ont des brevets du Bailli,
& ils sont les seuls auxquels il soit permis de
prendre des faucons. Tous doivent être Islandois, & cette occupation est très-lucrative, quand
en joint l'intelligence au bonheur.

La maniere dont on attrape les faucons, mérite d'être rapportée, à cause de sa simplicité. On plante à terre de ux pieux fur une même ligne, la distance de deux toises l'un de l'autre. On attache au premier, par une patte, un pigeon ou une perdrix, avec une ficelle de trois ou quatre aunes de long, afin que l'oiseau ait du jeu pour voltiger. A l'autre patte de l'oiseau, tient une autre ficelle de cinquante ou soixante toises de long, qui passe dans le second pieu, & dont le Fauconnier tient le bout pour tirer la perdrix du premier au second pieu. Près de ce dernier est planté un bâton, qui porte un filet tendu perpendiculairement sur un demi-cercle de trois ou quatre unes de diamètre, de manière qu'en tombant il couvre ce pieu & tout le terrein qui l'environne à une certaine distance. A l'extrémité du filet en

; favoir, ; on n'y oifeaux la même ne nous l'flande, k'le plus acons de

emelle:

ouverts

part de

aliment

Islande;

e de faunes, des ive quele toutes de dire lest cette grosseur le pre-

Islande, iver, du On ap-

haut que

Mande.

demi-cercle est attachée une ficelle de même Pendant la longueur que la précédente, & qui passe par le gienne bien pieu planté du côté du Fauconnier. C'est avec cette quante ou se ficelle qu'il peut tirer à terre le filet pour envelopper le faucon, de la même manière qu'il a la vue trè tire la perdrix du premier piquer au second. Les perdrix qui Fauconniers choisissent pour cette chasse les endroits voisins des nids des faucons, & les lieux où ils ont vu reposer des faucons volans nouvelle. ment arrivés.

Dès que le faucon apperçoit voltiger la perdrix qui sere d'appât, on le voit tourner en planant di rectement sur l'oiseau, & examiner s'il n'y a point de danger. Enfin il se précipite à terre avec une rapidité sans égale; d'un coup de bec il coupe d'abord la tête à l'oiseau aussi nettement que si elle eût été tranchée avec un conteau, puis il copenhague. remonte en l'air assez haut pour s'assurer qu'il peut tranquillement se repaître. Pendant qu'il s'envole, le Fauconnier tire la perdrix vers le filet, mais assez promptement, pour que le faucon ne puisse pas s'en appercevoir. Bientôt après, cet oiseau vient se saisir de sa proie, alors le Fauconnier tire le filet, & le faucon se rouve pris quand ils livre comme dans une cage. I : Fauconnier s'approche, il prend le faucon avec beaucoup de précaution, pour ne lui arracher aucune plume, & aidé d'un de ses gens, il lui met un chaperon sur les yeux.

ommes.

Tous les

Fauconnier 1 enante au R Bailli de l'Iss fauconnier d lans l'Isle, ci éforme ceux remiers dan Sur la véri auconniers I ested quinze our un gris ui font entier ne gratificati remieres cou

Quand le va Tome X

Pendant

nouvelle-

récaution, res. aidé d'un

les yeux. Pendant

le même pendant la chasse, il faut que le Fauconnier se le par le tienne bien caché, ou couché par terre à cin- islande. our enve- 200, qui est naturellement soupçonneux, & qui e qu'il a , la vue très-sûre, n'approcherait jamais de la cond. Les perdrix qui sert d'appât, s'il découvrait la moin-le les en lite chose qui lui sît ombrage, & sur-tout des les lieux hommes.

Tous les ans, le jour de la S. Jean, chaque auconnier se rend à Besselted, maison apparla perdrit genante au Roi de Danemarck, où loge le grand planant di Bailli de l'Isle, & il y dépose ses faucons. Le a'y a point fauconnier du Roi, qui vient aussi chaque année avec une lans l'Isle, choisit les faucons capables de servir, il coupe ésorme ceux qui ne le sont pas, & fait porter les ent que semiers dans son vaisseau pour les conduire à

u, puis il Copenhague. Sur la vérification du Fauconnier du Roi, les qu'il s'en l'auconniers Islandais reçoivent du Bailli de Befs le filet, affed quinze rixdales pour un faucon blanc, dix faucon ne our un gris blanc, & sept pour chacun de ceux après, cet ui sont entierement gris. On leur accorde même rs le Fau ne gratification de deux ou de quatre rixdales, rouve prist and ils livrent un ou plusieurs faucons des deux approche, temieres couleurs, parce qu'ils sont les plus

> Quand le vaisseau destiné à transporter les fau-Tome XVII.

### 241 HISTOIRE GÉNERALE

Islande.

cons, est prêt à mettre à la voile, le Fauconnier Royal fait tuer autant de bœufs qu'il en faut pour nourrir ces oiseaux pendant quinze jours; mais on en conserve de vivans, ainsi que d'autre bétail, afin de ne pas manquer de provisions, si le trajets durait plus de trois semaines ou un mois, qui est le temps qu'on y emploie communément, étant défendu à ce vaisseau de prendre terre, à moins d'une nécessité très-pressante. Il faut beaucoup de soins pour que ces faucons arrivent sains & saus en Danemarck; ils sont rangés entre les deur ponts sur des perches auxquelles on les attache, & qui sont garnies de coussins de gros drap d'Il lande remplis de foin. La quantité de faucons que le Danemarck tire annuellement de l'Islande, n'el pas toujours la même; mais communément nombre de ces oiseaux de proie est de cent ou cen vingt, & quelquefois il a été à plus de deux cens C'est de ces jeunes faucons que le Roi de Dance marck envoie tous les ans à différens Princes de l'Europe.

Après tous les oiseaux dont nous avons parlé, les Islandais en ont de petits, que M. Horrebow croit inconnus en Danemarck, & auxquels le Insulaires donnent des noms particuliers. Il y a de la grosseur des alouettes, d'autres approchant des moineaux, & tous sont très-bons manger.

DE

De toutes imal en In: mbreuse, la ate Ifle, par ous les enc puisable de ont encore it, Car "exp eft plus gras fines du No hiver & par temps. Il es ense M. Ai s sous le p fons de la qui leur c toute leur ment, plus graisse. Ce de ces pois natal, à se ent la mer d es aux peu strie supplé au défaut

e a refusée

s Islandais d

ge de recevo

uconnier faut pour ; mais on e bétail, si le trajer is, qui est ent, étant e, à moins beaucoup

ains & faus e les deux les attache, drap d'ilfaucons que unément k cent ou cen e deux cens

i de Dane

avons parlé Horrebow iers. Il y e

très - bons

De toutes les classes que comprend le genre = imal en Islande, celle des poissons est la plus Islande. mbreuse, la plus variée & la plus intéressante. ne Isle, par sa situation, jouit, préférablement ous les endroits du monde, d'une abondance puisable de grands & de petits poissons de mer, ont encore l'avantage d'être du plus excellent it. Car "expérience a fait reconnaître que le poiseft plus gras & meilleur dans les plages les plus ines du Nord, & que par-tout il est plus parfait hiver & par les grands froids, qu'en tout autemps. Il est d'ailleurs vraisemblable, comme ense M. Anderson, que les abîmes profonds s sous le pôle, sont la véritable source des Sande, n'est sons de la mer, qu'ils y trouvent la nourriqui leur convient le plus; qu'ils y acquietoute leur consistance; & que plus ils s'en ment, plus ils perdent de leur vigueur & de gtaisse. Cependant la multiplication exces-Princes de de ces poissons les force à soriir de leur natal, à se répandre sur les côtes qui envient la mer du Nord, & à venir s'offrir euxes aux peuples qui les habitent, & dont auxquels la firie supplée par le commerce de ces poisau défaut des autres productions que la itres approde a refusées à leurs climats. s Islandais doivent donc à leur situation l'a-

ge de recevoir en abondance, avec tous les Qij

# HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

vents, dans le golfe & dans les baies de leur le eces poiss toutes fortes de bons poissons qui viennent médiatement du Nord.

Les principaux & les plus utiles sont le haren filà que le cabeliau, la grande morue, le merlan, le rquelles i bot, le flaitan & les solles.

Le hareng, ou le poisson couronné, con l'appellent les pêcheurs Danois, est si général harengs ment connu, qu'il n'est pas besoin de le den res poisso pour le faire distinguer de tous les autres. Ces fait une dant on ne connaît point encore assez toute cet Ecriva espèces de ce poisson, pour les ranger sous destar, que ses particulieres. On croit communément que vent. harengs ne vivent que du limon de l'eau, & Anderson, une erreur fort accréditée parmi les pêche uves tirées Mais l'examen de leur bouche, dans laquelle harengs, a voit de petites dents, prouve d'une maniem èces, telles contestable que ces dents ne leur ont pas étéculines, &c. nées pour avaler de l'eau. En effet, des cui mes les plu ont trouvé dans l'estomac de ces poissons des mes: « Il est mens solides. Neukrants, qui a donné un I ese sondent fur les Harengs, rapporte qu'il a souvent mant, tous le dans l'estomac d'un de ces poissons plus de pour ce xaute petits crabes, à moitié digérés. Leuwent posserve leu ayant fait la dissection de quelques harengs sent de leu le temps du frai de ces poissons, a vu qui ans ces gou d'œufs dans leurs intestins.

Quoi qu'il en soit de la variété des espèce

reng & c nombrable ns les me

rce confi lifférent,

en à craind

RALE viennent i

s autres. Cep

é des espèce

reng & de la nourriture qu'il prend, il est sûr es de leur le ces poissons arrivent, tous les ans, par troupes Islande. nombrables sur les côtes de l'Islande, ainsi que ns les mers séprentrionales d'Europe, & que sont le harm d'là que vont les attendre différentes Nations merlan, le quelles ils fournissent une branche de comrce considérable. Ce n'est pas un spectacle ronné, con lifférent, que de considérer les migrations est si general harengs, & la guerre que leur font les n de le den res poissons. Anderson, d'après Neukrantz, fait une description curieuse. C'est donc assez toute cet Ecrivain, ou plutôt de son Traducger sous desder, que nous empruntons les détails qui

de l'eau, & Anderson, après avoir établi par différentes ni les pêche uves tirées des Relations des Voyageurs, que dans laquelle harengs, ainsi que beaucoup d'autres petites une manier ces, telles que les maquereaux, les plies, les ont pas étéledines, &c. font leur féjour habituel dans les fet, des cui mes les plus reculés du Nord, s'explique en ces poissons des mes: « Il est certain que les glaces immenses qui donné un Terse fondent jamais dans ces mers, & qui augmena souvent trent, tous les ans, en épaisseur & en étendue, ons plus de ont pour ces poissons une retraite sûre, qui res. Leuwent pulerve leur frai, & qui favorise l'accroisse-ues harengs sent de leurs perits; car il est évident que s, a vu qui ans ces gouffres profonds & glacés, ils n'ont en à craindre des marsouins, cabeliaux, &

Q iij

Islande.

»autres poissons voraces que la difficulté prespirer dans ces endroits empêche pénétrer, & moins encore des baleines » qui, ayant des poumons conformés presqui ncomme les animaux terreftres, ont toujou » besoin d'un air pur & nouveau pour resi mrer; en sorte que ces petits poissons jouisse adans leur retraite d'un repos qui ne peut à mtroublé ni par les gros poissons, ni par » pêcheurs, qui ne peuvent en approcher. » arrive delà que, se multipliant prodigieusemen leur nombre s'accroît au point, qu'enfin la nou riture leur manque, & les oblige à détacher colonies, pour aller vivte ailleurs. Peut-être au qu'un petit reste de ces colonies, ou du moi leur progéniture, après bien des détours do nous parlerons incessamment, s'en retourne e fuite vers le pôle, pour contribuer à la conservain de l'espèce.

Sortant des glaces du Nord, les troupes harengs sont aussi-tôt attaquées par toutes les grol & les petites espèces de poissons destructeut qui, pressés par la faim & conduits par un insti particulier, vont à leur rencontre, & les chasse continuellement devant eux, de la mer Glaci dans l'Océan Atlantique. Les harengs estra cherchent bientôt les côtes, & se jettent dans golfes, les bas-sonds, & même aux embouchu

des fleuves leuts enne fûreré. Auf tinuent leu voyager le vre, dès que échappent vraifemblab disparaissen

C'est au bouche des des hareng de la mer o due occupe moins auta longueur c Son aile di tombe au 1 principalen d'une épail poisions q qui fonder tellement . coit de loi & par l'ag fouvent ju l'air pour ya au-dev A L E
difficulté (
mpêche d
es baleines
més presque
ont toujou
pour resp
ons jouiss
ne peut à
p ni par l
procher, n

procher, a price procher, a procher, a price procher de confere au ou du moi détours do retourne e confervaire

s troupes
tes les grol
destructeur
ar un instit
des chaste
mer Glaci
engs estra
tent dans
embouchu

des sleuves, tant pour y trouvet un asyle contre gleurs ennemis, que pour mettre leurs petits en sûreré. Aussi tôt qu'ils ont jetté leur frai, ils continuent leur route; & le même instinct qui fait voyager les peres, porte leurs enfans à les suièvre, dès qu'ils en ont la force. Tous ceux qui échappent aux filets des pêcheurs, se rendent vraisemblablement dans d'autres mers; car ils disparaissent entierement.

C'est au commencement de l'année que débouche des mers du Pôle la troupe innombrable des harengs. Elle se montre d'abord à l'endroit de la mer où elle paraît le plus large, & son étendue occupe, suivant un Auteur Anglais, pour le moins autant d'espace en largeur, que toute la longueur de la Grande-Bretagne & de l'Islande. Son aile droite se détourne vers l'Occident; elle tombe au mois de Mars sur l'Islande, & c'est-là principalement que les colonnes de harengs sont d'une épaisseur prodigieuse. La quantité de gros poissons qui les attendent, les oiseaux de mer qui fondent sur eux par milliers, les font tenir tellement serrés de tous côtés, qu'on les apperçoit de loin par la couleur noirâtre de la mer, & par l'agitation qu'ils y excitent, en s'élevant souvent jusqu'à la surface, & s'élançant même en l'air pour éviter un danger pressant. Si alors on va au-devant d'eux, & qu'avec une espèce de

Iflande

Q iv

# 348 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande,

pelle dont on se sert pour arroser les voiles de vaisseaux, ou un autre instrument large & creux, on puise de l'eau, on est certain de tirer chaque fois un grand nombre de harengs. Au reste, on ne fait pas si cette colonne, avant d'aborder l'Islande, n'envoie pas un fort détachement au Banc de Terre-Neuve, & on ignore de même ce que devient le reste de la colonne qui file le long de la côte occidentale de l'Isle. Ce qu'il y a de certain, c'est que ses golfes, ses détroits, fes baies sont tous remplis de harengs, & en même-temps de quantité d'autres gros poissons qui les attendent. Parmi ces ennemis des harengs, on distingue, entr'autres, le nordcaper, qui est un des plus dangereux, & remarquable par la ruse dont il se sert pour en faire sa proie. Il se tient le plus souvent aux environs de l'extrémité septentrionale de la Norwège, qu'on appelle Cap-du-Nord, d'où il a tiré son nom. Ce poste ne peut être plus favorable à ses vues; car il est d'abord averti du passage des harengs qui côtoient la Norwège en descendant du Nord. Lorsque toutes les troupes de harengs ont dépassé sa demeure habituelle, son intérêt l'amene aux environs de l'Islande. Là, quand il est presse par la faim, il a l'adresse de rassembler les harengs dispersés dans les golfes de l'Isle, & de les chasser devant lui vers la Côte. Lorsqu'il les voit en assez grande

quantité, i quelque Ba cite un to d'entraîner étourdit & harengs, c gueule, qu en aspiran entraîne d dans un g

L'aile g

plus à por l'Orient qui rase le l'Islande, e chassée pa certaine h Orientale elle rase la partie suit qu'elle to Mer Balt pointe di deux col Côte Ori ment pa pendant

des mêi

LE voiles de e & creux. rer chaque refte, on d'aborder nement au de même qui file le e qu'il ya détroits,

s , & en s poiffons harengs, , qui eft ole par la roie. Il fe extrémité appelle Ce poste

car il est **c**ôtoient Lorfque Té sa de. environs la faim,

devant grande

dispersés

quantité, il les resserre le plus qu'il peut dans = quelque Baie, & par un coup de queue, il y ex- Islande. cite un tourbillon très-rapide, & capable même d'entraîner de légers canots. Cette petite tempête étourdit & comprime tellement les malheureux harengs, qu'ils se précipitent par milliers dans sa gueule, qu'il tient ouverte. Il les y attire encore en aspirant avec force, l'air & l'eau, ce qui les entraîne directement dans son estomac, comme dans un gouffre.

L'aile gauche des harengs, par sa marche, est plus à portée de notre connoissance. Elle se porte à l'Orient; &, après avoir détaché une colonne qui rase les Côtes Orientales & Occidentales de l'Islande, elle descend la mer du Nord, sans cesse chassée par les marsouins & les cabeliaux. A une certaine hauteur, elle forme deux divisions. L'aile Orientale dirige sa course vers la Norwège, dont elle rase la Côte; &, se divisant de nouveau, une partie suit la Norwège en ligne droite, jusqu'à ce qu'elle tombe par le Détroit du Sund, dans la Mer Baltique, & l'autre partie étant arrivée à la pointe du Nord du Jutland, se sépare encore en deux colonnes. La premiere défile le long de la Côte Orientale de Jutland, & se réunit promptement par les Belts, avec celle de la Mer Baltique, pendant que la seconde descendant à l'Occident des mêmes plages, & côtoyant ensuite le Sles-

Mande.

wick, le Holstein, l'Evêché de Brême & la Frise, se jette par le Texel & le Vlie, dans le Zuiderzée, puis, après l'avoir parcouru, s'en retourne dans la mer du Nord.

La seconde des deux grandes divisions, qui tourne à l'Occident, est aujourd'hui la plus nombreuse. Elle s'en va toujours accompagnée de marsoins, de cabeliaux & de requins, droit aux Isles de Hittland & aux Orcades, où les Pêcheurs de Hollande les attendent au temps marqué; de-là, s'avançant vers l'Ecosse, elle s'y divise en deux colonnes, dont l'une, après avoir descendu le long de la Côte Orientale de l'Ecosse, fait le tour de l'Anglererre, en laissant toutefois dans la route, des détachemens considérables, qui se portent sur les côtes des Frisons, des Hollandais, des Zéelandais, des Brabançons, des Flamands & des Français; l'autre colonne tombe en partage aux habitans de la partie occidentale de l'Ecosse & aux Irlandais, qui, de tous côtés, sont alors environnés de harengs. Toutes ces divisions s'étant à la fin réunies dans la Manche, ce qui est échappé aux filets des Pêcheurs, à la voracité des poissons & aux oiseaux de proie, forme encore un nombre prodigieux, & se jette dans l'Océan Atlantique, où il se perd; du-moins on n'en voit plus sur toutes les côtes de l'Europe.

Le hareng fréquente aussi les côtes de l'Amé-

rique Septe qu'il y foil tirant du d des fleuve colonne, chement de ou si c'est par la Mar 2 Anglais » autant qu ple haren n grande d » comme n Méridion nde l'Oce ndans les n défendu d painsi qu' n dans la

> Quelque pour son que sa Ni harengs, distribuen le comme beaucoup

ngleterre.

la Frise, iderzée, dans la

E,

ns, qui us nomçnée de roit aux l'êcheurs larqué; ivife en escendu, fait le dans la fe porandais, ands &

rage Ecosset alors s'étant chappé bissons ombre que

Amé-

as fur

Islande.

rique Septentrionale; mais il s'en faut de beaucoup qu'il y soit aussi abondant qu'en Europe; & en tirant du côté du Midi, on n'en voit plus au-delà des fleuves de la Caroline. On ne sait pas si la colonne, qui pénètre en Amérique, est un détachement de la grande troupe descendant du Nord, ou si c'est un reste de ceux qui s'en sont retournés par la Manche. «Quoi qu'il en soit, dit l'Auteur » Anglais de l'Atlas maritime & commerçant, » autant que j'ai pu découvrir par mes recherches, »le hareng ne se trouve jamais, du-moins en ngrande quantité, dans les Pays Méridionaux, » comme l'Espagne, le Portugal, les Côtes » Méridionales de la France, ni sur les Côtes nde l'Océan, ni dans la Méditerranée, ni odans les parages d'Afrique, comme s'il était » défendu à ce poisson de se livrer à ces peuples, » ainsi qu'il fait aux autres, pour les mettre n dans la nécessité de tirer leurs provisions d'An-» gleterte. »

Quelque envie que ce même Anglais, par zèle pour son pays, paraisse avoir de nous persuader que sa Nation sait un commerce considérable de harengs, il est sûr que ce sont les Hollandais qui distribuent ce poisson par toute l'Europe, & que le commerce qu'ils en sont, est non-seulement beaucoup plus étendu que celui des Anglais,

#### HISTOIRE GENERALE \$52

mais même supérieur à celui de toutes les autres Mande. Nations.

> Cette seule pêche nourrit en Hollande ordinairement plus de cent mille personnes, & elle en enrichit beaucoup. Huet fait monter à la quantité de trois cens mille tonneaux, le produit annuel de cette pêche, qu'il évalue à vingt-cinq millions d'écus de banque, dont dix-sept millions en pur gain, & huit millions pour les frais, Funcius soutient que les Hollandais pêchent par an quatorze mille huit cens millions de harengs. Doot prétend qu'en 1688, quatre cens cinquante mille Hollandais furent employés à la pêche du hareng.

> Chaque année, à la Saint-Jean, les Hollandais se rendent, ainsi qu'on l'a déjà dit, aux Isles de Shetland ou Hitland, du côté de Faythill & de Bockeness, avec douze ou quinze ou buyses, sorte de barques destinées à cette pêche. Lorsqu'elles sont rassemblées, on se met en mer en poullant au Nord-Nord-Ouest, & on jette le premier filet près de Fayrhill, la nuit du lendemain de la Saint-Jean, d'abord après minuit. La pêche ne se fait jamais pendant le jour, tant pour mieux reconnaître le fil du banc des harengs qu'on distingue plus aisément par le brillant de leurs yeux & de leurs écailles, & pour régler là-dessus

la direction est attiré p les buyses cerner les

Les filet des dimen dont il n'e au-lieu de grosse soie, que des fil trois ans, ans ceux d en brun, à filets ont on ne les r coup, on dix & jusq last compr contient m

Il n'est 1 25 Juin , arrivé à sa transporter les Erats-G prone, & il est enjo matelots, de Holland autres

ordi
celle
quanroduit
gt-cinq
illions

frais, nt par rengs. quante

he du

andais
les de
& de

tyses,

Lorser en
tte le

t. La pour qu'on

ende-

leurs leslus la direction des filets, que parce que le poisson est attiré par la clarté des lanternes que portent les buyses, & qu'en étant ébloui, il ne peut discerner les piéges qu'on lui tend.

Les filets qui servent à pêcher le hareng, ont des dimensions marquées par les Ordonnances, dont il n'est pas permis de s'écarter. Aujourd'hui, au-lieu de chanvre, on y emploie une espèce de grosse soie, qu'on tire de Perse, parce qu'on a trouvé que des filets de cette matiere durent au-moins trois ans, tandis qu'il fallait renouveller tous les ans ceux de chanvre. L'usage est de les teindre en brun, à la sumée des copeaux de chêne. Ces silets ont mille ou douze cens pas de long, & on ne les retire qu'une sois dans la nuit. D'un seul coup, on prend quelquesois trois, quatre, cinq, dix & jusqu'à quarorze lasse de harengs: chaque last comprend douze tonneaux, & le tonneau contient mille poissons.

Il n'est pas permis de jetter les silets avant le 25 Juin, parce que le poisson n'est pas encore arrivé à sa persection, & qu'on ne saurait le transporter loin sans qu'il se gâte. Chaque année, les Erats-Généraux rendent une Ordonnance exprene, & sont assicher des placards, par lesquels il est enjoint aux Maîtres de buyses, pilotes & matelots, de prêter serment, avant leur départ de Hollande, de ne pas précipiter la pêche; &

Islande.

### 254 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

à leur retour, ils font un nouveau serment, pour attester que ni leur vaisseau, ni aucun autre, n'a enfreint la Loi, au moins à leur connoissance. En conséquence de ce double serment, on expédie des certificats à chaque vaisseau destiné au transport des nouveaux harengs, pour empêcher la fraude, & pour conserver le crédit de ce commerce lucratif. Cet article est si important, que, dans la convention faite en 1606, entre la Hollande & la Ville de Hambourg, il a été expressément stipulé qu'on veillerait très-exactement de part & d'autre, à l'exécution des Ordonnances relatives à cette pêche.

Dans les trois premieres semaines qu'elle dure, c'est-à-dire, depuis le 25 Juin jusqu'au 15 Juillet, on met tout le hareng qui a été pris, pêle-mêle dans des tonneaux, qu'on expédie à mesure sur certains bâtimens bons voiliers, appellés chasseurs, qui le transportent en Hollande; le premier hareng qui arrive, est nommé par cette raison, hareng de chasseur.

Quant à celui qu'on prend après le 15 de Juillet, aussi-tôt qu'il est à bord des buyses, & qu'on lui a ôté les ouies, on a grand soin d'en saire trois classes, qu'on nomme hareng vierge, hareng plein & hareng vide. Chaque espèce est salée, & mise dans des tonneaux particuliers. Le hareng vierge (en Hollandais voll haaring) est celui qui e prend le poud'œufs, controlle perfection.

D

Le haren, celui qui a fi est sur espèces serve pas si les deux derni ordinaire des qu'elles sont finie. Cette mois de Novemettent de Décembre.

Les tonnes arrivées en I plus loin, on & on les rehade mer, on qui forment neau, où on meilleur harden France, Hambourg, fait ouvrir p l'avoir encordaife, en f

pour ce, n'a ce. En expédie tranfcher la comque,

Hol-

presté-

ent de

ces re-

dure,

Juillet,

e-mêle

re fur

Jeurs,

er ha-

aifon .

Juil-

qu'on

faire

areng

e,&

areng

i qui

le prend le premier, & qui est rempli de laites
ou d'œufs, ce qui est son état d'intégrité ou de lilande.
perfection.

Le hareng vide, ou schooten haaring, est celui qui a stayé, & le hareng plein, celui qui est sur le point de frayer. La premiere de ces deux espèces est la moins estimée, & ne se conferve pas si bien que le hareng plein; ce sont les deux dernieres espèces, qui forment la charge ordinaire des buyses, & elles partent à mesure qu'elles sont remplies, ou quand la pêche est sinie. Cette pêche dure ordinairement jusqu'au mois de Novembre, & les Ordonnances même permettent de la continuer jusqu'à la fin de Décembre.

Les tonnes de harengs des trois espèces, étant arrivées en Hollande, avant de les transporter plus loin, on les ouvre, on les sale de nouveau, & on les rehausse si bien que, de quatorze tonnes de mer, on en fait douze tonnes d'Amsterdam, qui forment ce que les marins appellent un tonneau, où on les met dans de petites caques. Le meilleur hareng qu'on connaisse en Allemagne & en France, vient de Hollande par la voie de Hambourg. A son arrivée en cette Ville, on le sait ouvrir par des Jurés-Emballeurs, qui, après l'avoir encore salé & entonné à la saçon Hollandaise, en sont une estimation juridique, &

## 256 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

mettent sur les nouveaux tonneaux des marques tél glées par l'Ordonnance. Si le hareng de Hollande est si excellent, & son gout infiniment plus délicieux que celui des harengs pris & préparés par toutes les autres Nations, c'est que les pêcheurs Hollandau lui coupent les ouies, à mesure qu'ils le prennent. & qu'après l'avoir préparé avec soin, ils ne manquent jamais de serrer tout ce qu'ils ont pris dans une nuit avant la chûte du jour. Les tonneaux, dans lesquels on entasse ces harengs, som tous de bois de chêne, & on les y arrange avec beaucoup d'ordre, sur des couches de gros sel d'Espagne on de Portugal. Toutes les autres Nations de l'Europe prenant beaucoup moins de précautions, leurs harengs sont d'une qualité très-inférieure, & se conservent bien moins que ceux de Hollande.

Il y a environ trois cens cinquante ans que l'usage d'encaquer le hareng subsiste. Avant qu'on eût trouvé le moyen de le conserver, on ne le mangeait vraisemblablement que frais ou sec. L'époque de cette utile invention est sixée, par quelques Historiens, à l'an 1397, & par d'autres, à 1416. L'inventeur s'appellait Guillaume Beuckels, ou Beuckelsen, ou Bucfeld, & il était de Biervlier en Flandre. On reconnut biensôt en Hollande les avantages de la caque, pour conserver le goût du hareng, & vous le transporter aisément

gifément tion fi commer Beuckels comman Reine de fonnes, pour le r leurs f Avant de les sal appelle bfaçon. A ouvre, la laite, dans de l fel, & on fel & d'e buisse y t ent quat es retire in tonne: pardeffus fait rem neau, po

> caution , 1 thange le

qu'il n'y

Tom

RALE

s marques réi Hollande eft plus délicieux par toutes les rs Hollandais le prennent, , ils ne manont pris dans

es tonneaux, , four tous de vec beaucoup fel d'Espagne s Nations de le précautions, s - inférieure, ceux de Hol-

pante ans que e. Avant qu'on ver, on ne le frais ou fec. est fixée, par & par d'auir Guillaume ld . & il était ut bienist en pour confere transporter

ailément

nisément par-tout. Depuis ce temps, cette invennon si simple est devenue comme la base du Islande? commerce des Hollandais. Aussi la memoire de Beuckels a-t-elle été dans la suite en telle recommandation, que l'Empereur Charles V & la Reine de Hongrie, allerent, en 1536, en perfonnes, voir son tombeau à Biervlier, comme pour le remercier d'une découverte si avantageuse leurs sujets de Hollande.

Avant d'encaquer les harengs, il y a deux façons de les saler, en blanc ou en rouge; c'est ce qu'on appelle blanc salé & rouge salé. Voici la premiere acon. Aussi-tôt que le hareng est pêché, on l'ouvre, on sépare les boyaux d'avec les œufs ou a laite, & on les ôte. On lave ensuite le poissont lans de l'eau fraîche, on le frotte bien avec du el, & on le met dans une saumure composée de el & d'eau fraîche, affez forte, pour qu'un œuf wiffe y tenir sans s'enfoncer. Les harengs y resent quatorze ou quinze heures; après quoi, on es retire, on les seche bien, & on les mes dans in tonneau bien presses, avec du sel ar rond & pardessus la derniere couche, lorsqu'il est toutfait rempli. On ferme ensuite exactement le tonneau, pour que la faumure n'en découle pas, & u'il n'y entre pas le moindre air; sans cette préaution, le harcing se gâterait bientôt. Quand on thange les berengs de tonceaux, & qu'on les Tome XVII.

Islande.

remet dans les caques, il faut avoir les mêmes attentions.

La préparation des harengs en rouge se fait de la maniere suivante. Quand les poissons sont tirés de la saumure où ils ont resté au-moins vingtquatre heures, on leur passe une broche de bois dans la tête, & on les accroche dans un four préparé pour cet effet, & qui en contient ordinairement douze mille. On allume ensuite aus dessous des poissons, du sarment qui fait beaucoup de fumée, & très-peu de flamme. On les laisse en cet état, jusqu'à ce qu'ils soient suffisam. fix cens cabeliau ment séchés & sumés, ce qui se fait dans l'espace de vingt-quatre heures. Alors on les retire pour les mettre dans des tonneaux. Leur mérite consiste à être gros, gras, frais, tendres, d'un bon sel, d'une couleur dorée, & à n'être point déchirés. C'est l'espèce de harengs appellée picklings, & en Français, hareng sore ou soret. La premiere sorte s'appelle hareng blanc.

Les harengs, que l'on mange en France, ne paraissent pas, tous les ans, sur les côtes d'Islande, en aussi grande quantité, mais seulement de temps à autre; de sorte que ces poissons ne sont point sques-uns de ces o une branche de commerce pour les Islandais.

L'espèce de harengs qui, chaque année, not alsez profondéme manque pas de se montrer dans ces parages, el celle qu'on appelle sardine, & qui arrive avecle

DES

eliaux, dont elle ne les épargne pa lardines & leurs l'ardeur & l'avidi fait échouer su ochée des côtes, ent bientôt l'assa e étair pour eux heureuse; mais e re, lorfqu'on tr le infinie de sar

ll est amusant & c iavait joui plusieu r arriver les sai ndant que les flot m de ces poisso ciel est obscurci ble d'oiseaux de lus des malheure sent l'air de cris t dans les eaux co

es poissons bien pl arengs & les sardi

ie dans le bec. »

igt-

oois

four

ordi:

au-

eau-

fam-

pour

con-

point

pick-

ret. La

ne pa-

ande

temp

eliaux, dont elle est poursuivie. La baleine, ne les épargne pas non plus, engloutit souvent sardines & leurs persécuteurs.

l'ardeur & l'avidité d'une baleine, l'ayant un fait échouer sur le sable, pour s'être trop ochée des côtes, tous les Islandais du canton ent bientôt l'assaillir, & la tuerent. Une bae était pour eux une prise très-agréable & heureuse; mais elle le devint bien davantage ne, lorfqu'on trouva dans fon ventre, plus n les fix cens cabeliaux frais & vivans, une mult le infinie de sardines, & même quelques space -

ll est amusant & curieux, dit M. Horrebows, lavait joui plusieurs fois de ce spectacle, de r arriver les sardines en grandes troupes. ndant que les flots sont agités par le mouvent de ces poissons accumulés par millions, tiel est obscurci par une multitude innomble d'oiseaux de proie, qui voltigent aulus des malheureuses sardines, & qui rem sent l'air de cris perçans. A chaque instant, ques-uns de ces oiseaux se détachent, s'élan point t dans les eaux comme un trait, s'y enfonrasse profondément, & remontent avec leur ie dans le bec. 20 vecle spoissons bien plus utiles aux Islandais que

arengs & les sardines, ce sont le cabeliau,

Rij

## 260 HISTOIRE GENERALE

istande. morue, l'égrefin, & tous ceux que ne morue par nommés au commencement de ce par le partie de ce par le partie de ce par le partie de ce par

graphe.

Le cabeliau est trop connu, pour qu'il soit soin d'en donner la description. Sa chair est goût si excelle a, qu'il passe par-tout pour una délicieux. Les Islandais pêchent ce poisson al meçon, en y attachant pour amorce un mote de moule, de poisson ou de viande crue, remarque que le cabeliau a reçu de la Na une facilité de digérer singuliere. Tout poi qu'il mange, est digéré en moins de qu'il mange, est digéré en moins de qu'il mange, est digéré en moins de qu'il avale, des dans son estomac, aussi rouge que si elle, bouillie.

C'est avec le cabeliau, la langue & l'égress, les habitans préparent le flacksisch & le henge deux sortes de poissons séchés, auxquels ond le nom général de slocksisch, en Allemagn détail de la façon dont on prépare ces poissapprendra en même-temps ce que c'est qua flacksisch & le hengesisch, & en quoi ils diffun de l'autre.

Pour faire du flackfisch, on coupe la tet tance l'une de cabe iaux, morues ou égrefins; on leur ouvert dans toute sa longueur, on leur ar l'épine du dos, & on applique ces poisson de la p

DE

scontre les a lec. Après issens for c le fable; jeur, expol la chair & c beau & qu'i flent pour is communéi mage, parce pas interro laison de la p Mai & de Jui lemet en tas , en observ iours en-deho n le peut lui Quant au heng niere, avec 1 isson par le d ure, afin de is, pour le susp ultruites aussi cales, qu'on t formées que ance l'une de

ALE ou la gra que de ce pi

qu'il foit chair elt pour un poillonal e un moie nde crue, de la Na Tout poi ins de qu avale, der

& l'égrefin, & le henge quels ond Allemagn ces poil ue c'est qu uoi ils dif

ae si elle

upe la têt n leur ouv n leur ar ces poisso

scontre les autres par le côté ouvert, si le temps = sec. Après cette opération, on étale ces Mande. issens sur des pierres arrangées exprès, ou le sable; on les retourne plusieurs fois dans jeur, exposant alternativement à l'air le côté la chair & celui de la peau. Lorsque le temps beau & qu'il régne un air sec, quatorze jours flent pour sécher parfaitement ces poissons; is communément il faut trois semaines ou damage, parce qu'il est rare que la sécheresse ne pas interrompue par un temps humide dans aison de la pêche, qui dure pendant les mois Mai & de Juin. Le poisson étant bien desféché, le met en tas sur un mur construit exprès pour a, en observant que le côté de la peau soit iours en-dehors. Quelque temps qu'il fasse alors, a le peut lui causer d'altération.

Quant au hengefisch, il se prépare de la même niere, avec la seule différence qu'on fend le Mon par le dos, & qu'on lui fait un trou au nte, afin de pouvoir y passer une broche de s, pour le suspendre à l'air dans de petites cases ultruites aussi pour cet usage. Les parois de cases, qu'on appelle hialdes dans le pays, ne tformées que de lattes attachées à une certaine ance l'une de l'autre, de façon que le vent & rpuissent passer au travers, & un toit garantit poisson de la pluie. Le nom de hengesisch, que

Islande.

porte ce poisson ainsi préparé, vient de ce préparation même, hengen signifiant suspend d'où le mot composé de hengesisch veut d poisson suspendu. Il se vend plus cher que flacksisch, & il est aussi-bien plus estimé; cept dant on en fait beaucoup moins que de ce d nier, qui est, à proprement parler, la mont du pays: aussi prépare-t-on communément a livres de flacksisch contre une de hengesisch.

Ces deux sorres de poissons ainsi séchés, conservent très-long-temps, même pendant ans. Cependant on a vu qu'il n'entre point sel dans cette préparation, & qu'elle consiste si plement à l'exposer à l'air. C'est dans les quals de cet élément qu'il faut chercher les causes cette conservation; la pureté & la sécheresse l'air, suivant M. Horrebows, sont les agents pri cipaux de la dessiccation, à quoi il faut ajouteru chaleur modérée & constante pendant dix hou vingt heures.

Avoir nommé les autres poissons, tels que merlan, le turbot ou flaiton, les plies & les soll c'est les avoir assez fait connaître. Les Islandais tirent les mêmes avantages que les autres poples, c'est-à-dire, qu'ils les mangent frais, la qu'ils en prennent, ou qu'ils sont sécher pour le provision tout ce qu'ils en ont de superflu.

Ces Insulaires en usent de même à l'égard

steinbeisser, des rougets, petite espèce

Parmi les baleine tieni en Islande leur nom, n que par cett été déjà trai de la façon jouterons rie leulement qu contentaient oon, oil était qu'ils attenda avait faite, & expirant, fur l le harpon, all ui adjugeait e reste était equel elle av marck ayant ous les ustent rès-entendu tatique aujor

Les bœufs

alleurs.

a même mê

steinbeisser, ou loup marin, ou brochet de mer, des rougets, & de quelques autres poissons de la petite espèce qui n'ont rien de particulier.

Parmi les poissons de la grande espèce, la baleine tient le premier rang. On en distingue en Islande plusieurs fortes qui ont chacune leur nom, mais que l'on ne nous fait connaître que par cette seule observation. Au reste, il a tié déjà traité de ces animaux monstrueux, & de la façon de les prendre; ainsi, nous n'ajouterons rien à ce sujet. Nous remarquerons seulement qu'il y a vingt ans que les Islandais se contentaient de darder la baleine avec un harpon, où était la marque de celui qui l'avait lancé; qu'ils attendaient l'effet de la blessure que le fer avait faite, & que la baleine vînt échouer, en t ajoutetu expirant, sur la côte. Alors celui à qui appartenait nt dix he harpon, allait le reconnaître, & la loi d'Islande ui adjugeait une certaine portion de la baleine; e reste était dévolu au propriétaire du fonds sur equel elle avait échoué. Mais le Roi de Dane-& les foll marck ayant fait passer en Islande, en 1748; s Islandais ous les ustensiles du harponnage, & un homme autres pe tès-entendu dans le métier de Harponneur, on ser pour le pratique aujourd'hui dans cette Isle à peu-près a même méthode que nous avons indiquée ailleurs.

Les bœufs marins, les espadons ou scies de R iv

t frais, lo uperflu.

t · fuspend

h veut d

cher que

imé; cepe

e de ced

la mona

nément a

engefisch.

si séchés,

pendant

tre point

confifte fr

s les quali

les causes

fécheresse

agents pri

, tels que

à l'égard

# 464 HISTOIRE GÉNÉRALE

Mande.

mer, les veaux & les chiens marins sont encore des poissons assez communs sur les côtes d'Islande; la description qu'on en trouve au même endroit que celle de la baleine, nous dispense de rien dire ici de ces animaux, si ce n'est des chiens marins dont les Islandais tirent de très-grands avantages.

Ils en distinguent de trois sortes, les land sele. chiens marins de terre, oe-sele, chiens marins d'isle, gronland - sele, chiens marins de Groënland. La premiere espèce est le plus petite, mais la plus commune. On les appelle chiens marins de terre, parce qu'ils se tiennent presque toujours près de la terre. Ils vont aussi dans les golses & les petits bras de mer, pour donner la chasse aux truites & aux faumons. Les chiens marins d'Illes sont les plus grands. Ils ont reçu ce nom, parce qu'ils se tiennent volontiers dans les Isles semées autour de la terre-ferme, & sur-tout dans celles qui sont désertes, où rien ne trouble leur repos Le chien marin de Groënland, quoique grand comme celui des Isles, auquel il ressemble, n'a été distingué, sans doute, que parce qu'il est étranger, & qu'il arrive, tous les ans, au mois de Décembre. Il se tient principalement sur les côtes septentrionales du pays où il reste de ces animaux, jusqu'au mois de Mai qu'ils s'en retournent Comme ils viennent en troupes très-nombreuses,

on peut Je l'Islan

Dans I ou trente maniere leur fait rinthe . d peuvent jours, les vent dep rins. Cha de deux & à la p au lieu d les habita Ils font fi braffes un corde, & Ces ch

quatre, & A l'égard prend auf les Ifles de en sûreté les épier; de la mer attaquent ils font a

s font encore ôtes d'Islande; nême endrois cense de rien est des chiens

très - grands

les land-fele. chiens marins ns de Groën s petite, mais chiens marins fque toujours les golfes & la chasse aux marins d'Illes e nom, parce s Isles semées ut dans celles le leur repos. noique grand essemble, n'a u'il est étran-

mois de Dé-

fur les côtes

e de ces ani-

en retournent.

-nombreules,

on peut regarder ceux - ci comme une richesse : de l'Islande.

Islande.

265

Dans les golfes où ils arrivent, on arrange vingt ou trente filets longs d'environ vingt brasses, de maniere que, par les détours & les contours qu'on eur fait faire, ils forment une espèce de labytinthe, d'où peu de ces poissons qui s'y prennent, peuvent se dégager. Au bout d'un ou de deux jours, les pêcheurs levent leurs filers, & ils y trouvent depuis foixante jusqu'à deux cens chiens marins. Chacun de ces animaux est estimé la valeur de deux écus d'Empire, par rapport à sa graisse & à sa peau. Il y a des cantons en Islande, où, au lieu de tendre des filets aux chiens marins, les habitans les harponnent comme les baleines. Ils sont si adroits, qu'ils lancent à dix ou vingt brasses un harpon auquel est attachée une longue corde, & rarement ils manquent leur coup.

Ces chiens marins de Groënland ont deux, quatre, & même six aunes d'Allemagne de long. A l'égard de ceux des Isles, quelquesois on en prend aussi de grandes quantités, sur tout dans les Isles désertes. Comme ces animaux s'y croient en sûreté, les habitans s'y rendent en troupe pour les épier; &, dès que les chiens marins sont sortis de la mer pour venir se coucher au soleil, ils les attaquent & les assomment avec une massue dont ils sont armés. Il arrive souvent qu'ils en tuent

#### HISTOIRE GENÉRALE 266

Islande.

une centaine en une seule fois. On prend aussi les chiens marins de terre de la même façon que ceux de Groënland, c'est-à-dire, avec des filets arrangés en labyrinthe, ou on les tue à coups de fulil.

Les poissons d'eau douce ne sont pas en aussi grand nombre en Islande que les poissons de mer. On n'y connaît que ceux dont nous avons déjà parlé; savoir, les saumons, les truites & les anguilles, poissons trop connus pour que nous nous y arrêtions.

On ne voit en Islande ni serpent, ni aucun reptile venimeux. M. Anderson en attribue la raison à la rigueur du climat; mais, comme dir M. Herrebows, les observations météorologiques démontrent que le froid n'y est pas plus excessif qu'en Danemarck; & les serpens pourraient y vivre de la même façon. D'ailleurs on fait que l'Isle de Madère & celle de Malte, toutes deux fituées fous un climat où la gelée est inconnue; ont, comme l'Islande, l'avantage de ne nourrir aucun reptile venimeux; propriété heureuse dont vraisemblablement il faut assigner la cause à quelques qualités particulieres de l'air ou du fol, & peut-être à quelque accident, tel qu'un tremblement de terre, ou une inondation qui a pu anciennement bouleverser ces Isles, & faire périr tous les reptiles, sans que personne aix

dié te

Il y tés des font d ni ces ment c Après incomn grandes infinie le plus culieren Myvarn mouche toute l'a modés voyageu voilinag

lectes do Aux e fon pour des essai mais on d'infecte bows, o

crêpe fu

Lorfq une plui prend auffi e façon que ec des filets à coups de

pas en auffi poissons de nous avons ruites & les r que nous

, ni aucun attribue la comme dir orologiques olus excessif ourraient v on fait que toutes deux inconnue; ne nourrir reuse dont use à queldu fol, &

qui a pu & faire rsonne air

n tremble.

Eté tenté d'en rapporter pour rétablir l'espèce. Il y a peu de pays qui soient moins tourmentés des insectes que l'Islande. Les plus communs

Islandes

sont des araignées fort petites; on n'y connaît ni ces moucherons piquans, nommés communément cousins & mosquites, ni guêpes, ni taons. Après les araignées, le seul insecte dont on soit incommodé en quelques endroits, ce sont de grandes mouches dont il y a une quantité infinie, sur-tout dans le Norder-sissel, canton le plus froid du pays. Elles se tiennent particulierement près des eaux & autour du lac Myvarne; nom qui lui a été donné à cause des mouches dont ses bords sont infectés presque toute l'année. Les hommes en sont aussi incommodés que les bestiaux, de manière que les yoyageurs, qui sont obligés de passer dans le voisinage de ce lac, mettent communément un crêpe sur leur visage, pour se désendre de ces insectes dont la piquure est très-vive & très-sensible.

Aux endroits où les Pêcheurs étalent leur poifson pour en faire du flakfisch, il se trouve aussi des esfaims nombreux de ces grosses mouches; mais on ne voit en Islande aucune autre espèce d'insectes volans, ou du moins, dit M. Horrebows, on ne les connaît pas.

Lorsqu'après une grande sécheresse il survient une pluie aboudante, on voit en plaine, comme

#### 268 HISTOIRE GÉNERALE

Islande.

par-tout ailleurs, sortir de terre une grande quantité de vers rougeâtres, appellés vers de pluie, & quelques autres qui sont entierement verds, que les Insulaires croient être tombés du Ciel avec la pluie. Ces derniers ont presque la grandeur & la figure des vers à soie, qui n'ont que la moitié de leur accroissement ordinaire; ils gâtent & consument l'herbe d'une saçon étonnante aux endroits où ils paraissent.

Minéraux.

Les productions naturelles d'Islande, dans le genre minéral, paraissent être en assez grand nombre, mais elles ne sont pas encore toutes bien connues. On fait que plusieurs habitans ont trouvé dans les montagnes du métal qu'ils ont eux-mêmes fondu, & qui s'est trouvé être de bon argent; mais on ignore où existent les mines. D'autres particuliers, lorsqu'ils veulent souder des cless, vont chercher sur les montagnes une certaine matière qu'ils appliquent à la clef, & dans laquelle ils placent la barbe. Ils enveloppent ensuite le tout d'une pâte de glaise ou de limon, & le jettent au feu, où ils le laissent jusqu'à ce qu'ils croient la matière fondue. Ils retirent alors la clef. brisent l'enveloppe de terre, & trouvent la barbe aussi-bien attachée à la clef, que s'ils eussent employé du cuivre dont on se sert communément pour de pareilles soudures. Peut-être se trouvet-il des parties cuivreuses dans la matière qu'ils

ramass

To que le mais e Quelq ustens lent sa l'indufaits, ment

Les métau pierre & le

Par

encor

il en e le no repréau tra calcin vertu appel laire; Aute

queu

ont r

s vers de ntierement tombés du presque la qui n'ont dinaire; ils

con éton-

dans le effez grand coutes bien ont trouvé eux-mêmes on argent; s. D'autres des clefs, e certaine en laquelle enfuite le on, & le ce qu'ils prs la clef, et la barbe

Ment em-

nunément

e trouve-

ère qu'ils

être que du minerai d'un métal quelconque.

Tous les Islandais sont instruits par la tradition que leur Isle renserme de riches mines de cuivre, mais on n'en a jamais cherché ni ouvert aucune. Quelques-uns sont, de leurs propres mains, des ustensiles de ménage, avec du ser dont ils recueillent sans peine la mine en dissérens endroits. Ainsi, l'induction naturelle qu'on doit tirer de tous ces saits, c'est que l'Islande ne renserme pas seulement des mines de cuivre & de ser, mais peut

Les autres productions minérales, après les métaux, sont le crystal, la bitume, la tourbe, la pierre-ponce; le gagathe ou ambre noir, le sousce & le sel.

encore receler des métaux bien plus précieux.

Parmi les crystaux qu'on trouve en Islande, il en est un d'une espèce particuliere connu sous le nom de crystal d'Islande. Il a la propriété de représenter doubles tous les objets qu'on regarde au travers. Il devient seuilleté, lorsqu'on le fait calciner dans un creuset, & il acquiert alors la vertu de luire dans l'obscurité. M. Horrebows appelle ce crystal lapis specularis, pierre spéculaire; en quoi il se trompe, ainsi que quelques Auteurs qui ont cru que c'était une pierre talqueuse, à cause de son tissu seuilleté. D'autres ont regardé ce crystal comme une espèce de sélés

famassent, & qui, selon les apparences, ne peut

### 270 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

nite. Cependant il paraît constant que c'est un spatk calcaire qu'il ne saut pas consondre avec d'autres substances qui lui ressemblent par la figure rhomboïdale & par la transparence, mais qui en disserent par d'autres propriétés.

Le bitume, la tourbe, les pierres-ponces sont des matières assez connues pour nous dispenser d'en parler; il suffit d'observer qu'elles sont sont abondantes en Islande, & qu'en cela rien n'est-plus naturel, puisqu'il s'y trouve tant de volcans.

C'est vraisemblablement avec le bitume que se forme la pierre appellée gagathe ou ambre noir; que l'on rouve en différens endroits. On en distingue deux fortes. L'une, qui biûle comme une bougie, lorsqu'on l'allume, est, suivant M. Horrebows, une espèce de poix terrestre assez dure & d'un noir brillant. L'autre, que les Islandais appellent harfn tinna, c'est-à-dire, pierre-à-fusil noire, ne brûle pas, & est beaucoup plus dure que la premiere. Elle est très-noire & très-loisante. Les Danois l'appellent agathe noire, parce qu'elle fait du feu comme la véritable agathe. C'est à celle-ci que convient véritablement le nom de gagathe & de pierre obsidienne. Il paraît que cette pierre noire n'est autre chose qu'une scorie ou vitrification très-pure, unie & bitumineuse, formée par l'action d'un feu violent; & en esset

orfqu'on e verre. rrande qu on a trota netite tab pierre , q ervait, au des cachet ravaille d autions. U morceau d faire une ja dit M. And hever. Co le couteau k toute so pre des fe Le foufi endroits de Husevig, a evig dans Guedbringe voit des va oujours il haude. Lo

nature, on

ochers &

plaine & at

c'est un lre avec la figure is qui en

Ë

nces font dispenser lles sont cela rien tant de

e que se

on en difmme une M. Horflez dure indais apre-à-fufil lus dure lufante. e qu'elle C'est à

nom de

raît que

e scorie

incuse,

en effet

otsqu'on en casse un morceau, il s'éclate comme e verre. La montagne de Krafte fournit une crande quantité de ces pierres, parmi lesquelles on a trouvé des feuilles de la grandeur d'une netite table, qui pesaient 6 lispfuns & plus. La pierre, que les Anciens appellaient obsidienne, fervait, au rapport de Pline, à faire des cartes & des cachets. La gagathe d'Islande se grave & se ravaille de même, mais il faut beaucoup de précautions. Un Roi de Danemarck ayant eu un gros morceau de cette pierre noire d'Islande, en fit fire une jatte avec son couvercle, & l'on prétend, lit M. Anderson, qu'il fallut quatre ans pour l'ahever. Communément on en fait des manches le couteaux, des colliers, des bouches d'oreilles, & toute forte de bijoux qui entrent dans la paure des femmes en temps de deuil.

Le sousre se trouve abondamment en deux endroits de l'Islande; savoir, dans le district de Husevig, au canton du Nord, & près de Kryfevig dans la partie méridionale, au quartier de Guedbringe. Ces lieux sont secs & ardens; on voit des vapeurs s'en élever sans cesse, & presque bujours il se trouve aux environs quelque source thaude. Lorsqu'on a découvert un terrein de cette nature, on trouve le sousre non-seulement sur les nochers & sur les montagnes, mais même dans la plaine & assez loin du pied de la montagne. Il y

Islande.

a toujours sur le soufre une couche de terte trachés, & stérile, ou pour mieux dire, de limon ou de potraire, ce sable. Cette terre est de dissérentes couleurs fouillée, blanche, jaune, verte, rouge & bleue. Sous la Coup de tra croûte de terre, on trouve le soufre qu'on leve e soufre avec des bêches & des pelles. Souvent il faut que pre, est b les ouvriers creusent la terre jusqu'à trois piels pe celui que pour trouver de bon soufre; mais ils ne peuvent anne ainsi c creuser à une plus grande profondeur, ils y auraiement épuisée. trop chaud, & l'ouvrage serait trop pénible; contre, & l'or qui serait d'autant plus désavantageux, qu'ailleur nt en granils peuvent en prendre des provisions sussissantes son a indi avec beaucoup moins de peine. Dans les endroit Quand il abondans en soufre, on peut en charger, dans availler per l'espace d'une heure, quatre-vingt chevaux, dont si en été se chacun porte près de douze lispsuns, (120 livres) avaux. Ils Les meilleures mines de soufre se reconnaissements souliers à une petite éminence que forme la rerre dans pays, ou ces endroits. Cette éminence est percée dans le ment ils su milieu, & il s'en exhale une vapeur beaucoup effet, lor plus forte & plus chaude que dans les environ Bon peut à Ce font la les endroits que l'on choisit par pré fioidit peuférence pour l'exploitation du soufre.

Lorsqu'on a enlevé la croûte de terre sur cent tirer enco. éminence, on y trouve le foufre le plus compaît me, les mis le meilleur & en plus grande quantité; il ressemble Quelque b presque à du sucre-candi. A peu de distance de sal paraisse tertre, on trouve du soufre en petits morceau qua aujourd'

détaché

oit où l'on

Tome

détaché Tome XVII.

e de terre tachés, & on le ramasse avec des pelles. Au = mon ou de patraire, celui qui se trouve sous l'élévation qu'on eue. Sous la fouillée, est en masse très-dure; il faut beauqu'on leve e foufre qu'on ramasse par globules dans la nt il faut que rre, est bon, mais cependant beaucoup moins rrois piels que celui qui est ferme & inhérent au tuf. On con-ne peuvent mue ainsi d'exploiter la mine, jusqu'à ce qu'elle ils y auraiem bit épuisée. Alors on tâche d'en découvrir une pénible; a lite, & l'on y parvient d'autant plus vîte, qu'elles e, qu'ailleur nt en grande quantité dans les deux endroits ns suffisance l'on a indiques.

s les endroite Quand il fait chaud, les ouvriers ne peuvent harger, dans vailler pendant le jour. Ils choisssent les nuits hevaux, dont si en été sont assez éclairées pour ces sortes de (120 livres avaux, Ils ont soin aussi d'attacher autour/de reconnaisse un societa un morceau de wadmel, gros drap la rerre dans pays, ou de quelqu'autre étoffe de laine; au-ercée dans le ment ils seraient exposés à se brûler les pieds. eur beaucou effer, lorsqu'on tire le soufre, il est si chaud les environ s'on peut à peine le tenir dans les mains; il se soisit par pré froidit peu-à-peu dès qu'il est à l'air. Dans l'enoit où l'on a tiré du soufre une année, on peut terre sur cere niter encore l'année suivante, & même la troi-

plus compatt me, les mines de soufre étant inépuisables.

; il ressemble Quelque bénésice que le commerce de ce midistance de ral paraisse offrir aux Islandais, ils s'y adonnent tits morceau aujourd'hui, & différentes causes ont con-

#### 174 HISTOIRE GENERALE

Manor

couru à détruire cette branche de trafic. La pre mière, c'est qu'un vaisseau qui était chargé d cette marchandise ayant échoué malheureusemen au sortir du Port, le soufre qui était tombé à mer, écarte tellement le poisson de cette côte qu'il le passa plusieurs années, avant qu'on pût e prendre. Cet événement dégoûta les habitans d commerce de soufre. Ce minéral était de plu devenu si commun dans les villes de commerci de l'Isle, qu'on n'en avait plus de débit; ainsi ceux qui l'apprêtaient perdant leurs frais & leur peines, le soin d'en recueillir fut, avec raison négligé par les habitans. Une troisième cause qu a fait cesser absolument le commerce de sousse c'est que le Particulier qui avait à Copenhague privilége de trafiquer cette marchandise, étan mort à-peu-près dans le même temps, aucun aun n'a entrepris de le remplacer; & depuis cent époque, ce commerce est toujours resté languissan

Quoique M. Anderson prétende qu'il n'y a dan cette Isle ni sel, ni source d'eau salée, il paraît par le récit de l'Auteur Danois, que cette assertion est hasardée. « Je n'ai vu, dit-il, aucun prource salée, ni aucune mine de sel; mais j'a tenu un morceau de sel minéral, & l'on m'a assuré qu'il s'en trouvait une grande quantit pen plusieurs endroits. Il est certain aussi qu'e doit y avoir des sources salées sur les côtes, s

Reculés, il k que l'on mer; car e le le contentés l'est pas pour réce le faire du l'eux m'a a onne de se

kavoir fair eures, il er e beau fel

unebourg.

rafic. La pre it charge d neureusemen t tombé à la e cette côte qu'on pût e s habitans di de commen débit ; ains Cop-nhague l nandise, étan s , aucun aun qu'il n'y a dan n'est pas possible de présumer.

même dans le pays. J'ai vu en beaucoup d'endroits des rochers que la mer venait battre pen- Islande. dant la marée, couverts d'une croûte de sel desséché par le soleil. Les habitans à portée de ces endroits, ont attention de ramasser ce sel sour leur usage: ces faits suffisent pour conclure que l'Islande n'est pas dépours était de plus [el. Au furplus, on voit, par les anciens dations & par les Lettres de donations emps où l'Isle était Catholique, qu'en dissérens s frais & leur endroits de l'Isle, & sur-tout dans la partie , avec raison septentrionale, on donnait à de certaines Eglième cause que ses & aux Prêtres, des morceaux de sel, sals ce de soufre Koten, & le droit seigneurial de faire du d. D'où il suit évidemment que, dans ces temps eculés, il y avait du sel en mine dans le pays, gue l'on savait en faire avec de l'eau de la depuis cett ner; car enfin ces Eccléssastiques se seraiente

lée, il paraît Tout récemment deux Sous-Baillis ont essayé ue cette allet le faire du sel avec de l'eau de la mer, & l'un dit-il, aucun l'eux m'a assuré qu'après avoir fait fondre une sel; mais j'a sonne de sel de France dans l'eau de la mer, & l'on mi kavoir sait bouillir le tout pendant quelques ande quantit eures, il en avait retiré une tonne & un quart ain aussi qu' k beau sel blanc & fin, aussi bon que celui de r les côtes, Junebourg. Cette expérience faite, rudi miner-

Sij





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

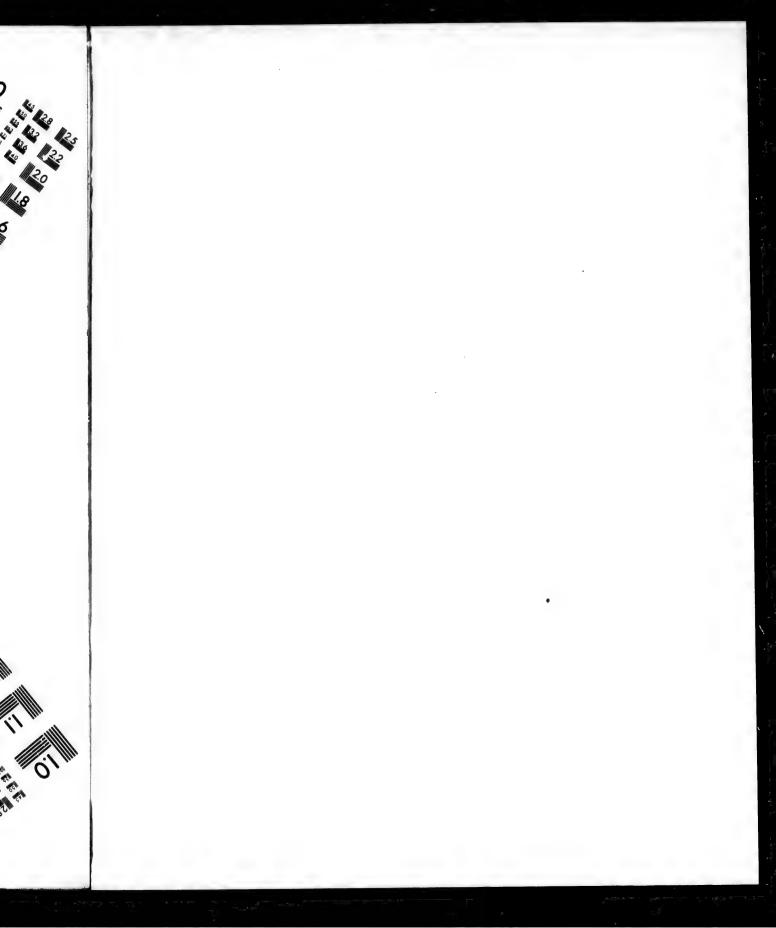

Islande.

» yd, par des gens qui n'étaient pas instrui » de la meilleure maniere de procéder à cen » opération, & qui manquaient des ustensiste » nécessaires, porte à croire qu'il est possis » & très - aisé même de se procurer du sel e » Islande. »

Islandais.

Les Islandais sont en général d'une stature m diocre, mais bien faits, assez semblables au No wégiens par la figure & par les traits. Ils ont dents blanches & bien saines; d'où l'on doit co clure que leur constitution est excellente, le clim sain & leur nourriture assez bonne : aussi le tempérament est-il vigoureux.

Les femmes sont d'une figure passable, quoique d'une constitution moins robuste que hommes, elles jouissent d'une santé qui n' jamais altérée que par les accidens sâcheux de leurs accouchemens sont ordinairement suivis.

Vêremens.

L'habillement des Islandais, ou du comm de la Nation, est assez semblable à celui des Matelots. Il consiste, pendant l'été, en une ve & une culotte de toile; &, pendant l'hiver, le & l'autre de wadmel. Chaque homme a end un habit fort long, fait comme un surtout, s'appelle hempe. On s'en sert lorsqu'on sort de maison, lorsqu'on voyage, ou qu'on va à l'Egl

Les femmes ont des robes, des camisoles & tabliers de wadmel ou d'autre drap. Parde

D E eur camisole obe très-ampl oppe bien la po eur couvrent peu-près la rance robe en Cette robe terre, mais e essous d'envi oire, & port mout des ho un ruban de u'elles font el dentelle. Le cet habillem Les personne e la hempe, p eréablement t ées. Elles ne ature, & com as du tablier e u de soie de d blier sont tro

argent, qui so

ue fois de cuiv

une ceinture

ettes d'argent o

ratiquées de p

LE as instrui er à cen s ustenfile of possible du sel

stature m les au No s. Ils ont on doit co te, le clim : aussi le

passable, buste quel té qui n'i acheux do nt fuivis. du comm celui de en une ve hiver, l' me a ence furtout, on fort de va à l'Egl

p. Parde

eur camisole, elles mettent ordinairement une obe très-ample qui monte jusqu'au cou, envepppe bien la poitrine, & dont les manches étroites eur couvrent les bras jusqu'au poignet; c'est peu-près la forme de celles qu'on appelle en rance robe en amadis.

Cette robe chez les Islandaises ne traîne pas terre, mais elle laisse dépasser les vêtemens de essous d'environ six pouces. Elle est toujours oire, & porte le nom de hempe, ainsi que le mout des hommes. Elle est bordée par en-bas un ruban de velours ou de certaine garniture u'elles font elles-mêmes, & qui ressemble à de dentelle. Le tout est cousu très proprement; cet habillement est d'assez bon air.

Les personnes aisées portent, le long du devant ela hempe, plusieurs paires de boucles d'argent gréablement travaillées & presque toujours does. Elles ne fervent uniquement que pour la ature, & composent la garniture de la robe. Le 88 du tablier est aussi garni de rubans de velours u de soie de différentes couleurs. Au haut de ce blier sont trois grands boutons de filigrame largent, qui sont ordinairement dorés, & quelue fois de cuivre; ils servent à attacher le tablier une ceinture garnie de petites plaques & bosettes d'argent ou de cuivre, dans lesquelles sont nisoles & patiquées de petites ouvertures pour recevoir les

Islande.

# HISTOIRE GÉNÉRALE

Mande.

boutons. Cette ceinture se ferme pardevant avec sage de dissé un crochet de même travail.

Les camifoles, qui sont toujours de la même els que de g couleur que la hempe, & justes à la taille avec de lessement col manches étroites qui vont presqu'au poignet, son laques à jour aussi garnies parderriere & aux côtés, sur toute les coutures, de rubans de soie ou de velour nette, & c'es de diverses couleurs, & tout le devant est cou- neifure. vert d'une étoffe de soie pareille aux rubans, l y a au bout de chaque manche quatre ou în boutons d'argent qui servent à la tenir ouvent empe, mais s ou fermée. Ces camisoles ont un collet sermé large de trois doigts, & un peu saillant. La robe de dessus se joint très-exactement à ce collet qui est d'une belle étoffe de soie ou de velours noir. bordée d'un cordon d'or ou d'argent.

La coëffure des Islandaises est un grand mou choir de toile blanche fort roide. Une autre band de toile plus fine couvre la premiere. Elle arrangée sur la tête en forme pyramidale, en que ces femmes semblent porter sur la tête u pain de sucre de la hauteur de trois pieds. Autou du front, elles mettent un autre mouchoir d soie qui leur enveloppe la tête & le front de la largeur de trois doigts.

Outre ces habillemens ordinaires, la coqueterie & le luxe en ont fait inventer d'autres pou les femmes qui veulent se distinguer; elles son

DE

rement trava ros boutons

L'habilleme le jour de la adécrite. Elle ent doré, qui haînes aussi d' oir fur la cam misent parde mouré d'une hie une perite mme ils l'ap rine. Cette b ommunément Je puis assur rure & les or d'assez bon g par la dispos donne. » Les rois ou quatre

A l'égard de

rubans, l'L'habi

e, en

elles fon

evant avec fage de différens petits ofnemens d'argent prorement travaillé, & sur-tout de filigrame doté, Islande. e la même els que de gros boutons montés de pierres die avec des ersement colorées, ou de petits anneaux & des gnet, son Jaques à jour. On met trois ou quatre de ces sur toute tos boutons au-dessus du front en forme d'aide veloure rette, & c'est-là le plus riche ornement de la

L'habillement des jeunes mariées est singulier. tre ou sur je jour de la noce, elles ne portent point de ir ouvement, mais seulement leur camisole telle qu'on let fermé adécrite. Elles ont sur la tête une couronne d'ar-nt. La robe ent doré, qui s'étend jusque sur le front. Deux collet que haînes aussi d'argent doré sont disposées en saulours noir poir sur la camisole, y forment des festons & se milent pardevant & parderriere. Leur col est rand mou mouré d'une pareille chaîne à laquelle est artautre band the une perite cassolette d'odeur, ou à baume, e. Elle mme ils l'appellent, qui leur tombe sur la poifine. Cette boîte s'ouvre des deux côtés, & a la tête u mmunément la forme d'un cœur ou d'une croix. ds. Autou Je puis assurer, dit M. Horrebows, que la pauchoir de nure & les ornemens des femmes d'islande sont ront de la d'assez bon goût, & ne manquent pas de grace, par la disposition & l'arrangement qu'on leur a coquet donne. » Les femmes les plus aisées en ont pour utres pou mis ou quatre cens écus de l'Empire.

A l'égard de riches Islandais, des Officiers de

S. iv

# 280 HISTOIRE GÉNERALE

Islande.

Justice, & autres personnes employées à l'administration publique, ils s'habillent de la mêm façon qu'en Danemarck; on leur voit des habit de beau drap & fort propres.

Les femmes font elles-mêmes leur chaussure celle des hommes. Cette chaussure est san beaucoup de façon: elle est faite de cuir de bœu ou de peau de mouton, dont on a gratté le poi ou la laine. On les ramollit dans l'eau, on les sas sécher ensuite, puis on les cout de maniere qui les souliers emboîtent exactement le pied, à n'ont point de talons. On les assujettit encore a moyen de quatre courroies fort minces de pea de mouton; deux de ces courroies attachées a derriere du soulier, se lient pardevant au-dessu du coup-de-pied; les deux autres partent de deux côtés, nommés communément oreilles, à après avoir fait un tour pardessous la chaussure se lient de même au bout du pied.

L'usage des chemises n'est point inconnu à ce Insulaires, mais il n'est pas général. On en pont de flanelle légere ou de grosse toile. Lorsque le hommes vont à la pêche, ils ont des habits de peau de mouton ou de veau, qu'ils mettent par dessus leurs habits odinaires, & qu'ils ont soin de frotter avec du soie ou de la graisse de poisson ce qui exhale une odeur trèc-désagréable.

Les habitations des Islandais, sans être ni ma-

gnifiques na trouvent to leurs facult nois, la de payfan, do trer combie de barbarie fentés. Car est civilisée & à se nou est possible.

un toit por pratique, d'donner passiforme d'œi carreaux de de petits ce fortement t de nos Insuallantoïdes lent hinne, neige ou ce fenêtres se vents. A l'i commune:

tre ou trent

La premi

de la large

s à l'admi e la mêm des habin

ALE

chaussure re est sam ir de beu atté le poi on les fai aniere qu pied,

encore a es de pea ttachées a it au-dessu partent de oreilles, & chaussure

connu à ce n en pou Lorsque le s habits de ettent paront foin de e poisson ble.

tre ni ma-

gnifiques ni élégantes, sont commodes, & ils y = trouvent toutes leurs aisances, à proportion de Islande. leurs facultés. On trouve, dans notre Auteur Danois, la description d'une maison ordinaire de Bâtimens. paylan, dont quelques détails suffiront pour montrer combien ces Insulaires sont éloignés de l'état de barbarie dans lequel on les a toujours représentés. Car rien ne prouve mieux qu'une Nation est civilisée, que son industrie à se vêtir, à se loger & à se nourrir le plus avantageusement qu'il lui est possible.

La premiere pièce est un corridor long & étroit, de la largeur d'une toise, lequel est couvert par un toit porté sur des soliveaux de traverse. On pratique, de distance en distance, au toit, pour donner passage à la lumiere, des ouvertures en forme d'œils-de-bœuf, fermées par de petits carreaux de verre, ou plus communément par de petits cerceaux, sur lesquels est un parchemin fortement tendu. Ce parchemin est de la fabrique de nos Insulaires; ils le font avec les membranes allantoides des bœufs & des vaches; ils l'appellent hinne, & il est fort transparent. Lorsqu'il neige ou qu'on est menacé d'orage, les petites fenêtres le couvrent avec des espèces de contrevents. A l'un des bouts du corridor, est l'entrée commune: l'autre enfile une pièce de vingt-quatre ou trente pieds de long, sur douze ou quinze

### HISTOIRE GENERALE

Islande.

de large, laquelle fait face à l'entrée. Les Islandais appellent cette salle bastube ou étuve; c'est ordinairement la salle de travail, où les femmes causent & font les ouvrages du ménage, où l'on prépare la laine, &c. Derriere cette bastube, est une chambre à coucher pour le maître de la maison & sa femme, & au-dessus couchent la plupart des enfans & des servantes.

Aux deux côtés de cette salle de travail, sont quatre autres pièces ou petites chambres, deux de chaque côté de l'entrée commune; elles n'ont d'issue que dans le corridor. Une de ces pièces fert de cuisine, l'autre de garde-manger, la troisieme de laiterie, la quatrieme est la chambre à coucher des domestiques. On y fait coucher aussi les étrangers & les voyageurs de cette classe; elle porte le nom de skaule.

Ce bâtiment qui renferme dans son entier six chambres, dont chacune paraît détachée, n'a d'autre entrée que celle du corridor, de façon que cette porte étant fermée, les chambres n'ont plus de communication au-dehors. On pratique dans le toit de chaque chambre, comme dans celui du corridor, des ouvertures pour y introduire la clarté, au moyen de quelques vitraux ou chassis de hinne; mais la salle de travail est ordinairement éclairée par une couple de fenêrres en vîtrage, afin d'y recevoir plus de jour.

Dans que bres, il y a à-dire, à l' voir les étra C'eft, à pro tes, & en n d'honneur d maison qui indépendam

Vis-à-vis tres réduits rent leur pe fions pour l vaux & tout

Près de-là

qu'ils appell quent leurs ces bâtimen fuivant l'esp ll y a toujo pour les che oil l'on tier On ne ferre on l'entasse c fossé, & dans les séparées 1' toife. Ces ta qui sert à les Iflanc'est emmes où l'on be, eft la maiplupart

E

il, font , deux es n'ont s pièces la troiambre à her aussi ffe; elle

ntier fix n'a d'aucon que ont plus ue dans celui du luire la chaffis linaireres en

Dans quelques batimens, outre les six chambres, il y a une pièce du côté de la skaule, c'est- islande. à-dire, à l'entrée du corridor, destinée à recevoir les étrangers & les voyageurs de distinction. C'est, à proprement parler, la chambre des hôtes, & en même-temps la chambre de parade ou d'honneur des Islandais; c'est aussi la seule de la maison qui air une porte particuliere en-dehors, indépendamment de celle du corridor.

Vis-à-vis ou du côté de la skaule, il y a d'autres réduits appellés skiuner. Les habitans y sertent leur poisson sec & toute espèce de provisions pour l'hiver, ainsi que les harnais des chevaux & toutes fortes d'ustensiles.

Près de-là, ils ont une cabane ou maisonnette qu'ils appellent la Forge. C'est - là qu'ils fabriquent leurs ouvrages en fer & en bois. Près de ces bâtimens, sont les étables ou les bergeries, suivant l'espèce de bétail que nourrit le paysan. Il y a toujours une étable à vaches, une écurie pour les chevaux, & une ou plusieurs bergeries où l'on tient les agneaux séparés des moutons: On ne serre pas le foin dans des bâtimens, mais on l'entasse dans une place que l'on entoure d'un fossé, & dans laquelle on le met par petites meules séparées l'une de l'autre, & de la hauteur d'une toile. Ces tas de foin sont recouverts de gazon, qui sert à les assujettir & à les garantir de la pluie.

# 284 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

L'étuve, la chambre à coucher du maître, & l'appartement des étrangers sont entierement boisfées pour la plupart; & au-dessus de ces pièces, il y a de petits cabinets où ils serrent leurs coffres, leurs habits & leurs essets. Ordinairement ces mêmes chambres ont de petits chassis composées de cinq ou six carreaux de verre; mais les autres n'ont point d'autre plasond que le toit, point d'autres senêtres que les ouvertures couvertes de parchemin, dont on a parlé.

Les meubles de ces maisons ne sont pas en général d'une grande valeur. Des lits faits de wadmel & de plumes, que la quantité d'oiseaux aquatiques ne rend ni rares ni cheres; des tables, des chaises, des bancs, des armoires, c'est à peuprès tout ce qui compose l'ameublement des Islandais. Mais si ces meubles ne sont pas fort délicatement travaillés, ils n'en sont pas moins commodes; & le soin que prennent les semmes de les tenir propres, compense ce qui leur manque du côté de l'élégance.

Au reste, tout ce qu'on vient de dire ne regarde que les maisons des paysans qui sont récolte & des autres habitans de la campagne. A l'égard des personnes distinguées, des habitans riches, ils sont très - bien meublés: les glaces, les commodes, tous les autres meubles utiles ou simplement de luxe, ne leur manquent pas plus qu'ailleurs.

Quant à rieure des de bien red tirent de C fort cher en économie. fondemens corniers, le grofles pier res mêlées vent avoir paisseur, & pieds. Les t les unes fui chez les par fimplement

D

métayers o

Il n'y a
bourgs: on
tôt ce que
dant on y
de comme

les voit par

affez chaud

tans n'aient

bastube ou

les de terre

qu'on doit

itre, & ent boipièces, urs cofirement compois les au-

t, point

ertes de

E

pas en faits de l'oifeaux s tables, st à peules Illant délicacommos de les

ne rerécolte l'égard ches, ils ommolement lleurs.

que du

Quant à l'architecture & à l'apparence extérieure des maisons, on conçoit qu'il n'y a rien Islande. de bien recherché. Comme tous les matériaux se tirent de Copenhague, & coûtent par conséquent fort cher en Islande, on y bâtit avec la plus grande économie. Par cette raison, les maisons n'ont ni fondemens ni poutres. Les pièces d'appui, les corniers, les angles des édifices reposent sur de grosses pierres. Les murs sont construits de pierres mêlées avec de la terre & du gazon. Ils peuvent avoir à leur base environ quatre pieds d'épaisseur, & sont terminés en talus large de deux pieds. Les toits sont formés de planches arrangées les unes sur les autres comme des ardoises, & chez les pauvres, c'est de la bruyere recouverte simplement de gazon. Ces maisons, telles qu'on les voit par ce détail, sont très-fraîches en été, & assez chaudes en hiver, pour que quelques habitans n'aient pas besoin de faire du feu dans la bastube ou salle de travail. D'autres ont des poëles de terre cuite ou de brique. Telle est l'idée qu'on doit se faire de toutes les habitations des métayers ou fermiers de l'Islande.

Il n'y a proprement en Islande ni villes ni bourgs: on n'y trouve que des villages, ou plutôt ce que nous appellons des hameaux. Cependant on y donne le nom de villes ou de places de commerce, à l'assemblage de trois ou quatre

Mande.

maisons appartenantes à la Compagnie Danoise, qui fait le commerce de cette Isle, & dont dépendent autant de bâtimens qui servent de cuismes & de magasins. Aux environs de ces prétendues villes, qui sont communément bâties près de quelque port, on voit çà & là quelques habitations de Pêcheurs qui trafiquent leur stocksisch avec les Négocians Danois: aussi les côtes & le voisinage des établissemens de la Compagnie sont ils beaucoup plus peuplés que l'intérieur du pays,

Dans toute l'Isle, chaque ferme ou métairie est bâtie seule au milieu des prairies qui en sont dépendantes. Il réside dans ces prairies autant de locataires ou sermiers que le propriétaire peut s'en procurer, en leur louant des pâturages, ou simplement une maison. Quelquesois un seul propriétaire a autour de lui cinq ou six sermiers, qui sont valoir son sonds. On les appelle hialege maenner, c'est à-dire, homme locataire de prairies, & la maison qu'ils occupent porte le nom d'hialege. Les hialeges maenner sont distingués des autres locataires en ce qu'ils ont un pâturage pour nourrir une ou plusieurs vaches, au lieu que les autres ne louent que la maison; c'est ce qui fait que toute l'Iste est divisée par paroisses.

Ces métairies ainsi bâties séparément, & quelquesois à une grande distance les unes des autres, forment un hameau ou un village; car il y a de depuis douz
il ne faut p
cette métho
une maifon i
aux travaux
pour la réco
dies ou les a
de la néglige

Après le p

mer, & acco

D

pale nourritu
ou de brebis
farine de fro
faite avec de
encore un de
peu d'épicerie
& ils le mêle
ne leur est p
de faire cuire
gent, même c
ce qui se fait
chacun régle
facultés, & le

Leur boiss cette liqueur

aussi-bien qu'

moile. nt dée cuiliprétenprès de habitackfisch es & le ie font. u pays,

irie est ont détant de re peut ges, ou eul proers, qui e maenries, & hialege. autres r nourautres

c quelautres, y a de

e toute

ces métairies, qui, comprenant les locataires, ont depuis douze jusqu'à cinquante bâtimens. Au reste, Islande, il ne faut pas regarder comme un inconvénient cette méthode de bâtir au milieu de ses fonds une maison isolée. On en a plus de facilité à veiller aux travaux de la campagne, moins d'embarras pour la récolte & plus de sûreté contre les incendies ou les autres accidens qui peuvent provenit de la négligence des voisins.

Après le poisson frais ou sec cuit à l'eau de la mer, & accommodé à force de beurre, la principale nourriture des Islandais est le lait de vache ou de brebis. Ils font usage aussi de gruau ou de farine de froment cuite dans du lait. La soupe faite avec de la viande fraîche & du gruau, est encore un de leurs mets favoris. Comme ils ont peu d'épicerie, c'est le gruau qui leur en tient lieu, & ils le mêlent dans toutes leurs fausses. Le rôti ne leur est pas inconnu; mais ils ont l'habitude de faire cuire à l'eau toutes les viandes qu'ils mangent, même celles qui sont destinées à être rôties, ce cui se fait dans une poèle de fer; au surplus, chacun règle la maniere de se nourrir sur ses facultés, & les gens ailés se nourrissent en Islande aussi-bien qu'ailleurs.

Leur boisson ordinaire est, comme on l'a dit, cette liqueur piquante qui reste après que le

Islande.

beurre est fait, & qu'ils appellent syre, lorsqu'ils l'ont préparée à leur maniere.

C'est à tort qu'on a débité dans les Géographies & dans l'Histoire même d'Islande, que ses habitans ne connaissaient point l'usage du pain. Il est vrai que l'agriculture n'y étant presque point exercée, le bled & tous les autres grains y sont rares; mais le commerce supplée à cette diseite. Tous les ans on rapporte dans ses ports de la farine & du pain cuit, qui se répandent par-tout le pays. Il n'est point de port en Islande, où il n'entre annuellement depuis quatre cens jusqu'à mille tonneaux de farine, outre deux ou trois cens tonnes de pain. Quoique cette provision ne foit pas suffisante pour que tous les Insulaires mangent du pain tous les jours; au-moins en est-ce assez pour qu'on ne puisse pas dire qu'ils en ignorent l'usage. Il est certain que les Islandais les plus pauvres font cuire communément du pain dans les jours de fêtes solemnelles, pour des noces & autres assemblées de cette espèce, & que les autres en mangent toute l'année.

Le bled sauvage, dont il a été parlé ci-devant, sert aussi à saire d'excellent pain. Malheureusement il se trouve en petite quantité; mais il donne une farine si belle & si propre à saire du pain, qu'un habitant n'en donnerait pas une tonne pour une pareille

ine pareille
La farine de
faut d'être r
Islandais ma
broyer ce bl
qu'il en est
produit fair
gle: en rev
quart de pro
Danemarck.

On ne pe

D

foit bien pe vingtieme p tel est l'état petit nombr cette épidém qui désola to 1348 & 134 qu'il n'y res relation des nales Islanda que le pays n'en font auc une tradition neste contag qui s'étaient de cette nati affreule miss

Tome

orfqu'ils

Géograque les a pain, Il ue point ns y font e diferte. rts de la par-tout de, où il ns julqu'à c ou trois ovision ne aires man-

en est-ce

s en igno-

ais les plus

pain dans

s noces & ue les au-

ci-devant, lheureuses il donne du pain, nne pour e pareille

une pareille quantité de farine de Danemarck. La farine de ce bled fauvage a cependant le défaut d'être noire, ce qui provient de ce que les Islandais manquant de bons moulins-à-bras, pour broyer ce bled, ils le font tellement sécher au feu, qu'il en est un peu brûlé. Ainsi, la farine qu'il produit fait un pain noir, comme le pain de seiple: en revanche, une tonne de farine fait un quart de profit de plus qu'une ronne de farine de Danemarck.

On ne peut certainement pas dire qu'un pays soit bien peuple, lorsqu'il contient à peine la vingtieme partie des habitans qu'il peut noutrir; tel est l'état de l'Islande. La premiere cause de ce petit nombre d'habitans est attribuée d'abord à cette épidémie si terrible, appellée la peste noire, qui désola tout le Nord pendant les années 1347, 1148 & 1349. Il périt tant de monde en Islande qu'il n'y resta plus personne en état de faire une relation des effets de ce fléau meurtrier. Les Annales Islandaises, où tout ce qui est arrivé depuis que le pays est habité, est exactement rapporté, n'en font aucune mention. On fait seulement, par une tradition orale, qu'il n'echappa de cette funeste contagion qu'un petit nombre d'habitans qui s'étaient sauvés dans les rochers. Tout le reste de cette nation périt sans secours, & dans la plus astreuse misere. Cette même tradition apprend Tome XVII.

Islande.

1 7

que tout le plat-pays, où la peste exerçait le plus ses fureurs, était couvert d'un brouillard trèsépais. Le Danemarck ayant été aussi dépeuplé dans le même temps, ne put y envoyer des colonies.

Cependant les habitans échappés à la destruction générale, repeuplerent l'Isle peu-à-peu. Mais leurs malheureuses génétations ont encore été détruites en partie par des stéaux non moins cruels que la peste.

En 1627, des Corsaires Algériens firent une irruption dans cette Isle, y commirent d'horribles cruautés, & enleverent deux cens quarante-deux hommes.

En 1687, un Corsaire Turc prit aussi terre en Islande, & ne l'abandonna qu'après y avoir volé des marchandises & une douzaine d'hommes.

Les années 1697, 1698 & 1699, furent encore plus funestes à la nation Islandaise: il périt beaucoup de monde par la faim, & l'on prétend qu'il mourut de cette maniere plus de cent vingt personnes dans une seule paroisse.

En 1707, la petite-vérole, jointe à une autre maladie épidémique & pestilentielle, emporta plus de vingt mille habitans; &, peu de temps après, la petite-vérole seule sit périr encore beaucoup de personnes.

Aujourd'hui on fait monter le nombre de

DE Mandais à qui neu confidéral Me a deux co arge.

«J'ai fouven

que les Island

dans les de Capitaine.

dans les Arm
dans les Arm
dans les Arm
dant peu peu
ment au-deho
fon bonheur,
aun enrôleur

voyage long &

recrues. 🛥

Les Annales I ont pas plus de mes peuples de seuerres civil mme dans tou ant d'exemples à l'égard du d'umer qu'ils y me, étant continiliarisés avec continuités 
Quant aux Scien

le plus d trèspeuplé er des

destrucà - peu. encore n moins

rent une horribles nte-deux

i terre en voir vole mmes. urent en-: il périt

rétend cent vingt

une autre de temps ore beau-

nbre des

sandais à quatre - vingt mille; ce qui est bien = eu confidérable, fi l'on fait attention que leur <sup>1slande</sup>. le a deux cens lieues de long, sur cent de

«J'ai souvent été témoin, dit M. Horrebows. que les Islandais ne sont ni poltrons, ni timides, ainsi que les en accuse M. Anderson. On en a vu dans les troupes du Roi de Danemarck, fervir avec distinction, & parvenir au grade de Capitaine. S'il ne se trouve que peu d'Islandais dans les Armées Danoises, c'est que ce pays tant peu peuplé, ses habitans voyagent rarement au-dehors; c'est en outre, qu'étant pour on bonheur, fort éloigné du Royaume, auun enrôleur n'est tenté d'entreprendre un voyage long & pénible, pour y aller faire des ecrues. 3

Les Annales Islandaises prouvent encore qu'ils ont pas plus de timidité & de lâcheté que les mes peuples de l'Europe. Ils ont eu entr'eux s guerres civiles, dans lesquelles on a vu. mme dans toutes les guerres de cette espèce, emporta d'exemples de valeur, que de férocité.

à l'égard du service maritime, il est aisé de dumer qu'ils y sont aussi propres qu'à celui de te, étant continuellement sur la mer, & trèsnliarisés avec cet élément. \*

Quant aux Sciences, nombre d'Islandais s'y sont

lufieurs maxi

# HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

appliqués avec fuccès. Cette Isle a produit m Snorron Sturleson, un Sæmondre, un Thormodi Thorlacius, un Arnas Magnacus, Arngrim ades que les Jonas, & plusieurs Ecrivains assez célèbres. 0 voit encore actuellement dans l'Université Copenhague, des Etudians Islandais qui ne led dent point aux autres : à parler même en généra voir remarque ils les surpassent ordinairement, & dans le not bre de ces Etudians, il s'en trouve peu de m diocres.

On apprend encore par leurs Annales, & que ques Auteurs Islandais le confirment, que ple leur est sieurs de ces Insulaires voyageaient beaucoupa li elle se trou ciennement, dans le dessein de s'instruire. I dord, qui pa Ecrivain de cette Nation a publié, il y a que jettes, puisque ques années, une Dissertation Latine sur la changer de noins fréquen Voyages des anciens Peuples Septentrionaux, nêmes voyagea il s'étend particulierement sur ceux de ses con patriotes. Il s'attache sur-tout à démontrer que compatriote derniers ne méritent pas les reproches de batton y a des a barie & de grossiereté qu'on leur fait gratuit atrie, ce qui lu ment, sans les connaître. De tous les temps, des qu'il l'a que cet Ecrivain, les Islandais ont aimé à voyage qui lui causent Ceux qui n'étaient pas sortis de l'Isle, étaient me etourne prom prisés de leurs concitoyens, tandis qu'au contrair que moins un ceux qui revenaient après de longs voyage labitans commétaient sêtés, chéris, & en grande vénération les, & plus i L'Auteur tire les preuves de ce qu'il avance,

lus anciens E ffet par-là, nction de la ducation. Un défaut e ijets à ce qu uoiqu'il foit a ieux & plus a lais on ne d

LE produit u

élèbres. 0 iverfité d

ui ne led eu de m

, que pl eaucoup a ine fur l

rionaux,

avance,

Infieurs maximes Islandaises, recueillies dans les lus anciens Ecrivains de la Nation. On voit en Islande. Thormod fet par-là, combien les Islandais étaient per-Arngrime adés que les voyages servent beaucoup à l'insuction de la Jeunesse, & à perfectionner son ducation.

Un défaut cependant que M. Horrebows dit en généra voir remarqué dans ces Infulaires, c'est qu'ils font uns le non sijets à ce qu'on appelle la maladie du pays, uoiqu'il foit assez apparent qu'ils sont beaucoup nieux & plus agréablement ailleurs que chez eux. les, & que lais on ne doit pas en être surpris : cette failesse leur est commune avec toutes les Nations. elle se trouve principalement chez celles du ostruire. Le lord, qui paraîtraient devoir y être les moins il y a que sjettes, puisqu'elles ne peuvent guères que gagner changer de climat, c'est que leurs pays étant poins fréquentés par les étrangers, & qu'euxde ses con lêmes voyageant peu, l'habitude de ne voir que trer que compatriotes, jointe au peu de connaissance nes de bangion y a des autres Peuples, attache chacun à sa it gratuit patrie, ce qui lui inspire naturellement des regress, s temps, des qu'il l'a quittée, & des desirs de la revoir, à voyage qui lui causent une langueur mortelle, s'il n'y étaient in mourne promptement; d'où l'on peut conclure u contrair que moins un pays sera fréquenté, moins ses s voyage habitans communiqueront avec d'autres Peuvénérationes, & plus ils feront passionnés pour leur sol

T iii

& leur climat, & sujets à la maladie du pays;

Islande.

A l'égard des dispositions des Islandais pour le Arts, on ne peur leur contester qu'ils n'en aien de très grandes. On en voit la preuve en Islande où il se trouve plusieurs bons ouvriers en disse en d'autres professions, sans qu'ils aient jamais et d'autres maîtres que leur goût & leur génie Plusieurs habitans travaillent également en orsé vrerie, en cuivre, en menuiserie, & à tout qui est du ressort du maréchal & du forgeron du constructeur de barque, & des autres métier de premiere nécessité. Or rien ne marque plu d'adresse, que de savoir faire tout ce qui est l'usage ordinaire, sans avoir ni les meilleurs ma tériaux, ni les instrumens propres à toutes le professions.

On remarque aussi, à l'avantage des Islandais qu'il en est très-peu qui ne sachent lire & éctire C'est une étude pour laquelle toute la Nation montre le même empressement : je mets en sait dit l'Ecrivain Danois, qu'on trouve en Islande parmi le peuple, plus de gens qui écrivent bien que par-tout ailleurs.

Les autres occupations de nos Insulaires, son permet à peine de prendre soin de leurs bestiaux, & de tire de France de ce parti de tout ce qui en est le produit. Le C'est ce qui a peaux de ces animaux sont tannées assez gros faire passer da silez gros faire da silez gros faire passer da silez gros faire da silez gros faire da silez gros faire passer da silez gros faire da silez gros faire da silez gros faire da silez gros

par leur mét qu'ils perden bien affilé, i d'une maniere lls étendent e au vent. Aprè laiffe tremper lait, & on les les pieds. Ils bouf, & en si durent plus qu' foient apprêtés propreté.

D

toute la Nation les laines de le dent, & en fo peu commoder métiers ne fo pôtres, mais posture gênant vriers, jointe permet à peine de France de co C'est ce qui a faire passer de la C'est ce qui a faire passer de la contract de contra

Mais l'occu

Islande.

du pays. s pour le n'en aien n Islande en diffé jamais e eur genie t en orfe à tout d forgeron es métier rque plu qui elt lleurs ma

Islandais & écrire la Nation ts en fair n Islande rent bien

toutes le

ires, fon de tire duit. Le Tez groß

nécessaires à la profession de tanneur; mais, par leur méthode, ils gagnent en célérité, ce qu'ils perdent du côté du fini. Avec un couteau bien affilé, ils raclent le poil sur leurs genoux, d'une maniere si prompte, qu'on en est étonné. Ils étendent ensuite ces peaux, & les font sécher au vent. Après cette premiere opération, on les laisse tremper dans l'eau salée ou dans du petitlait, & on les foule plusieurs jours de suite avec les pieds. Ils savent aussi noircir les cuirs de bouf, & en faire des selles & des harnois, qui durent plus que ceux des autres pays, quoiqu'ils seient apprêtés avec beaucoup moins d'art & de propreté.

Mais l'occupation la plus générale, celle de nute la Nation pendant l'hiver, c'est de préparer les laines de leurs moutons. Ils la filent, la tordent, & en font des étoffes sur des métiers aussi peu commodes, que grossierement fabriqués. Ces métiers ne sont point horizontaux comme les nôtres, mais perpendiculaires, de façon que la posture génante à laquelle sont assujettis les ouviers, jointe au défaut d'outils convenables, leur permet à peine de faire par jour une demi-aune de France de ce gros drap, qu'on appelle wadmel. Cest ce qui a engagé le Roi de Danemarck à fire passer dans cette Isle, plusieurs tisserans haustensile biles, avec des métiers ordinaires, & on espere

T iv

Islande.

de grands succès pour le perfectionnement des Fabriques.

Le pays n'ayant point de moulin à foulon, on conçoit bien quelle peine les habitans ont à fouler leurs étoffes de laine, & les autres objets de fabrique, qui ont besoin de cette opération, tels que les gants, les bas & les camisoles. Ils y emploient plus de travail que d'art, & voici en quoi il consiste. Après avoir fait tremper dans de l'utine pendant plusieurs jours, leur wadmel ou autre étosse, ils la mettent dans un tonneau, dont les deux fonds sont ôtés, & qui est sur le côté. Deux hommes, assis vis-à-vis l'un de l'autre, devant chaque fond du tonneau, y poussent les pieds de toute leur force, pour fouler l'étoffe qu'on arrose de temps à autre, toujours avec de l'urine. Siles pièces sont petites, ils les foulent sur une table. en les pressant avec la poitrine; mais l'une & l'autre de ces méthodes sont également pénibles & très-longues. Pour les gants, ceux qui vont en met. les mettent à leurs mains, les trempent de temps en temps dans l'eau, & les foulent en ramant Ainsi, la peine de ramer fait toute la difficulté différențes coul

Dans les endroits où il y a des bains chauds. ils foulent dans l'eau chaude ; l'étoffe est bien sance de l'horl plutôt préparée, & s'amollit davantage que par melle de mesu l'urine. Pour fouler les bas & les gants, ils ont quement sur aussi l'usage de s'asseoir dessus, & de les fouler.

en se remuan l'autre. Il arri l'habitude de perpétuelleme même qu'ils n' le Roi de Dar avant fait tran lieu de croire leur ancienne

On ne se ser linge, parce qu a guères que ce connaissent la p en fassent venis le peuple ne se de lessive faite linge blanchi d qu'on pourrait.

On connaît de-gris, du cu drogue entre po laines dont on

Les Islandais & sur les éto lon, on à fouler s de fals y emen quoi

ou autre té. Deux on arrole l'une & énibles &

chauds,

t en mer.

ent du len se remuant alternativement d'un côté & de 📥 l'autre. Il arrive delà qu'ils contractent si bien Mande, l'habitude de ce mouvement, qu'ils le conservent perpétuellement, dès qu'ils sont assis, alors même qu'ils n'ont rien à fouler. Le tisserand, que on, tek le Roi de Danemarck a fait passer en Islande, y ayant fait transporter un moulin à foulon, il y a lieu de croire que les habitans abandonneront le l'utine leur ancienne méthode.

On ne se sert point de savon pour blanchir le dont let linge, parce qu'il est très-rare & fort cher; il n'y a guères que ceux qui ont été en Danemarck qui , devant connaissent la propriété de cette composition, & pieds de len fassent venir pour leur usage particulier. Tout le peuple ne se sert que d'urine, & quelquefois ne. Siles de lessive faite avec de la cendre; cependant le ne table, linge blanchi de cette manière, ne l'est pas si mal qu'on pourrait le croire.

On connaît en Islande l'usage de tirer le verddegris, du cuivre qu'on arrose d'urine; cette de temps drogue entre pour beaucoup dans les teintures des ramant, bines dont on veut : difficulté, différentes couleurs. laines dont on veut faire des étoffes rayées & de

Les Islandais n'ayant pas la moindre connaisest bien sance de l'horlogerie, ni d'aucune saçon artisique pat tielle de mesurer le temps', ils se réglent uni-, ils ont quement sur le Solcil, ou sur les marées, fouler & sur les étoiles, quand cet astre n'est point

## 298 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

heures comme nous, par un, deux, trois, quatre, &c. ils ont même assez de peine à comprendre cette méthode; mais ils divisent les vingquatre heures en certains espaces qui ont des noms particuliers. Ils connaissent midi & minuit, puis ils subdivisent le temps écoulé avant le premier de ces points en intervalles d'une durée égale, à qui ils donnent en leur langue, des noms qui reviennent à-peu-près à mi-jour, jour plein..., jour de midi; & après-midi, c'est mi-soir..., soir-nuit, minuit.

Le principal commerce des Islandais consiste en bestiaux, qu'ils conduisent dans les ports. Là; ils les tuent & les livrent à la Compagnie Danoise, après en avoir ôté la tête & les entrailles; les Danois salent ces viandes & les emportent dans des tonneaux. Il y a un tarif qui régle le prix du bétail, ainsi que celui du poisson sec, qui est une autre branche de commerce, la plus considérable après la vente des bestiaux.

Les autres marchandises qu'on exporte d'Islande, sont du beurre, de l'huile de poisson, des marchandises de laine, telles que du wadmel, des camisoles grossieres & médiocres, des gants & des bas de la laine brute des peaux de mouton, d'agneaux & de renards de dissérentes couleurs, de l'édredon & diverses plumes. On tirait aussi

autrefois du dit que ce c

D

Les march
Islandais, so
nuiserie, du
de hameçons
l'eau-de-vie,
farine, du
soieries. Au
demandent.
Compagnie,
excluent tous
qu'elle tire of
droits d'entré

paient avec le comptant, do Celui qui a co que, & il con Toutes les acq une certaine o de compte fe t de deux livres Ainsi quarante un écu d'Empronne de Dar Pays, trente po

Danemarck &

Tout ce

autrefois du foufre de cette Isle; mais on a déjà dit que ce commerce a cessé.

Mande.

Les marchandises qu'on apporte en retour aux Islandais, sont du bois de charpente & de menuiserie, du ser ouvré & non ouvré, beaucoup de hameçons & de sers à cheval, du vin, de l'eau-de-vie, du bled, du tabac, du pain, de la farine, du sel, de la grosse toile & quelques soieries. Au reste, on leur apporte tout ce qu'ils demandent. Ce commerce étant affermé à une Compagnie, on pense bien que ses priviléges en excluent toute autre Nation. Les marchandises qu'elle tire d'Islande, sont exemptes de tous droits d'entrée dans les ports du Royaume de Danemarck & des Provinces conquises.

Tout ce que les Islandais reçoivent, ils le paient avec leurs dentées, & le reste en argent comptant, dont cependant on fait peu d'usage. Celui qui a cours en Islande, est argent de banque, & il consiste en couronnes de Danemarck. Toutes les acquisitions, les ventes, &c. se sont en une certaine quantité de poissons secs. Les livres de compte se tiennent sur ce pied. Un bon poisson de deux livres, vaut deux schellings de Lubec. Ainsi quarante-huit poissons de cette sorte, sont un écu d'Empire, argent de banque. Une couronne de Danemarck vaut, suivant la taxe du Pays, trente poissons; une demi-couronne, quinze;

premier premier e égale, noms qui plein...
i-foir...
confifte orts. L'ài

pter lei

trois,

à com-

s vingt-

es noms

gnie Dantrailles; nportent régle le Ton fec,

les matnel, des gants & nouton, puleurs, ait auffi Islande.

un demi-écu d'Empire, vingt quatre poissons; & ensin un quart d'écu, douze poissons. Les douze poissons sont la moindre monnoie reçue en selande. Les comptes se réglent sur le nombre des poissons. Comme en Danemarck, on y calcule par marc & par schelling, jusqu'à la concurrence de l'écu de banque. En Islande, ce qui vaut moins de douze poissons, ne peut se payer en argent. En pareil cas, on se sert de poissons en nature, ou de tabac, dont une aune se compte pour un poisson. De cette sorte, on peut regarder les poissons & le tabac comme la véritable monnoie d'Islande.

Le calcul des poids ne s'y fait pas comme en Danemarck, où on les réduit en lispfuns. Le plus grand poids des Islandais s'appelle vetten: c'est le poids ordinaire de quarante poissons, qui valent quatre-vingt livres, ou cinq lispfuns. Le poids qui suit immédiatement le vetten, est appellé fuhrung, ou foringen; il est de dix livres. Ils ont aussi des poids d'une livre, dont deux font un poisson. Cependant, quoique tous ces poids soient conformes à ceux de Danemarck, ils ne calculent pas par lispfun, mais par foringen & vetten; en sorte qu'un foringen est composé de dix livres, & que huit foringens sont un vetten, qui veu cinq lispfuns.

Arngrimus Jonas, Auteur Islandais, est le seul

qui ait jetté i ques lumiere annales de sa pour trouver tain Maddocu par une temp à laquelle il d des hautes nei mier Navigate sillande; mais dois, entendie it pour aller en 864, & lui c'est-à-dire, s

DE

Un troissem de Norwège, dont il avait e invention trèsger sa route, a qui étaient alc les Isles des m celle qu'il ch partant de l'Isl & en lâcha un

l'avait cru, pui Hetland. Il avaorbeau, qui r ns; & douze en Ifore des calcule rrence i Vaut yer en ons en compte eut reritable

nme en Le plus c'est le valent e poids appellé Ils ont font un s soient alculent etten;

le feul

livres,

น่ำระบบ

qui ait jetté sur la découverte de l'Islande quelques lumieres, qu'il dit avoir puisées dans les Islande. annales de sa patrie. Son récit est assez curieux pour trouver place ici. Il nous apprend qu'un cermin Maddocus, allant aux Isles de Faro, fut jeute par une tempête sur la côte orientale de l'Islande, à laquelle il donna le som de Snelande, à cause des hautes neiges qu'il y trouva. Ce fut-là le premier Navigateur du Continent qui prit terre en Islande; mais il ne s'y arrêta pas. Gardarus, Suédois, entendit parler de cette découverte: il parnic pour aller chercher l'Islande. Il y passa l'hiver en 864, & lui donna le nom de Gardars-Holms, c'est-à-dire, Iste de Gardarus.

Un troisieme, nomme Flocco, Pirate renomme de Norwège, voulut aussi reconnaître cette Isle dont il avait entendu parler. On lui attribue une invention très-heureuse, qu'il employa pour diriger sa route, au défaut de boussole & de compas; qui étaient alors inconnus. Comme il parcourait les Isles des mers septentrionales, sans découvrir celle qu'il cherchait, il prit trois corbeaux en partant de l'Isle de Hetland, l'une des Orcades, & en lâcha un lorsqu'il se crut bien avant en mer. Leconnut pull n'était pas si éloigné de terre qu'il

l'avait cru, puisque le corbeau reprit la route de Hetland. Il avança toujours, & lâcha un second sorbeau, qui revint dans le vailleau, après avoir

# 302 HISTOIRE GÉNÉRALE

Islande.

beaucoup tourné de côté & d'autre sans voir de terre. Un troisseme corbeau, lâché encore plus avant en mer, découvrit l'Islande & s'y envola. Flocco remarqua la direction de son vol, le suivit des yeux & de ses voiles, & arriva heureusement à la partie orientale de Gardars-Holm, où il passa l'hiver. Au printemps, se voyant assigé des glaces, qui venaient de Groënland, il donna le nom d'Islande à cette Isle, & elle l'a toujours conservé. Flocco passa un second hiver dans la partie méridionale de l'Islande; mais apparemment il ne s'y trouva pas bien, car il revint en Norwège où il su appellé Rasnassoke, c'est-à-dire, Flocco-le-Corbeau, en mémoire des corbeaux dont il s'était servi pour saire sa découverte.

Les Annales Islandaises ne marquent point si ces trois Navigateurs trouverent des habitans en Islande. Elles citent comme la source des peuples de cette Isle, un certain Ingulse, Baron de Norwège, qui se retira dans cette Isle avec son beaufrere Hior-Leisus, pour avoir tué deux grands Seigneurs de leur pays. Comme c'était une coutume que les bannis de Norwège arrachassent les portes de leurs maisons & les emportassent avec eux, Ingulse, qui n'avait pas oublié les siennes, les jetta dans la mer dès qu'il sut à la vue de l'Islande, en se proposant d'aborder au hasard où les stots les pousseraient. Cependant il prit terre

un autre en rois ans après al elles s'étaie ixée l'époque Annales affure leserte, lorsqu noins que de vaient autrefo ues cloches, res ouvrages leterre, qu'or n ne peut pas e fut point mis seulement etait point. Le s anciens Islan u, & la parti arce que les ét er comme à ode. Or les mblablement ! emeura en Isla s habitans pri

perd dans la

onfond avec co

up d'apparent

Il parait enco

stemps recule

voir de ore plus envola, , le fuieureuleolm, oil t affiégé il donna toujours dans la pparemevint en c'est-àdes corouverte, point si bitans en peuples de Noron beaugrands ine couchassent brtassent les sienvue de afard où

rit terre

un autre endroit, & ne trouva ses portes que rois ans après; ce qui l'engagea à fixer son séjour ni elles s'étaient arrêtées. C'est à l'an 874 qu'est xée l'époque du féjour d'Ingulfe en Islande. Les annales assurent qu'il trouva cette Isle inculte & elerte, lorsqu'il y arriva, & qu'il reconnut néannoins que des Mariniers Anglais ou Irlandais vaient autrefois pris terre dans cette Isle, par quelues cloches, par certaines croix, & quelques aures ouvrages faits à la mode d'Irlande & d'Anleterre, qu'on voyait sur le rivage. Cependant n ne peut pas conclure de ce récit, que l'Islande e sut point habitée avant l'arrivée d'Ingulse, mis seulement que le canton où il se fixa ne tait point. Les mêmes Annales rapportent, que s anciens Islandais appellaient ces Irlandais Pau, & la partie occidentale de leur Isle Papey, ace que les étrangers avaient coutume d'y aborer comme à la plus proche & à la plus comode. Or les anciens Islandais, parmi lesquels mblablement Flocco passa les deux années qu'il emeura en Islande, doivent être regardés comme s habitans primitifs de l'Isle; mais leur origine perd dans la nuit des temps, & leur source se mond avec celle des Celtes, dont il y a beauup d'apparence qu'ils faisaient partie.

Il parait encore, par leurs Annales, que, dans stemps reculés, ils adoraient, entr'autres Dieux, Islande.

#### HISTOIRE GENERALE 304

Islande.

Thor & Odin. Thor était comme le Jupiter, Litotius Euro Odin comme le Mercure des anciens Grecs & gron le Gran Latins. C'est de - la que le Jeudi potte encor illoire Danoi, parmi les Islandais modernes le nom de Torsdag dent des Anne & le Mercredi celui d'Odensdag; ce qui répon Docteur W au dies Jovis & dies Mércurii des Latins. Les au ain en avait es tels consacrés à ces divinités étaient revêtus de avait remare fer; un feu perpetuel y brûlait, & on y plaça mis à la Nor un vase d'airain, pour recevoir le sang des vie me & aux Isse times, qui servait à arroser les assistans. A côtéd e l'irruption ce vase, était un anneau d'argent du poids de at sans date. vingt onces, qu'on frottait de ce même sang, life. Or cette qu'on empoignait quand on voulait faire un fermer unt de l'an 84 folemnel. Ces Idolâtres sacrifiaient des homme ne nouvelle p à leurs Idoles. Ils les écrasaient sur un gran equis long-te rocher, ou les jettaient dans des puirs profonds inforiens & de creusés exprès à l'entrée des Temples. Le roche était au milieu d'un cirque, suivant les fastes d'I lande. Cette coutume barbare ayant été abolis le rocher retint plusieurs siècles après la coule du fang humain qui y avait été répandu.

On représente ces anciens Islandais comme d hommes spirituels & curieux, qui conservaie avec soin la mémoire, non-seulement de tout qui se passait dans leur patrie, mais même tous les événemens remarquables qui arrivaie dans les Royaumes de l'Europe, Aussi leur Con patriote, Arngrimus Jonas, leur applique-t-il

qu'Hérodo

Hérodote é nnales est écr njours joui, butation, pou Les Islandais ont la Collecti i'en donne la I Les Auteurs

pièces. De sor Tome X

principe éterne

Il fortit du cah

qui se jettere

LE Herodote & Platon ont dit des Egyptiens, upiter, totius Europæ res historica Lyncei. En effet, Grecs de mon le Grammairien, dans la Préface de son te encor Moire Danoise, avoue qu'il s'est servi très-utile-Torsdag ent des Annales Islandaises. La Fereyre dit que ui répont Docteur Wormius, qui en avait une copie, s. Les au ai en avait expliqué dissérens endroits, & qu'il revêtus de avait remarqué plusieurs traits d'Histoire rey plaça nifs à la Norwège, au Danemarck, à l'Angleg des vice me & aux Isles Orcades; & entr'autres le récit A côté de l'irruption des Normands en France, lequel poids de sit sans date. Il parle aussi de la descente d'In-. e fang, ande. Or cette premiere irruption des Saxons un sermen unt de l'an 845, sous Charles-le-Chauve, c'est es homme ne nouvelle preuve que l'Islande était habitée un gran epuis long-temps, puisqu'elle avait déjà des profonds foriens & des Poëtes; car une partie de ces Le roche males est écrite en vers ; & les Islandais ont fastes d'le pijours jout, parmi leurs voisins, d'une grande été abolie quation, pour leurs Poésses.

la coule Les Islandais ont une Mythologie très-ancienne, ont la Collection se nomme Edda. Voici l'idée Mythologie. iendonne la Pereyre, dans sa Lettre déjà citée. les Auteurs de l'Edda, dit-il, posent pour principe éternel un géaut qu'ils appellent Junner. Il fortit du cahos, selon eux, des petits hommes qui se jetterent sur le géant & le mirent en leur Con pièces. De son crane, ils firent le Ciel; de son

Tome XVII.

du.

comme d onservaie

de tout

s même

arrivaie

que-t-il

u'Hérodo

» œil droit, le Soleil; de son œil gauche, la Lune avec fes épaules, les montagnes, avec fes os » les rochers; avec sa vessie, la mer; les riviere giens Prêtres d' » avec son urine, & ainsi de toutes les autres pattie e de son corps; de sorte que ces Poëtes appellent ne qu'ils se rése ∞ le Ciel, le crane d'Immer; le Soleil, son ai le, & qui a pér • droit; la Lune, son æil gauche. Les rochers, le un mêlange inf montagnes, la mer, les rivieres, n'ont de même liques, transmi point d'autre nom, que ceux d'os, d'épaules n de vessie & d'urine de Junner, »

Quoi qu'il en soit de ce récit de la Pereyre de Gouvernement ou des explications de Wormius, personne n' répandu plus de lumieres sur la Mythologie Islandieu de l'onzieme daise, & en particulier sur l'Edda, que M. Mallet Mion faite par S Auteur de la meilleure Histoire de Danemard nom d'Edda; que nous ayions. A la suite de son Introduction logie Islandaise, à cette Histoire, on trouve la traduction de logistes; mais ce l'Edda, ou de la Mythologie Celtique, & nou m' d'un terme de y renvoyons les lecteurs curieux de connaître con ule, « il est, ditouvrage.

Le même nous apprend qu'il y a eu den Edda: la premiere & la plus ancienne rédigé par Sæmund Sigfussen, surnomme le Savant, 8 né en Islande, environ l'an 1057; l'autre re cueilli environ 126 ans après, par Snom pheson. Ces trois Sturleson, célèbre Islandais, né l'an 1179, d'un iexistent en langu des plus illustres familles de l'Isle.

On fait que les Prêtres des Celtes, Nation doi

DES

Mandais faifaic odernes de l'Ind tradition orale Gaulois & les Islandais les con

l ne reste aujou imes entiers; & commencement

hilosophes Celtes

antiquité de leur

mlospa, ou Props vamaal, & il eor

le pour en être l'.

Lune

es os

viere

partie

ellen

on ai

rs, le

même

paules

ereyre

ne n'

e Islan

Mallet

emarc

duction

tion d

& nou

aître ce

Snorr

, d'un

Mandais faisaient partie, avaient, comme les iens Prêtres d'Egypte, ou comme les Brames Islande. dernes de l'Inde, deux espèces de doctrines; ne qu'ils se réservaient comme un secret invio. le, & qui a péri avec eux ; l'autre, qui h'était un mêlange informe de fables & de dogmes liques, transmis de génération en génération; tradition orale. Ces vers se perdirent chez Gaulois & les Bretons, lorsque la forme de Gouvernement changea; mais probablement; illandais les conserverent avec soin, jusqu'au ieu de l'onzieme siècle, époque de la premiere ection faite par Scemund, sous le nom d'Eddas nom d'Edda, appliqué au corps de la Mylogie Islandaise, a donné la torture aux Étyogistes; mais comme, selon M. Mallet, il nt d'un terme de l'ancien Gothique, qui signissé ult, « il est, dit-il; dans le génie des anciens hilosophes Celtes, d'avoir voulu désigner ains intiquité de leur doctrine: » eu den

rédige le reste aujourd hui de l'Edda, que trois mes entiers; & l'abrégé qu'en fit en prose; commencement du troisseme siècle, Snorre uleson. Ces trois Poëmes sont les plus anciens existent en langue Gothique. L'un est intitulé, nlospa, ou Prophétie de la Sybille; le second, vamaal, & il contient la Morale d'Odin, qui le pour en être l'Auteur; le troisieme a pour

Mande.

titre . Chapitre Runique. Il renferme le détail de flatique sur bie prodiges que l'Auteur se croyait, ou voul pur répandre un se faire croire capable d'opérer par le moy odée à leurs id de la magie, & sur-tout des Runes, ou cara pries. La crédul teres Runiques, dont le même Odin est compés, ent trompés,

Odin.

Cet Odin, suivant les Annales Islandaises, to qui pour Maître, un Prince Asiatique, dont les Etats étaient situe la Nation, entre la Mer Caspienne & le Pont-Euxin. Vain sentôt on en sit & soumis par les Armées Romaines que Pomp leurs silles part commandait dans la Phrygie Mineure, Odin p près avoir vu sa la route du Nord, s'établit d'abord en Saxe, saines, on conti passa successivement dans la Suède, la Scandina elles présidaien & l'Islande, avec les Phrygiens qui l'avait mient exercés pessivei.

On place cette migration environ 70 ansay, it Odin en ScanJesus-Christ, & à cette époque, la scène de la se parle enc régions septentrionales change tout-à-coup. Odin de Modeur Worming apporte l'usage des Lettres; il enseigne l'art de flandais était le Poësse; il persuade à ces Peuples qu'il a mosseré. Cet idiôns secretains, qu'il peut, par des paroles & denne Langue Nocertains caracteres, appaiser les querelles, cha la tristesse, & guérir toutes les maladies, iquer les Langue chaîner les vents; ensin exciter ou appaiser es caracteres de l' flots. Cet Odin, qui parlait ainsi aux Scan emême leur originaves, Nation pauvre & sauvage, était acco gliphiques, qui se pagné d'une Cour, dont l'éclat les éblouissit une peut révo ne leur parut pas moins qu'un Dieu. Le Pris dit reçu les lumis

parque fut bies our répandre un odée à leurs id octes. La crédul ison de leur ignent trompés, que pour Maître. La Nation, entôr on en fit leurs filles parteiles présidaien mient exercés per la Langue & la Codin en Scandi se parle encontre en continuir le parle encontre en continuir landais était le parle encontre en contre en contr

détail d moy ou cara eft c

iles, to

e Pomp

faique sut bien profiter de leur étonnement, voul voul répandre une Histoire merveilleuse, accomodée à leurs idées, & qu'il fit composer par ses cies. La crédulité des hommes est toujouss en ison de leur ignorance. Les Scandinaves, aiséent trompés, déifient l'homme qu'ils avaient qu pour Maître. Ce Souverain établit pour Juges ient sin la Nation, douze Seigneurs de sa suite; in. Vain mentor on en fit autant de Dieux; leurs femmes leurs filles participerent aux mêmes honneurs. Odin proprès avoir vu mourir toutes ces Divinités hu-Saxe, mines, on cominua de les invoquer, comme randina elles présidaient encore aux emplois qu'elles

La Langue & les caracteres Runiques apportés ansave at Odin en Scandinavie, sont la source de celle ène de pui se parle encore à présent en Islande. Le up. Odis mêteur Wormius assurait à la Pereyre, que l'art de flandais était le plus pur Runique qui se fût il a mannervé. Cet idiôme est, suivant Busching, l'anoles & enne Langue Novwégienne, qui a reçu quel-es, cha d'altération, mais cependant très-utile pour exidies, diquer les Langues des anciens Peuples du Nord. ppailet s caracteres de la Langue Islandaise ont retenu x Scan : même leur origine Runique. Il y en a d'hyé-ait acco gliphiques, qui fignifient des mots entiers.

ouissit un ne peut révoquer en doute, que l'Issan le Le Prima reçu les lumieres de l'Evangile des le nou- Religion.

Mande,

vieme siècle, puisqu'il existe des monumens o l'attestent. Telles sont, entrautres, les Lette Parentes de Louis-le-Débonnaire, du 15 Mai 82 où il est dit que Jésus-Christ a été annoncé Islande & dans le Groënland. Ces Lettres-Patent sont adressées à Ansgarius, Français, Prélat trè célèbre, que le Monde Arctique reconnaît poi son premier Apôtre. L'Empereur le fit Archevêge de Hambourg, en érigeant pour lui ce district Archevêché, dont il étendit la Jurisdiction da tous les Pays Septentrionaux, depuis l'Elbe, in qu'à la mer glaciale, & dans les Isles qu'ellere ferme, Ces Lettres-Patentes furent confirmées p une Bulle de Grégoire IV, de l'an 835. Quoique l'Evangile eût été annoncé en Islande, toute l'Il ne l'embrassa pas d'abord. Arngrimus Jonas ra porte que le paganisme n'y fut absolument e tirpé que vers l'an 1000 de l'Ere Chrétienne.

Au milieu du seizieme siècle, Frédéric, R de Danemarck, ayant introduit le Luthéraniss dans ses Etats, voulut l'établir aussi dans l'Islant qui lui appartenait, comme une dépendance de Norvège, unie dès-lors au Danemarck; mais résormation ne put s'essectuer dans cette sse, la trouble & sans essusion de sang. Un Evêque de haute qualité, sort attaché à la Cour de Rome & soutenu par un parti puissant, s'opposa vigo reusement, pendant plusieurs années, à l'étable

DES

ement de la nemeté de sa tre éantissement te le puis cet évés oint l'époque, gion que l'on utres en sont ba raphie, que le lissement de la suguien 1551.

Deux Evêchés

antons de l'Orio
e quartier du N
doolum. Il y a,
aine pourvue
ans laquelle les
e degré de Licent
es preuves de les
unes du pays, fa
tun examen à
ependant il fe tre
ui passent dans
Théologie &

m-ils assurés,

avoir la préfére

meilleures Cur

e l'Illande, SA

mens q Lettre Mai 83/ noncé e -Patent rélat trè naît po chevêq lillrick

LÉ

tion da Elbe, ju elle re rmées p . Quoiq toute l'Il Fonas ra iment e tienne, éric, R héranifi

s l'Iffan ance de ; mais Ifte, fa vêque ( Rome fa vigo l'établ

ment de la nouvelle Religion; mais il paya sa = ermeté de sa tête, & sa mort fut suivie de l'afantissement total de la Religion Catholique. pepuis cet événement, dont nous ne trouvons oint l'époque, le Luthéranisme est la seule Region que l'on professe en Islande; toutes les uttes en sont bannies. Busching dir, dans sa Géomohie, que les tronbles occasionnés par l'étaillement de la Réforme, durerent depuis 1539, ulqu'en r551.

Deux Evêchés partagent le Domaine spirituel e l'Islande, Skalhoet & Hoolum. Le premier omprend les trois quarts du pays, savoir, les ations de l'Orient, du Midi & de l'Occident. e quartier du Nord feul forme le Diocèse de bolum. Il y a, dans chaque Evêché, une école nine pourvue d'un Recteur & d'un Régent, ans laquelle les Etudians prennent tous les ans degré de Licentié. Enfuite, lorsqu'ils ont donne s preuves de leur capacité, ils sont nommés aux mes du pays, sans qu'ils soient obligés de subir un examen à l'Université de Copenhague. ependant il fe trouve toujours plusieurs Islandais ui passent dans cette Capitale, pour y étudier Théologie & le Droit Civil; aussi ceux-là m-ils assurés, à leur retour dans leur Patrie, avoir la préférence sur les autres, & d'obtenir meilleures Cures. Ce sont eux qui remplissenz Islande.

Clergé.

Islande.

encore les Offices de Baillis, de Sous-Baillis à les autres Charges de Judicature.

On peut bien dire des Evêques en Islande co qu'on disait de ceux de la primitive Eglise, Crosse de bois, Eveques d'or; il y a sûrement peu de pays où ils se rapprochent autant des Apôtres dont ils sont les successeurs. Lorsque la résonna tion suit introduite dans cette Isle, une peut partie des biens du Clergé Catholique dement unie aux Sièges Episcopaux & aux Cures; le rest suit consisqué au prosit du Roi qui en jouit encore

Les Evêques d'Islande ont eux-mêmes la régi de leurs biens temporels. Ils en tirent enviro deux mille écus par an; mais sur cette somm chaque Prélat paie dans son Diocèse le Recteur le Régent & le Prédicateur de la Cathédrale qu est aussi son Grand-Vicaire, Il est en outre oblig de loger & d'entretenir en partie un certain non dre d'Etudians. L'entretien de l'Eglise & de tou les bâtimens qui dépendent de son Siège ou qu composent le Palais Episcopal, sont encoreàl charge. Tout cela payé, M. Horrebows estim qu'il ne lui reste pas mille écus par an. La modi cité de ce revenu a engage le Roi de Danemard à concéder aux Evêques d'Islande le droit d percevoir la taxe annuelle que paie chaque la bitant, qui consiste en dix poissons par tête; ma ils n'usent de ce droit que dans quelques Paroisse

& même fur une faible au

Les Curés portion plus revenus ne co à la Cure, et & dans les Communauté L'étendue d' habitans en ne vont guè pauvres, & de qu'ils sont ob leurs femmes à la pêche a cela, comm de Saint-Paul mains, n'en justement ref la mort.

On peut ju
Clergé, que
tueuses. Il n'y
les deux seul
d'Eglises; tou
ne sont que c
les maisons de
un Confession

& même sur un petit nombre de têres: ainsi c'est = une faible augmentation de leurs revenus.

Islande.

Les Curés ou Prédicateurs ne sont pas à proportion plus opulens que leurs Evêques. Leurs revenus ne consistent qu'en fonds de terre, joints à la Cure, en impositions sur chaque Métairie, & dans les émolumens qu'ils reçoivent de la Communauté pour l'exercice de leur Ministere. L'étendue d'une Paroisse & le nombre de ses habitans en font la valeur. Les meilleures Cures ne vont guères qu'à 1200 liv. Il y en a de trèspauvres, & dont les Pasteurs ont si peu de revenu, qu'ils sont obligés de travailler pour faire sublister leurs femmes & leurs enfans. On les voir aller à la pêche avec leurs Paroissiens, & suivre en cela, comme dit l'Ecrivain Danois, l'exemple de Saint-Paul, qui, pour vivre du travail de ses mains, n'en était pas moins un grand Apôtre, justement respecté pendant sa vie, & révéré après la mort.

On peut juger, par ce détail des richesses du Clergé, que les Eglises d'Islande sont peu somptueuses. Il n'y a même, à proprement parier, que les deux seules Cathédrales qui méritent le nom d'Eglises; tous les autres bâtimens de ce gente ne sont que de petites Chapelles, bâties comme les maisons des Paysans. Un Autel, une Chaire, un Consessional, un Chœur, des Fonds baptis-

E Baillis

flande co c, *Croffe* t peu de Apôtres

Apôtres
réforma
ne petit
dement
s; le reft
it encore
s la régit
enviro

e fomm
Recteur
drale qu
re oblig
tain non
c de tou
ge ou qu

vs estim La modi anemard droit d

aque ha ête ; ma Paroisses

Islande.

maux & des banes en font toute la décoration: quelques unes cependant font boilées en-dedans, & entretenues suivant les facultés de la Communauté: les ornemens de l'Autel & ceux des Prêtres répondent de même à l'opulence ou à la pauvreté des Paroissiens.

Des deux Cathédrales, celle de Hoolum est la plus considérable par sa grandeur, & par la saçon dont elle est construite. Ce bâtiment & le Palais Episcopal qui s'y trouve joint, passent en Islande pour la merveille du pays.

Cette Eglise, dit M. Horrebows, est construite de bois de charpente portée sur de gros murs. Elle a environ quatre-vingt pieds de longueur, trente de largeur, & est élevée de quarante ou cinquante. Elle est bâtie sur une petite éminence, & este a un petit clocher de bois. Autour du Chœur subsiste encore un gros mur de belle pierre de taille, construit il y a plus de quatre cens ans, par un Evêque, qui avait dessein de faire bâtir toute la Cathédrale de la même saçon; mais sa mort interrompit l'entreprise, & l'on n'a pas songé depuis à la continuer.

Le Palais de l'Evêque consiste en dissérentes maisons bâties à la maniere d'Islande, à la réserve de celle qui forme la résidence habituelle du Prélat. Celle-ci est de bois de chêne, avec un mur de pierre & un toit de bois sans revêtissement de terre, non pleipales pièces vaillées à Coren 1576, pac'est ce qu'in lambris de la édifice s'est trapuelques par besoin d'être

M. Anderson
Pasteurs Island
ment d'une ig
mauvaises étu
Latin. Quant
que les Ecclési
qu'ils s'enivre
que même or
ouailles teller
voirs commun
de remettre is

L'Auteur

L'Auteur I fations par for l'ignorance n'à tout le Cle comme il s'en tiques peu introduces peu introduces partire partire.

rerre, non plus qu'aux murs extérieurs. Les principales pièces de cette construction ont été travaillées à Copenhague, puis rassemblées & posées en 1576, par les soins de l'Evêque Gudbrander: c'est ce qu'indique une Inscription gravée sur le lambris de la salle. Depuis deux cens ans, cet édifice s'est très-bien conservé, à l'exception de quelques parties des sondemens qui auraient besoin d'être renouvellées.

tion:

dans.

mmu-

Prê-

à la

m eft

par la

& le

ent en

truite

murs.

ieur,

te our

ence.

r du

icrre

ans,

bâtir

is fa

ongê

ntes

erve

du

nur

de

L'Auteur Danois reproche assez vivement à M. Anderson, d'avoir injustement calomnié les Pasteurs Islandais, en disant qu'ils sont généralement d'une ignorance crasse, & qu'ils sont de si mauvaises études, qu'à peine ils savent lire le Latin. Quant aux mœurs, M. Anderson écrit, que les Ecclésiastiques d'Islande sont fort libertins, qu'ils s'enivrent perpétuellement d'eau-de-vie, que même on a vu quelquesois le Pasteur & les ouailles tellement hors d'état de remplir les devoirs communs de la Religion, qu'on était obligé de remettre le Service à un autre jour.

L'Auteur Danois réfute expressément ces accufations par son propre témoignage. Il assure que l'ignorance n'est rien moins qu'un vice commun à tout le Clergé; qu'il peut y avoir à la vérité, comme il s'en trouve par-tout, quelques Ecclésiastiques peu instruits, mais qu'il a vu plus communément parmi eux des Prédicateurs dignes du

Islande.

iflande.

nom de savans & d'habiles Littérateurs. Ils n'étaient pas même, dit-il, seulement bons Théologiens, & versés dans la connaissance des Livres Ascériques; ils possés laient encore fort bien les Poètes & les Auteurs Grecs & Latins. D'ailleurs, comme il l'observe, la plupart des Prêtres Islandais font leurs études à Copenhague, & y subissent des examens sur la Théologie, avant de pouvoir posséder des Bénésices en Islande: il faut par conséquent en conclure que le Clergé ne peut y être aussi ignorant que M. Anderson a voulu le persuader.

Il y a plus: on veille en Islande avec tant d'attention sur les Prédicateurs, sur les Ministres de l'Evangile, & sur tout l'Etat Ecclésiastique, que le vice le plus léger ne peut manquer d'y être apperçu, & que les fautes y sont punies très-séverement. Qu'un Prédicateur entreprenne seulement un petit voyage un jour de Dimanche ou de Fête, il est aussi tôt cité au Consistoire, & il n'en sort qu'après avoir été aunendé, ou du moins après avoir essuyé une réprimande sévere. On peut juger de la justice que l'on ferait des Ecclésiastiques qui meneraient une vie scandaleuse.

Mariages.

Les mariages des Islandais se sont communément sans beaucoup de cérémonies; &, comme par-tout ailleurs, l'intérêt y a toujours plus de part que l'in qu'il se faile parens, fans dans tous ce même. L'usa du jeune hor aux pere & représentent. proches pare futurs à l'Egl nuptiale. Elle devant l'Aut commencé, Chaire. L'Of rendent avec I'on boit & l vent leur éta revenant de de-vie à cha ni mulique, qui est toujos foi. Tout ce d contre M. An pas le goût c où cet Ecriv

»l'instant mê

»Piêtre, aux

part que l'inclination. Il n'est pas rare non plus

s n'éicolo-Livres en les leurs, Islaniflent uvoir it par eut y ulu le t d'ates de , que v être trèsfeuanche e, & u du vere. ferait fcan-

uné-

mme s de parens, sans la participation les époux; mais, dans tous ces cas, la célébration est toujours la même. L'usage est, que le Ministre de la Paroisse du jeune homme fasse les propositions du mariage aux pere & mere de la fille, ou à ceux qui les représentent. Lorsqu'on est d'accord, les plus proches parens de part & d'autre conduisent les futurs à l'Eglife, où ils reçoivent la bénédiction nuptiale. Elle se donne ordinairement le Dimanche devant l'Autel, après que le Service divin est commencé, & avant que le Prêtre monte en Chaire. L'Office fini, les nouveaux mariés se rendent avec les conviés dans leur maison, où l'on boit & l'on mange, où l'on se divertit, suivent leur état & leurs facultés. Quelquefois en revenant de l'Eglise, on donne un verre d'eaude-vie à chaque assistant; mais jamais il n'y a ni musique, ni danse. Après le premier repas, qui est toujours assez frugal, chacun se retire chez soi. Tout ce détail, tiré de M. Horrebows, prouve contre M. Anderson, que les Islandais ne portent pas le goût de l'ivrognerie jusques dans l'Eglise, où cet Ecrivain e fait boire de l'eau - de - vie à »l'instant même de la cérémonie du mariage, au »Piêtre, aux Futurs & aux Aisistans, aussi long-

qu'il se faile des mariages forcés & arrangés par les Islande.

» temps qu'ils peuvent tenir la bouteille, & se » soutenir sur leurs jambes. »

Cet Historien Muivant M. Horrebows, n'est Education, pas mieux instruit sur l'éducation des enfans: tout ce qu'il en dit est faux & inventé à plaisir. On élève les enfans en Islande, comme ailleurs; on a pour eux les mêmes soins, les mêmes attentions. & la source en est, ainsi que par-tout, dans la tendresse des parens & sur-tout des meres. La seule chose qu'on trouvera peut-être singuliere, c'est qu'on met d'ordinaire les enfans en culotte & en veste à neuf ou dix semaines. Cependant l'Auteur Danois assure qu'il n'a vu parmi les Islandais aucun homme qui eût quelque défaut corporel, ou qui fût contrefait.

> Les soins nécessaires pour former le cœur & l'esprit des enfans suivent ceux qu'on a pris pour le corps; les facultés & la condition des parens réglent le genre d'éducation qu'ils reçoivent, mais on com mence d'abord par leur apprendre à lire & les élémens de leur Religion. Le Catéchisme du célèbre Pontoppidan, Evêque de Berghen, en Norwège, a été traduit en Langue Islandaise; il est enseigné aux enfans non-seulement dans la maison paternelle, mais encore dans les Eglises & par les Ministres eux-mêmes. Il y aà Hoolum une Imprimerie qui est particulierement occupée à imprimer des

Livres de dévo fois des Livres du Roi de Dan daife.

Les diverrisse

que la vie qu'ils

dans les momens

pendant les tem les Fêres, confi converser en chansons guerrie aux échecs. Ils chansons, & ils groffiers, parce nimufique, ni a tant également aucun usage, ils approche; c'est ment de tous les & peut-être de.

d'échec, & il p passé pour d'ha encore la réputa fort en usage c trouver, même qui le jouent ti a point de si mis

Les Islandais

c fe

reft

ns :

On

on

ons:

is la

La

ere.

otte

dant

flan-

cor-

l'ef-

ur le

elent

com

élé-

èbre

ège,

eigné

ater-

Mi-

herie

des

Livres de dévotion. On imprime aussi quelquesois des Livres de Droit, & les Ordonnances du Roi de Danemarck; le tout en langue Islandaise.

Islande.

Jeux.

Les divertissemens des Islandais sont aussi simples que la vie qu'ils menent. Toutes leurs récréations, dans les momens de loisse qu'ils ont pendant l'hiver, pendant les temps orageux, & les Dimanches & les Fêtes, confistent à se rassembler en famille, converser ensemble, à chanter d'anciennes chansons guerrietes de leurs Ancêtres, & à jouer aux échecs. Ils ont une grande quantité de ces chansons, & ils les chantent sur des airs assez groffiers, parce qu'ils ne connnaissent ni mesure, ni mufique, ni aucune sorte d'instrumens. La danse étant également ignorée chez eux, ils n'en font aucun usage, ils n'ont même aucun exercice qui en approche; c'est en quoi ils different particulierement de tous les habitans des pays Septentrionaux; & peut-être de tous les peuples du monde.

Les Islandais ont un goût marqué pour de jeu d'échec, & il parait que, de tout temps, ils ont passé pour d'habiles joueurs, comme ils en ont encore la réputation. Le jeu des échecs est donc fort en usage chez eux, & il n'est pas rare de trouver, même parmi le petit peuple, des gens qui le jouent très-bien. La Pereyre dit qu'il n'y a point de si misérable paysan qui n'ait chez lui son

Islande.

jeu d'échecs fait de sa main, & d'os de poisson, La différence qu'il y a de leurs pions aux nôtres, c'est mentierement tre que leurs fous sont des Evêques, parce qu'ils pensent mon de change que les Ecclésiastiques doivent être près de la Ils donnent à la personne des Rois; leurs rocs, aujourd'hui les uxquelles ils so Tours, sont de petits Capitaines représentés, and farsock, sièce l'épée au côté, les joues enslées, & sonnant d'un me autre maladie cor qu'ils tiennent des deux mains. Le jeu d'échec mijours hérédita n'est pas ancien & commun, seulement chez les magieuse. Le Islandais, mais encore dans toutes les contrées spèce, les maladi du Nord. La Chronique de Norwège rapporte mes-communes da que le géant Drofon, qui avait élevé Héralde le Médecins ni Chir Chevelu, ayant appris les grands exploits de son souvent victimes élève, lui envoya, parmi des présens d'un grand grand grande. Rien surprix, un très-beau jeu d'échec. Cet Héralde régnait suffion, que de vers l'an 870.

Malgré la vie frugale que menent les Islandais; une espèce. Aba ils parviennent rarement à une grande vieillesse, hirurgien & de Dès qu'ils ont passé cinquante ans, ils sont com- que savie, ou me munément attaqués de phtysie, ou d'autres ma-ngui dans les son ladies de poitrine qui les conduisent au tombeau, C'est à tort que caprès quelques années de langueur. « Il n'est pas ux semmes Island douteux, dit M. Horrebows, que cette prompte sucher facilement » destruction ne provienne des travaux excessific e se remettre à l » qu'ils supportent en mer, & de l'imprudence divrance. « Il s'er » avec laquelle ils se conduisent. Ces Insulaire douées de tant de revenant de la pêche, où souvent ils sont les couches sont mentierement Mandaises. Il en

mbe ou un bras

DES

parce qu'elles n'or Tome XV n. La

, c'est

de la

entierement trempés d'eau, n'ont pas la précauensent ion de changer d'habits. »

Islande.

Ils donnent à la plus grande partie des maladies ui les auxquelles ils sont sujets, le nom général de entés, and farfock, fièvre de pays. Il regne en Islande t d'un me autre maladie, appellée lèpre, qui est presque l'échec mjours héréditaire, sans qu'elle soit pourtant nez les magieuse. Le scorbut, les coliques de toute ontrées pèce, les maladies hypocondriaques sont encore pporte rès-communes dans l'Isle; &, comme il n'y a ni alde le Médecins ni Chirurgiens, les Islandais sont très-de son souvent victimes de la premiere maladie qui les grand maque. Rien fur - tout n'est plus digne de comrégnait assison, que de voir quelqu'un qui a eu une mbe ou un bras cassé, ou d'autres fractures de andais; une espèce. Abandonné à la Nature, saute de eillesse hirurgien & de secours, il demeure estropié it com- pute savie, ou meurt misérablement, après avotr

es ma-ingui dans les foutfrances. mbeau, C'est à tort que quelques Voyageurs ont attribué 'est pas in femmes Islandaises l'heureux avantage d'acrompte sucher facilement, de s'aller baigner même. & xcessific e se remettre à l'ouvrage aussi-tôt après leur judence divrance, « Il s'en faut beaucoup qu'elles soient sulaire douées de tant de force, dit l'Ecrivain Danois; ls sont les couches sont la maladie la plus funeste aux rement Mandaises. Il en meurt beaucoup en cet état, parce qu'elles n'ont ni sages-femmes, ni hommes

Tome XVII.

Islande.

Gouvernement. » expérimentés dans l'art des accouchemens,

Le Chef de l'administration, est ordinairemen un Seigneur du premier rang, qui a le titre d Gouverneur · Général, & qui fait sa résidence la Cour. Après le Gouverneur, est le Grand Bailli; il est obligé de demeurer en Islande, Bessested, maison appartenante au Roi, & o est le siège du Conseil Souverain, dont le Grand Bailli est comme le premier Président, tant pour le civil que pour le criminel.

Le Grand-Bailli n'est pas le seul Officier con sidérable d'Islande; le Roi y entretient encor un Receveur-Général, appellé Sénéchal, & deu Juges principaux, appellés Lowmen. L'emple du Sénéchal est de percevoir tous les droits les revenus royaux, & d'en rendre compte à Chambre des Finances de Copenhague.

Les revenus consistent en une sorte de capi tation, appellée gieftold, que chaque habitan doit, dès qu'il a atteint l'âge de vingt ans, & qu est de dix poissons par tête; dans la location d certains bâtimens publics; dans les droits qui paient sur les Ports, & dans ceux que la Com pagnie Danoise doit chaque année pour le com merce exclusif d'Islande.

La capitation se perçoit dans toute l'Isle pa le moyen des Systomen, ou Sous-Baillis, aux quels le Sénéchal passe un bail particulier de cen

mxe, chacur risdiction; c les appointer

Quoique l

D

nle de l'Isle deux Lowme. a le Départer Sud; l'autre, Outre les ven a dix-hu qu'on peut re Syssel ont ch oui, dans cha premiere insta la observé, fo

que les autres comprenant cel qui touchent à on compte vin Il y a différe ras litigieux se

Receveurs par

nent au Roi de

que ceux de N

cien Code de rours dans ceu piens fonds,

tontestations qu

emens, nairemen le titre d éfidence le Grand Islande, oi, & o le Grand

fficier con ent encor 1 , & den L'emplo s droits & mpte à l

tant pou

e de capi ue habitan ans, & qu location d roits qui e la Com ur le com

nxe, chacun pour le district qui est de sa Junidiction; ces Juges y trouvent en même-temps Islande, les appointemens de leurs Charges.

Quoique le Grand-Bailli ait la Jurisdiction géale de l'Isle, elle est encore partagée entre les deux Lowmen, ou Juges principaux, dont l'un a le Département des cantons de l'Orient & du Sud; l'autre, celui du Nord & de l'Occident.

Outre les districts généraux des Lowmen, il y en a dix-huit particuliers, appellés Syssel, nom qu'on peut rendre par le mot de Bailliage. Ces Syssel ont chacun un Syssomen ou Sous-Baillif; qui, dans chaque Ressort, juge les causes en premiere instance: ce sont eux qui, comme on la observé, font les fonctions de Fermiers & de Receveurs particuliers des revenus qui appartiennent au Roi de Danemarck. Quelques Syffels, tels que ceux de Mule & de Skaftefiel, plus étendus que les autres, ont deux Systomen; ainsi, en y comprenant celui qui réside aux Isles de Westman, qui touchent à l'Islande, & qui en dépendent, on compte vingt-un de ces Juges.

Il y a différentes loix, par lesquelles tous les us litigieux se décident. La premiere est un anden Code de Droit Islandais, auquel on a ree l'Isse par cours dans ceux où il s'agit de successions, de aillis, aux biens fonds, & en général, dans toutes les ior de cett contestations qui s'élèvent au sujet du tien & du

Islande.

mien. Les causes qui regardent les Terres Seigneuriales & les affaires Ecclésiastiques, se décident par les Loix de Norwège, & par dissérens Edits particuliers des Rois de Danemarck.

A l'égard des formalités prescrites dans les procès criminels, on se conforme encore aux Loix de Norwège. Il y a de plus, dissérentes Cousumes & quelques Edits particuliers, qui, avec ceux qu'on vient de citer, forment le Corps de la Jurisprudence. Frédéric, Roi de Danemarck, avait chargé plusieurs Jurisconsultes de composer un nouveau Corps de Droit pour l'Islande; il a été exécuté sous le seû Roi Frédéric V; mais on ignore s'il est actuellement établi en Islande.

Toutes les causes sont portées d'abord pardevant le Syslomen, & à l'audience du district où elle ressorti; car chacun de ces Juges a des audiences déterminées, auxquelles appartiennent les causes de certains districts, à l'exclusion de toutes autres. Du Tribunal du Syslomen, on peut appeller au Lowmen, qui tient de espèces d'affises ou de plaids, tous les ans, en un certain lieu. Sa séance commence le 8 Juillet, & continue aussi long-temps qu'il se présente des affaires à juger. Chaque Lowmen a huit Assesseurs, qui prononcent les Jugemens avec lui; cependant ils ne sont pas encore définitifs: on peut en saire appel à la grande Jurisdiction, qui se tient dans

le même - temp Grand-Bailli e assisté par le L gement fur 1 Syllomens, &, de la Jurisdicti jours douze Ju qui préside; & par le Sénéchal port avec le ( quant aux form y être cité dire pour d'autres d De ce Tribuna à la Cour fur l'affaire est imp par les loix.

Les affaires miere instance, de chaque Catt Prévôt & de de Tribunal à celutenue par l'Evêc & autres Ecclés le Grand Bailli nomme le Gou Chambre de Ji Cour souve ains

le même - temps & au même endroit, & dont le Grand-Bailli est le Président. Ce Magistrat en Islande. assisté par le Lowmen, qui n'a pas rendu le Jugement fur lequel on plaide, par plusieurs Systomens, &, en cas de besoin, par les Assesseurs de la Jurisdiction du Lowmen. Il y a donc toujours douze Juges, sans compter le Grand-Bailli qui préside; &, en son absence, il est remplacé par le Sénéchal. Cette Cour de Justice a du rapport avec le Conseil souverain de Norwège, quant aux formalités, & en ce qu'un Juge peut y être cité directement pour deni de Justice, ou pour d'autres cas qui concernent ses fonctions. De ce Tribunal supérieur d'Islande, on appelle à la Cour suprême de Copenhague, lorsque laffaire est importante, & d'une nature prescrite par les loix.

Les affaires Ecclésiastiques se jugent en premiere instance, par la Jurisdiction du Chapitre de chaque Cathédrale, qui est composé d'un Prévôt & de deux Assesseurs. Elles passent de ce-Tribunal à celui d'une Chambre consistoriale, tenue par l'Evêque, le Prévôt, les Prébendaires. & autres Eccléhastiques, & encore présidée par le Grand Bailli, ou par un autre Magistrat que nomme le Gouverneur-Général de l'Itle. Cette Chambre de Justice ressortit directement à la Cour souve aine de Copenhague. Dans ces Af-

X iii

ueudent Edits

s les Loix Couavec ps de

arck. poler ; il a ; mais ande.

d pardistrict a des ennent

ion de on peut espèces certain ontinue

faires rs , qu dant ils

en faire nt dans Islande.

femblées Ecclésiastiques, on ne s'occupe pas seulement d'affaires contentieuses, on y examine aussi tout ce qui a rapport à la police du Clergé. On y distribue des pensions aux anciens Ministres, & aux veuves de ceux qui sont motts dans l'année.

Il n'y a en Islande aucun Avocat reconnu & immatriculé. Les Juges en constituent chaque sois qu'on en a besoin.

C'est une erreur de M. Anderson, d'avoir dit que les Sissomen ou Sous-Baillis étaient chargés des exécutions, tant au civil qu'au criminel. Il y a des particuliers qui ont des gages pour exercer cette profession, qui, à la vérité, n'est point infamante en Islande.

Il n'y a d'autres supplices pour les hommes, que d'avoir la tête tranchée avec une hache, ou d'être pendus. Les semmes qui ont mérité la mott, sont noyées dans un sac.



APP

AU LIVR

Isle de Jean M

ISLE DE JEA

hixante-&-onzieme antedegrés environ féridien de Paris. tendue, ni par ses in Capitaine *Jean J* écouvrit en 1614. dix lieues du Sud arie fuivant la ha ques endroits, ell ieues de largeur ieue. Elle se rétre du Nord-Est au S Cette Isle est er olus ou moins éle tériles, Elle était : Européens, qui a dans ses parages.

maux en ont aband



# APPENDICE

# AU LIVRE TROISIEME.

Isle de Jean Mayen. Nouvelle-Zemble.

ISLE DE JEAN MAYEN, située sous le pixante-&-onzieme degré de latitude, & à qua- Isle de Jean medegrés environ de longitude Occidentale du léridien de Paris, n'est considérable ni par son endue, ni par ses productions. Elle tire son nom ta Capitaine Jean Jacobs May, Hollandais, qui la kouvrit en 1614. Son étendue n'est que de huit dix lieues du Sud-Ouest au Nord-Est. Sa largeur une suivant la hauteur où l'on aborde. En quelmes endroits, elle peut avoir deux ou trois ieues de largeur, & en d'autres, un quart de leue. Elle se rétrecit, à mesure que l'on avance du Nord-Est au Sud-Ouest.

Cette Isle est entierement couverte de rochers dus ou moins élevés, mais absolument nus & lériles. Elle était autrefois très-fréquentée par les Européens, qui allaient à la pêche des baleines dans ses parages. Mais aujourd'hui que ces animaux en ont abandonné les côtes, on n'y aborde

Mayen.

X iv

Cenine gé.

Mi-Ofts

& fois

dit

gés nel.

our eft

es, ou

ort,

Mayen.

que fort rarement, & seulement pour se mettre Iste de Jean à l'abri des gros temps, ou pour chercher du secours contre le scorbut.

> La côte orientale de cette Iste, au rapport des Navigateurs, est environnée de glaces pendant toute l'année, jusques dans l'étendue de dix milles en mer. A la difficulté du passage, le long de cette côte, se joint encore le danger auque on est exposé par un vent terrible, qui vient d'une montagne, nommée Beerenberg, c'estdire, montagne des ours.

Cette Isle, dit M. Anderson, paraît être un fragment du monde, détaché du continent, ou produit, soit par des feux souterrains, soit par quelqu'autre accident extraordinaire : elle est inhabitée, & tout-à-fait inhabitable. Dans la partie septentrionale est le mont-aux-ours, ainsi appellé à cause de la grande quantité de ces animaux qu'on y apperçoit en tout temps. Il est si élevé, que sa cime se perd dans les nues; &, selon le rapport de quelques navigateurs de Hambourg, très-dignes de foi, on le découvre par un temps serein, à la distance de trente-deux lieues. Cette montagne est nue, & son sommet est perpétuellement couvert de glaces & de neiges. Elle remplit tout l'espace qui est entrela Côte Orientale & celle d'Occident, & c'est en cet endroit qu'est la plus grande largeur de l'Ifle.

Il ne s'y tro ni aucune terre pux. Mais au p on voit une cro de couleur de la fiente des oise à des quantités chasse aux crabe bas-fonds qui en par un heureux mchlearia, d'ofe butiques, d'une qui passent devar Groënland.

L'Ille de Jean téressant du côté terminer cet ari fingulier qu'on y ne manquera p pourra leur four occasion d'exerce tures. M. Ander del'Islande ; la ra

Un Capitaine mé Jean-Jacque. tant à l'ancre à lieues au Sud de 17 Mai, des flan

Il ne s'y trouve ni herbes, ni broussailles, mettre ni aucune terre propre à produire des végé. Isle de Jean her du mux. Mais au pied de la Montagne des Ours, on voit une croûte assez mince, d'une matiere apport de couleur de terre, qui n'est autre chose que s pende dix la fiente des oiseaux de proie, dont il se tientle long la des quantités prodigieuses, pour donner la chasse aux crabes de mer, très-fréquens dans les auque bas-fonds qui environnent cette Isle. Cette fiente, i vient par un heureux hasard, produit beaucoup de c'eft-1wchlearia, d'oseille, & d'autres herbes anti-scotbutiques, d'une grande ressource pour les marins

> L'Isle de Jean Mayen n'offcant plus rien d'inreffint du côté de ses productions, nous allons terminer cet article par le récit d'un incendie ingulier qu'on y a vu en 1732. Ce phénomene ne manquera pas de plaire aux Phyliciens, & pourra leur fournir en même-temps une belle occasion d'exercer leurs talens pour les conjectures. M. Anderson, dans son Histoire Naturelle del'Islande; la rapporte de la maniere suivante.

> qui passent devant cette Isle dans leur voyage au

Un Capitaine de vaisseau de Hambourg, nomme Jean-Jacques Laab, allant en Groënland, & bant à l'ancre à cause du vent contraire, à trois lieues au Sud de la Montagne des Ours, vit, le 17 Mai, des flammes d'une longueur prodigieuse

etre un nt , ou oit par

Groënland.

est inpartie nsi apes ani-Il est si s; &, urs de couvre

e-deux ommet & de ntre la est en

ur de

Mayen.

qui s'élevaient du bas de la montagne, en se dis-Isle de Jean persant de tous côtés comme des éclairs très-vis & très-rapides; des détonnations souterraines & terribles accompagnaient cet incendie de terre. Laab saisi de la plus grande frayeur, ne pouvait quitter l'endroit où il était détenu par le vent contraire, & avait de vives inquiétudes sur les suites que pourrait avoir cet incendie à l'égard de son vaisseau. Un brouillard fort épais & trèsétendu, sembla mettre fin à ces accidens, & les flammes ne durerent que vingt-quatre heures. La montagne ne s'ouvrit point; elle ne jetta ni pierre, ni matiere combustible, mais il en sortit une sumée noire & épaisse qui continua jusqu'au 21 du même mois. Le vent ayant alors changé, le vailfeau gagna promptement le large. Il était à peine à quinze lieues de cette Isle, que Laab fut éffravé de nouveau par une énorme quantité de cendres que le vent jettait derriere lui, & dont les voiles & le pont de son navire furent bientôt couverts & tout noircis. Il craignit d'abord que ces cendres n'eussent apporté avec elles quelques chatbons ardens, ou des parcelles de minéraux enflammés, qui auraient pu mettre le feu à son vaisseau; mais ayant trouvé ces cendres froides à l'attouchement, & n'y voyant rien de combustible en les approchant du feu, il se rassura, & les sit enlever avec de l'eau. Tout l'équipage s'occupa

e ce travail pen n'on pût venir navire, parce recevait de ten les de ces cene morta de cette d is clair, & fort ope, elle lui par ble, ou plutôt

Un autre Capit eyens, compatri urs après dans c ndu parler de l' l'Isle de Jean Ma ur visiter l'endr marqua que la : le, qu'elle n'av etout le terrein entour, à la hau Les Voyageurs & word entr'eux le-Zemble. Les eséparée par le is bor lée de c glace d'une h ment cette terre elle (tient par

e dif-

s-vife

es &

terre.

pou-

oar le

fur les

egard

très-

& les

es. La

ierre.

ne fu-

21 du

le vaif-

peine à

éffrayé

endres

voiles

buverts

es cen-

s char-

ux en-

n vail-

oides à

pustible

e les fit

occupa

e ce travail pendant plus de cinq heures, avant yon pût venir à bout de nettoyer parfaitement Mede Jean navire, parce que tant qu'il fut sous le vent, recevait de temps en temps de nouvelles borles de ces cendres. M. Anderson, à qui l'on porta de cette cendre, trouva qu'elle était d'un ns clair, & fort douce au tact; vue au microsone, elle lui parut composée de petits grains de ble, ou plutôt de petits morceaux de pierre rifée. Un autre Capitaine de vaisseau, appellé Alick

Mayen.

mens, compatriote du précédent, passa quinze urs après dans cet endroit. Comme il avait enndu parler de l'aventure de Laab, il aborda Ille de Jean Mayen, & il eut assez de courage ur visiter l'endroit où avait paru l'incendie. Il marqua que la montagne n'avait aucune crele, qu'elle n'avait jetté que des cendres, & tout le terrein en était couvert à deux lieues l'entour, à la hauteur d'un pied.

Les Voyageurs & les Géographes ne sont point mord entr'eux sur le véritable état de la Nou- Nouvellele Zemble. Les uns la réprésentent comme une sséparée par le Détroit de Weigatz, & tous bor lée de ce côté-là par des montagnes glace d'une hauteur étonnante. Les autres ment cette terre pour une Péninsule, & assurent elle stient par un Isthme à la côte Orientale

Zemble.

#### HISTOIRE GENERALE. 332

de la Sibérie, fort près de l'embouchure du fleuy

Nouvelle- Oby. Zemble.

Le Baron de Strahlenberg, Colonel Suédois qui a passé douze années dans ces contrées. qui s'est appliqué à les connaître, assure positive ment que, sur les informations qu'il a faites a sujet de la Nouvelle - Zemble, il paraît certai qu'elle tient à la Sibérie du côté de l'Est, en par tie par des montagnes de glaces, qui occuper tout l'intervalle qui la sépare de cette provinc Russe, & en partie par un isthme. Cet Ecrivai entre ensuite dans le détail de plusieurs témo gnages qu'il a recueillis de différentes personne qui ont habité la ville de Turochanski, sius sur le Jenisée, & assez près de la mer; s'en sert pour infinuer que la Nouvelle-Zen ble tient à la Sibérie. Un vieillard l'a assuré que pendant son séjour à Mangazeia ou Turo chanski, un domestique Russe, qui s'était sau de chez son maître, & qui voulait éviter d'êt poursuivi, avait pénétré à la Nouvelle · Zemb en fuivant, du côté du Nord, l'Isthme quilajoi au Continent; & qu'après avoir fait le tout d golfe Tafowskoi du côté feptentrional, il éta revenu sur la glace, par le détroit de Weigan a placer depuis le près de l'embouchure de l'Oby. Mais ce rappo ude, jusques prè est formellement contredit par la Relation d Découvertes faites par les Russes, qu'a public ongueur est donc soixante à soixant

DES

Muller. Le I undé, en 1734 hangel julqu'à l' ne jusqu'à la rivi Pusto - Serskoi throit de Weiga e nom, & le co as l'autre passage lembla. Le mên e cette pointe, leux degrés tren ygin & Skurato doublerent le ca olfe de l'Oby e La même anné Oby, doubleren mé à l'Est du g ore le bonheur, e acle. Ces naviga ncontestable que lle. Ainsi, tout o erg est contraire qu'y aient pris q Tous les Ecrivains édois

ées, é

ofitive

ites a

certai

en par

ccuper

roving

Ecrivai

témo

mer;

e - Zen

affurd

u Ture

rait faux

er d'ên

- Zemb

ui la joi

tour d

fleuver Muller. Le Lieutenant Murawiew fut comundé, en 1734, pour tenter le passage d'Ar- Nouvellehangel jusqu'à l'Oby; il n'avança le premier été ne jusqu'à la riviere de Petschera, & passa l'hiver Pusto - Serskoi - Ostrog. L'été suivant, il passa le firoit de Weigatz, ayant à sa gauche l'Isle de e nom, & le continent à sa droite. Il ne visita 18 l'autre passage entre l'Isle Weigatz & Nowalembla. Le même Navigateur remonta le long e cette pointe, jusqu'à la hauteur de soixanteleux degrés trente minutes. Les Lieutenans Mawin & Skuratow continuerent la navigation, erlonn doublerent le cap Julmac entrerent dans le i, ficue rolfe de l'Oby en 1738

La même année Owzin & Koscheley, partis de Oby, doublerent non-seulement le Cap Matsol, nué à l'Est du golfe de l'Oby, mais eurent enore le bonheur, d'entrer dans le Jénisée sans obsale. Ces navigations démontrent d'une maniere ncontestable que la Nouvelle-Zemble est une lle, Ainsi, tout ce qu'a rapporté M. de Strahlenperg est contraire à la vérité, quelque confiance u'y aient pris quelques Géographes Européens. , il eta Weigan Tous les Ecrivains & les Céographes s'accordent à rappo a placer depuis le soixante-neuvieme degré de latiation de jude, jusques près du soixante-dix-septieme. Sa public longueur est donc d'environ deux cens lieues sur bixante à soixante-dix de largeur.

Nouvelle-Zembie. Le nom de Nouvelle - Zemble, suivant Strah lenberg, signisse, en langue Russe, nouveau pays I - même Ectivain remarque que cette Isse el cerle de Tazata, que Pline place dans la mer septentrionale ou de Scythie. Elle sut ainsi nommé anciennement du sleuve Taas, qui est passable ment grand, & navigable pour de gros bâtimens Ce sleuve se décharge vis - à - vis la Nouvelle Zemble, dans le même golse que l'Oby, avan d'entrer dans le détroit de Weigatz. Les Russe donnent au golse le nom de Guba Tasowskaia c'est-à-dire, golse du Taas. C'est vraisemblable ment du nom de ce sleuve qu'on avait appelle l'Isse qui en est proche, Tasata ou Isle de Taas

Il résulte des rapports de tous les Navigateur qui ont pris terre dans la Nouvelle-Zemble, que c'est le plus misérable pays de l'univers; un pays remplide montagnes & toujours couvert de neige & que les seuls endroits qui en soient exempis sont des fondrieres inaccessibles, où il croît une sorte de mousse qui porte de petites sleurs bleues & jaunes, à quoi se réduisent apparemment toutes les productions de Isle dans le genre végétal.

Le regne animal n'est guere plus riche: à l'exception des renards & des ours blancs qui sont très - séroces, il ne paraît pas que la Nouvelle-Zemble nourrisse d'autres quadrupèdes. A l'égard des oiseaux, on y retrouve une partie des mêmes fent que huit con qui est le tem montre que qui du tout, on n' même restent con tes. On trouve des exemples to voracité en diffi

Les observati

DE

font voir que Nouvelle - Zen celles des deux de la glace, dit à deux pieds et dure que du nendroits découvent, pendant voit sur quelquaies blanches &

Quelques fail nous avons pur ble & fur fes p nous en avons e ans qu'elle peu Voyageurs qui a pottrait qu'ils en femblance, que l Strah

u pays

Ife ef

ner fep

ommé

affable

timens

ouvelle

avan

Ruffe

wskaia

nblable

appell

le Taas

igateur

ble, que

un pay

e neige

xempis

roît une

s bleues

ent tou-

végétak

: à l'ex-

ui font

uvelle-

l'égard

mêmes

espèces que dans le Spitzberg; mais ils n'y passent que huit ou neuf mois. Le reste de l'année, qui est le temps de l'hiver, où le soleil ne se montre que quelques instans, ou même ne paraît du tout, on n'y voit que des renards. Les ours même restent continuellement dans leurs tannieres. On trouve la description de ces animaux & des exemples terribles de leur force & de leur voracité en dissérens endroits de cet ouvrage.

Nouvelle-Zemble.

Les observations du Capitaine Wood, Anglais, sont voir que les productions minérales de la Nouvelle - Zemble sont encore plus rares que celles des deux autres regnes. On ne trouvait que de la glace, dit ce Voyageur, en creusant même à deux pieds en terre, & cette glace était aussi dure que du marbre. Il ajoute qu'en quelques endroits découverts par les ruisseaux, qui se forment, pendant l'été, de la sonte des neiges, on voit sur quelques montagnes du marbre noir à raies blanches & de l'ardoise.

Quelques faibles que soient les notions que nous avons pu rassembler sur la Nouvelle-Zemble & sur ses productions, il faut avouer que nous en avons encore moins à l'égard des habitans qu'elle peut rensermer. Il y a très - peu de Voyageurs qui aient parlé des Zembliens; & le portrait qu'ils en ont fait est si éloigné de la vraissemblance, que leur existence paraît une chimere.

mande quantité

#### 336 HISTOIRE GÉNÉRALE

Nouvelle-Zemble.

Le plus grand nombre des Ecrivains & des Voya. geurs modernes prétend que la Nouvelle-Zemble n'a point d'habitans naturels; & c'est l'opinion la plus probable. Suivant les Voyageurs Hollandais & un manuscrit du Dépôt de la Marine, cotté XX & XXIX, les hommes qu'on trouve dans cette terre sont des Samoyedes, qui y passent à la fin de l'hiver, & qui s'y occupent pendant l'été seulement à la chasse & à la pêche; mais leurs cabanes & leurs instrumens y restent toute l'année, & c'est ce qui a fait croire, sans doute, que la Nouvelle-Zemble avait des habitans. Les Samoyedes rapporterent aux Hollandais, qu'il n'y avait point d'habitans dans la Nouvelle-Zemble que ceux de leur nation, qui y passaient & qui y restaient pendant l'hiver, lorsqu'ils ne pouvaient pas revenir. Ils dirent aussi qu'il en périssait souvent par un vent de Nord, qui éteignait, en très peu de temps, toute chaleur naturelle, quelques précautions qu'on eût prises pour se garantir des effets du froid. C'est vraisemblablement ce qui rend. cette Isle inhabitable.

Un Seigneur Russe disgracié (selon le même manuscrit), ayant rapporté à la Cour de Moscow, qu'il y avait des mines d'argent dans la Nouvelle-Zemble, y sut envoyé pour en faire la découverte; mais il revint comme il y était allé. Il y retourna une seconde sois, accompagné d'une grande

pilui, ni aucun o neltes trop long sen revenir avar qu'ils font tous i Cependant un Géographe, mais un Voyage aux vi des Zemblier nelemblante à cel qu'ils formassent celle des Zembien de l'apparei à cet égard, puise

Zemble, avouent naturel du pays. nom dans tout l'éonné que les l'Auturelle, aient, & justement suspendens. Au researches.

dais & Anglais,

portée de juger e mérite le rapport donner un exemp doses & de les 1

Tome XV

oya-

mble

on la

ndais

é XX

cette

fin de

Ceule-

caba-

e, &

Nou-

yedes

point

ux de

**ftaient** 

reve-

nt par

eu de

orécau-

effets

rend

même

fcow,

uvelle-

lécou-

. Il y

d'une grande

gande quantité d'ouvriers: il n'a jamais reparu, i lui, ni aucun des siens. On soupçonne qu'étant tellés trop long - temps à terre, ils n'auront pu sen revenir avant l'hiver, à cause des glaces, & qu'ils sont tous morts de froid.

Nouvelle-Zemble.

Cependant un certain la Martiniere, non le Geographe, mais un Chirurgien de vaisseau, dans Woyage aux pays Septentrionaux, dit avoir nu des Zembliens & il en fait une peinture si resemblante à celle des Samoyedes, qu'en supposant qu'ils formassent réellement deux nations distinctes, description des derniers serait aussi nécessairement celle des Zembliens, s'il en existait, Mais il y abien de l'apparence que ce Voyageur s'est trompé cet égard, puisque tous les Navigateurs Hollandais & Anglais, qui ont abordé à la Nouvelle-Zemble, avouent qu'ils n'y ont jamais vu aucun naturel du pays. On ignore même jusqu'à leur nom dans tout le Nord. Ainsi, l'on doit être konné que les judicieux Auteurs de l'Histoire Naturelle, gient, sur la foi d'un témoin unique & justement suspect, parlé des Zembliens & des Borandiens. Au reste, pour mettre les Lecteurs à portée de juger eux-mêmes du degré de foi que mérite le rapport de la Martiniere, nous allons donner un exemple de sa maniere de voir les hoses & de les raconter.

Tome XVII.

Y

Nouvelle Zemble.

«Ce Chirurgien raconte d'abord fort sérieus sement, que le Capitaine de son vaisseau & lui ⇒ayant appris qu'il y avait, parmi les habitans des ocôtes de la Lapponie Danoise, des sorciers qui » disposaient des vents à leur volonté, ils s'adresse serent au principal Négromancien d'une habiso tation, & le prierent de leur fournir un vent » qui les portat au Cap-Nord dont ils étaient fort séloignés. Le Lappon leur répondit, qu'il no pouvait fournir du vent que pour les conduire » jusqu'à un promontoire qu'il leur nomma, & oqui était assez près du Cap où ils voulaient paborder. En consequence, ils firent marche pout vingt francs, outre une livre de tabac Le prétendu Sorcier attacha à un coin de la voile du mât de misene un lambeau de toile a de la longueur d'un tiers d'aune, & large de p quatre doigrs, auquel il avait fait trois nœuds, ∞ & regagna fon habitation.

» Il n'eut pas plutôt quitté notre bord, pourinfuit la Martiniere, que notre Patron défit le
premier nœud du lambeau. Aussi-tôt il s'éleve
un vent d'Ouest-Sud-Ouest, le plus agréable
du monde, qui nous poussa à plus de trente
lieues du Maelstroom, sans être obligés de défaire le second nœud. Cependant le vent commençant à varier, & à vouloir se tourner au
Nord, notre Patron dénoua le second nœud,

DES

& le vent nou de quarante li gnes de Ronc de plus de fix mer; &, com ces mers, il matine, pour que nous euffic dans lesquelles de l'aimant. A tion, & nous chions du Cap. »Le vent mar moilieme nœud nous eûmes gr A peine ce nœi furieux vent de fit voir à chaque prêts d'englouti le firmament all lous les ruines, geance, nous vo que nous avion Sorciers. Nous r & nous fûmes o merci des flots trois jours dans nous jetta toutérieu

& lui

ns des

rs qui

adref

habi

n ven

nt for

u'il ne

onduire

ma, &

oulaient

marche

e tabac

n de la

de toile

arge de

nœuds,

, pour-

défit le

s'éleve

gréable

trente

de de

t com-

rner au

næud,

& le vent nous demeura favorable jusqu'à plus ede quarante lieues de cet endroit. Aux montas Nouvelles gnes de Roncela, notre boussole se détourna de plus de six lignes. Notre Pilote la fit fermer; &, comme il avait souvent navigué dans ces mers, il se servit seulement de la Carte matine, pour gouverner le vaisseau jusqu'à ce que nous eussions dépassé toutes les montagnes. dans lesquelles nous soupçonnâmes qu'il y avair de l'aimant. Alors la boussole reprit sa direction, & nous fit connaître que nous approchions du Cap.

Le vent manquait : notre Patron dénoua le moisieme nœud du lambeau. Mais, ô malheur! nous eûmes grand sujet de nous en repentir? A peine ce nœud fut-il défait, qu'il s'éleva un furieux vent de Nord-Nord-Ouest, qui nous fit voir à chaque instant des abîmes immenses. prêts d'engloutir notre vaisseau. Il semblait que le firmament allait s'écrouler pour nous écrafer lous ses ruines, & que Dieu, par une juste vengeance, nous voulait exterminer pour la faute que nous avions commise d'avoir adhéré aux Sorciers. Nous ne pouvions tenir aucune voile, à nous fûmes obligés de nous abandonner à la merci des flots en courroux. Après avoir passé trois jours dans cet frat cruel, une bourrasque nous jetta tout-d'un-coup sur un rocher à qua-

Y ij

# 940 HISTOIRE GÉNÉRALE, &d

re lieues des côtes. Chacun commença à fe alamenter, & à demander pardon à Dieu de bon Nouvellecœur, croyant que c'était son dernier jour; ca e tout le monde s'attendait à voir briser le vais seau en mille pièces. Une vague des plus vio-

Zemble.

plentes fit notre bonheur: elle releva notre vail e seau de dessus le rocher, & le remit à flot.

Fin du Livre troisieme.



A B

HISTO DES

QUATR

VOYAGES

ET

LI KAM

CHAPI

Climat.

LA TERRE d Nations Europe deux Indes, & le



# ABRÉGÉ PHISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES.

le vailolus viootre vail

flot.

QUATRIEME PARTIE.

VOYAGES AUTOUR DU MONDE ET AUX POLES.

LIVRE IV. KAMSCHATKA.

#### CHAPITRE PREMIER.

Climat. Minéraux. Animaux.

LA TERRE de Kamschatka semble ouvrir aux s Nations Européennes du Nord, la route des deux Indes, & seur indiquer de loin le commerce

Kamfchatka.

Y iii

chatka

des deux plus riches parties du monde. C'en est mechaîne de me assez pour tenter l'ambition des Princes, l'avidité purant du Sud des Navigareurs, & la curiosité de tous les hommes peaux à droite qui aiment à connaître le globe qu'ils habitent,

Le Kamschatka, situé à l'extrémité la plus Orient danches de roc tale de norre hémisphere, est une grande Pénin. separés par autai sule, qui bornant l'Asie au Nord-Est, se pro- une est coupée longe sur une largeur inégale de cinq degrés au modent ni très. plus, depuis environ le cinquante-unieme degré diabondance & de latitude au Nord, jusqu'au soixante-deuxième. La côte Occid En s'avançant du Nord au Midi, cette terre a sur la saleule par où l'e droite un long golfe, qu'on appelle la mer de some une cour Pengina, & sur sa gauche l'Océan Oriental, qui composée elle-m sépare l'Asse de l'Amérique. L'Isthme commence mus que toutes le à s'éloigner du Continent vers le soixantieme degré muchure de la de latitude Nord, entre la riviere de Pustaja, un nom au bras qui se jette dans le golse Occidental, & celle suqu'à la pointe d'Anapkoi qui, débouche dans la mer Orientale pu'ille au midi. D De la cime des montagnes qui s'élèvent au milieu na espace d'envi de l'Isthme, vers la source de ces deux rivieres, rente-quatre rivi on naît proprement le Kamschatka, l'on de des des dans les de couvre les deux mers dans un temps serein; a su'il n'y en a que qui montre combien la Péninsule est étroite. Promisensonce au 1 longée obliquement du Nord-Est au Sud-Ouest ette différenc sa largeur est renfermée entre les 170me & ce que le no les 180me degrés de longitude. Comme la mele Continent plupart des presqu'Isles, grandes ou petites, ue cette langue celle-ci est partagée dans toute sa longueur, partes. Ainsi, la 1

mer, avec de

C'en est mechaîne de montagnes, qui la traverse au milieu, s'avidité murant du Sud au Nord. Cette chaîne a des ranommes meaux à droite & à gauche, qui s'avancent vers
itent. In mer, avec des rivieres qu'elles y versent. Ces
l'orient manches de rochers forment, ça & là, des caps
e Pénin. Separés par autant de baies. Toute cette langue de
se promete est coupée de rivieres & de lacs qui ne la
egrés au modent ni très-fettile, ni fort habitable, par la
e degré surabondance & la disposition de leurs eaux.

uxième. La côte Occidentale du Kamschatka, qui est ea sur si sieule par où l'on y aborde de notre Continent, met de some une courbe elliptique, irréguliere, & tal, qui somposée elle-même d'une infinité de courbes, immence insi que toutes les côtes. Elle s'étend depuis l'emme degré souchure de la riviere de Pengina, qui donne Pustaja, son nom au bras de mer où ce sleuve se jette, & celle siqu'à la pointe de Lopatka, qui termine la prestrientale su'ille au midi. De toute cette côte, qui comprend au milieu su espace d'environ douze degrés, débouchent rivieres, tente-quarre rivieres, dont trente sont renserion des dans les deux tiers de cet espace, tandis rein; ce su'il n'y en a que trois dans le reste de la côte, te. Prosisiensonce au Nord, vets les terres. La raison de cette différence remarquable, vient sans doute pome & e cette différence remarquable, vient sans doute pome & e ce que le nombre des montagnes diminue mane la ces le Continent, & se multiplie à proportion petites, sue cette langue de terre s'alonge entre deux eur, pas sets, Ainsi, la Péninsule paraît appartenir à la

Kamfchatka. Kamíchatka. mer par des montagnes, & s'attacher au Continent par des plaines. Mais si la mer a formé le montagnes, celles-ci rendent en dédommagemen des rivieres à l'Océan. Une des plus belles es la Bolschaia-Reka, ou grande riviere. C'est pa son embouchure que les vaisseaux Russes, parti d'Ochostskoi, abordent au Kamschatka. Ils y en trent dans les grandes marées, qui montent à la hauteur de quatre verges de Russie. Elle est na vigable dans le printemps, mais difficile à re monter, par la rapidité de son cours, & la quantit de ses Isses.

Depuis l'embouchure de la grande riviere, a cinquante-troisieme degré, jusqu'à celle de Pustaja, au soixantième, la côte est basse & ma récageuse, sans danger pour les vaisseaux qui peu vent y être jettés, mais non y aborder. Là, con mençant à s'élever, elle devient plus inaccessible à cause des rochers que la mer y couvre. Cett longue côte, qui fait face au Continent d la domination des Russes, ne leur offre rien d'a rrayant, ni de fingulier. Le Kamschatka ne pet leur donner, ce semble, que la tentation d'alle plus loin. Quand ils auront bien pratiqué la rout des Indes, ou de l'Amérique, ce sera un lieu d relâche pour la navigation, ou d'entrepôt pour commerce; une station d'autant plus commode que l'on pourra y établir une communication entr

DE

les deux Contin qui se trouve d Occidentale du

Celle-ci qui convexe, a mo brité dans la co de grandes bai ou'illes & des incisions qui pi ment d'Orient pante, ce sont séparés par de dont trois fini longitude, con ment fur cette o Kamschatka; pu elle décharge toute la Pénin escarpes, trèsrivieres à la me ces rochers ne sources de feu. la Baie de Sain rond par la me avec une entré pour recevoir trois ports, de Nizkina , aujor C É

u Contiformé le

nagemen

belles el

C'est pa

es, parti

Ils y en

itent à l

e est na

cile à re

viete, a
lle de
le & ma
qui peu
Là, con
accessibl
re. Cen
inent d
rien d'a
a ne peu
n d'alle

la rout

n lieu d

r pour l

mmode

ion entr

les deux Continens d'Asse & d'Amérique, par celle qui se trouve déjà comme ouverte entre la côte cocidentale du Kamschatka & sa côte Orientale.

Celle-ci qui est aussi concave, que l'autre est convexe, a moins de longueur, & plus d'irrégubrité dans sa courbure. La mer qui la ronge y fait de grandes baies, des caps, des isles, des presqu'illes & des lagunes; enfin ces ravages & ces incisions qui prouvent sa pente, ou son mouvement d'Orient en Occident. Une singularité frappante, ce sont quatre caps, ou promontoires, léparés par des distances à-peu-près égales, & dont trois finissent presque au même degré de longitude, comme si l'Océan battoit uniformément sur cette côte. C'est là proprement la côte du Kamschatka; puisque vers le milieu de sa longueur, elle décharge la riviere qui donne son nom à toute la Péninsule. Elle a une masse de rochers escarpés, très-longue, qui ne fournit point de rivieres à la mer, tant elle en est voisine. Mais si ces rochers ne donnent point d'eau, il ont des sources de feu. A l'embouchure d'Awatscha, est la Baie de Saint-Pierre & Saint-Paul, creusée en rond par la mer, couronnée de hautes montagnes, avec une entrée fort étroite, mais assez prosonde pour recevoir les plus gros vaisseaux. Ce golfe a trois ports, dont le premier, qui s'appellait jadis Nizkina , aujourd'hui Saint-Pierre & Saint-Paul, Kamîchatka

l'embouchure d

## 346 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamfchatka.

peut contenir vingt vaisseaux; le second, qu'on nomme Rakova, à cause des écrevisses qu'on v trouve, recevrait, dit-on, quarante vaisseaux de ligne; & le troisième, appellé Tareina, est plus grand que les deux autres. La riviere d'Awaticha est désendue, d'un côté, par le Fort de Kuritm. chin, que les Russes y ont bâti; de l'autre, par deux montagnes, dont l'une vomit toujours de la fumée, & quelquefois des flammes. Depuis cet endroit, la côte n'offre rien de curieux jusqu'à la riviere de Joupanova. Son abord est très-dangereux, par la quantité de rochers, ou piliers; dont la mer est parsemée: heureusement leur tête déborde au-dessus de l'eau. Avant d'arriver à cene riviere, par le Sud, on rencontre la baie de Nutrenoi, où des montagnes escarpées mettent à couvert des vents. Plus haut est la riviere de Krodakighe, qui s'élançant du lac Kronoskoi, formé lui-même de plusieurs rivieres, présente aux yeux du voyageur une belle cafcade, sous laquelle on passe sans se mouiller. Du lac & de la baie de Kronoskoi, on monte au Nord, & I'on trouve le Kamschatka, le plus beau sleuve de tout le pays, puisque les petits vaisseaux le remontent, jusqu'à deux cens verstes au-dessus de son embouchure.

Depuis le Kamschatka jusqu'à la mer d'Olutorskai, qui tire son nom de la riviere Olutora, à

la côte Oriental d'Ounakig le fai 10c, dont la plus genes (a). C'est l' ou des inondati tous les jours de continuellement les eaux de l'O chatka, par la p de ces deux riv de dix lieues. cours des inond chatkoi du Cont riviere de Ning les habitans ont une espèce de fe contre les. Tchou foit contre les R mer. Une autre Karaga. Elle a a pris un air m Cofaques. M. S les eaux de ce l flux & le reflux niquât point à

<sup>(</sup>a) La fagene

qu'on u'on y aux de ft plus Vaticha uritm. e, par urs de Depuis ufqu'à s-daniliers; ur tête à cette aie de ttent à ere de skoi . élente lous & de 1, & leuve

ux le

leffus

utorsra, d l'embouchure de laquelle se termine, au Nord, ... la côte Orientale, on trouve douze rivieres. Celle d'Ounakig se fait remarquer par trois colonnes de 10c, dont la plus haute n'a pas moins de quatorze fagenes (a). C'est l'ouvrage des tremblemens de terre, ou des inondations de la mer. Cet élément forme lous les jours des isles sur ces côtes, qu'il menace continuellement. Dans les grands débordemens, les eaux de l'Ounakig, tombent dans le Kamfchatka, par la pente du terrein, quoique les lits de ces deux rivieres soient séparés par un espace de dix lieues. On présume qu'à la longue, ce cours des inondations détachera le Cap de Kamfchatkoi du Continent, pour en faire une Isle. La niviere de Ningin va le jetter dans une baie, où les habitans ont construit sur une colline, au Nord, une espèce de fortification, pour se désendre, soit contre les. Tchouktchi qui viennent du Continent, soit contre les Russes qui arrivent par terre & par mer. Une autre riviere remarquable est celle de Karaga. Elle a deux lacs dans son voisinage. L'un a pris un air merveilleux dans l'imagination des Cosaques. M. Steller, sur leur rapport, a dit que les eaux de ce lac s'enflaient & baissaient avec le flux & le reflux d' la mer, quoiqu'il ne communiquât point à l'Océan; qu'il nourrissait des pois-

Kamfchatka,

<sup>(</sup>a) La sagene est un peu plus qu'une toise.

Kamf-

fons qu'on ne trouve jamais dans les rivieres, & dont la mer couvre ses bords à plusieurs pieds de hauteur au mois de Juillet; chin qu'il y avait dans ce lac, des coquillages, des perles & des grains de verre blanc, qui faisaient venir des panaris aux doigts de ceux qui en ramassaient. Mais M. Kracheninnikow dit que de ces deux lacs, il n'y en a qu'un, & très petit; qu'il communique à la mer par la riviere de Karaga; qu'il peut bien s'y trouver des perles, puisqu'il y en a dans plusieurs rivieres du Kamschatka; mais que ce qu'on a pris pour des perles, & même pour des coquillages, ne doit être que des bulles de verre, dont la couleur verte ne convient point à des perles, & ne se trouve pas dans les coquillages. La riviere de Karaga se fait encore remarquer par une Isle qui porte son nom, & que la mer a enlevée de la côte où débouche ce fleuve. Les habitans de cette Isle sont si stupides, dit-on, que les Sauvages du Continent voisin les appellent Kamcharen, c'est-à-dire, race de chien; prétendant que le Dieu du Kamschatka n'a point créé des hommes dans cette Isle. Ils paraissent aussi barbares aux Koriaques, que les Koriaques aux Russes,

Après la riviere de Karaga, l'on trouve une chaîne de montagnes qui ferme la côte au Nord, comme les montagnes d'Awatscha la bordent & la terminent au Midi. En général, la plupart des

rivieres du Kai montagnes, fo rochers escarpé les deux rives . M. Steller & M. les vallées, qui ene correspon angles saillans, dans les Alpes quences qu'on il est visible que la fonte des nei mer les montagi & tortueux, qui cimes. Les voya chaînes, font o min des torrens leur fource, & abimes, au trav dans la plaine. il semble d'abor des montagnes, ment élevé dans des siècles , les fillonner, perce bibaient, & le t

en mille forme

l'aspect monstr

res, & eds de it dans grains ris aux . Kran'y en la mer v trouulieurs a pris llages, dont la les, & riviere ne Isle vée de abitans que les pellent prétennt créé ffi bar-Ruffes. ve une Nord,

lent &

art des

E

rivieres du Kamschatka, qui coulent entre des montagnes, sont bordées, des deux côtés, de 10chers escarpés. Mais, quelque hauteur qu'aient les deux rives, l'une a toujours plus de pente. M. Steller & M. Kracheninnikow ont observé dans les vallées, qui s'étendent entre les montagnes, cene correspondance des angles rentrans aux angles saillans, que M. Bourguer a remarquée dans les Alpes. Quelles que soient les conséquences qu'on peut tirer de cette observation, il est visible que les caux seules, qui viennent de la fonte des neiges & des glaces, peuvent déformer les montagnes, & creuser ces vallons écroits & tortueux, qui serpentent au pied de ces hautes cimes. Les voyageurs, qui traversent les grandes chaînes, sont obligés de suivre par-tout le chemin des torrens. Tantôt il faut escalader jusqu'à leur source, & tantôt descendre au fond des abîmes, au travers desquels ils se font une route dans la plaine. Sans la coopération de la mer, il semble d'abord qu'il suffirait, pour la formation des montagnes, qu'un terrain eût été confidérablement élevé dans l'origine; parce qu'avec le cours des siècles, les eaux de pluie & de neige ont pu fillonner, percer, creuser le terrain qu'elles imbibaient, & le tailler en pyramides, en tombeaux, en mille formes irrégulieres, dont se compose l'aspect monstrueux que présentent aujourd'hui

Kamíchatka.

Kamfchatka. les grandes montagnes. Mais les grandes plaines dont elles sont environnées, prouvent toujours une révolution étonnante, qui n'a pu se faire que par une pente considérable, que la mer a cu former & agrandir en se retirant des lieux od sont les montagnes, dans le sit qu'elle occupe. Le Kamschatka est un nouveau monument de cette théorie. La côte Orientale, où l'action des eaux est plus sensible & plus directe, présente un front plus sourcilleux, plus menaçant que la côte Occidentale. Que si l'on pénètre dans l'intérieur du pays, on y ressent toujours le voisnage & les traces de l'Océan qui l'a sans doute englouri, revomi, consormé, détruit ou désiguré, tel qu'il est aujourd'hui.

La pointe la plus méridionale du Kamschatka, qui sépare les deux mers dont cette Presqu'isse est environnée, s'appelle le cap de Lopatka, parce qu'elle ressemble à l'omoplate, ou, selon d'autres, à une pelle. Cette plage ne surpasse le niveau de la mer, que de dix brasses. Elle est sujerte à des inondations qui ne la rendent habitable qu'à vingt tets du rivage. Il n'y croît que de la mousse. Elle a des lacs & des étangs, sans ruisseaux ni rivieres. Le terrain y est composé de deux couches, dont la supérieure est d'une tourbe spongieuse & sans suc, qui ne produit rien.

Les onze montagnes qu'il faut traverser, pout

iller de pées, q avec de baffe ju mulide aiqu'à e rend dulieur de mor are dar undre aucun n Mais fi on est a le chem ion ne mont qui figni baleau r brasses, passent o dous: m

ni du v

eltropie

ombant

ballans,

vallées e

pied;

RALE
grandes plaines
uvent toujous
ia pu se faire
que la mera du
ces lieux od sont
cle occupe. Le
ument de cette
ion des eaux est
isente un front
ie la côte Occitérieur du pays,
& les traces de

outi, revomi,

el qu'il est au-

lu Kamichatka, ette Presqu'isse Lopatka, parce, selon d'autres, se le niveau de est sujette à des table qu'à vingte de la mousse, uns ruisseaux ni de deux coute tourbe spontrien.

traverfer, pour

eller de cette pointe à l'Awatscha, sont si escarnes, qu'on est obligé d'en descendre une partie wec des cordes. La côte, vers la gauche, est fort haste jusqu'à Kambalino; mais elle monte ensuite mulidérablement, puis elle forme une valte plaine biqu'à la grande riviere. Delà, quand on veur rendre par les terres à Kamschatka, on passe dusieurs perites rivieres, qui tombent d'une chaîne de montagnes qu'il faut traverser. On ne le peut me dans un temps serein, qu'on est obligé d'atundre quelquefois dix jours. Quand on ne voit neun nuage sur les montagnes, on s'y hasarde. Mais si le ciel n'y est pas entierement éclairci, on est assailli d'un orage, qui empêchant de voir le chemin, fait tomber dans des précipices, d'où son ne sort jamais. Le péril le plus grand est sur montagne que les Cosaques appellent Greben. qui fignifie peigne, ou crête. Elle ressemble à un ateau renversé, & son sommet large de trente brasses, est couvert de glace. Aussi ceux qui le passent ont-ils soin d'armer leurs patins de deux dous: mais cette précaution ne peut les garantir, ni du vent qui les emporte, les écrase, ou les estropie contre les rochers, ni de la neige qui, ombant des cimes perpendiculaires ensévelit les allans, sur-tout quand ils se trouvent dans des allées erroites & profondes. On monte la Greben pied; car les chiens même, qui traînent les voi-

Kamichatka.

Kamfchatka. tures dans le Kamfchatka, ne peuvent le gravir de Saint-Paul. Mais quand on le descend, un seul chien sufficien, la riviere de au traîneau. Cette route, quelque pénible qu'elle qu'à sa source. L's soit, est pourtant celle que prennent les Rustes pues, on rencont soit, est pourtant celle que prennent les Russes pour aller de la grande riviere à celle de Kams kend jusqu'à so chatka. Il y aurait sans doute plus de risque à dout. Fort que l'or bler le Cap, en passant d'une mer à l'autre. De le fréquentées, même qu'on arrive aux montagnes de Stanovoi suqué. par un désert de cent dix verstes; on trouve une la troisieme, plaine inculte de soixante-cinq verstes, pour alle muit le long de l de cette chaîne au Fort de Kamschatka, qui el min; de-là par l à la source du fleuve de co nom. C'est un terraire de les rochers & l marécageux, d'où cette visiere parcourt cinquent de. On la remont vingt-cinq verstes dans l'étendue de quatre degrés di l'on se rend p avant de se jetter dans l'Océan, recevant et dité. La premiere chemin le tribut de dix à douze rivieres, ou bigt-fix verstes; le roifleaux.

Il y a trois routes pour aller de Boltcheresko au Fort de Kamschatkoi. Par la premiere, of inde. monte, au Nord-Est, une riviere qui conduit Les volcans sont à une chaîne de montagnes, d'où l'on aboutit empérées & glaci une autre riviere qui va se jetter dans le Kams siques. Si le Soleil chatka, qu'on remonte jusqu'au Fort supérieur de la Zone ce nom.

Par la seconde, on côtoie la grande riviere ne les Peuples S jusqu'au Fort de Nachikin, où l'on passe le que des volcans c montagnes, au pied desquelles on trouve l'Awars squel ils eussent pe cha, qu'on descend jusqu'au Port de Saint-Pierr ment ce seu natur

ms quarante-deux bien connue, ni

vaient pas un ext

Tome XVI.

ravir de Saint-Paul. De-là on va gagner, par la sufficie, la riviere de Joupanowa, qu'on remonte u'elle qu'à sa source. Là, passant une chaîne de monistes ques, on rencontre la riviere Powitcha, qu'on Sams send jusqu'à son embouchure, vis - à - vis dou Fort que l'on cherche. Ces deux routes ovoi mqué.

e une la troisseme, qui se fait à pied dans l'été, ralle muit le long de la grande riviere au Fort d'Oui el min; de-là par la plaine, à la Bistroi, riviere errair de les rochers & les cataractes rendent fort raq cen ile. On la remonte cependant jusqu'à sa source, egrés di l'on se rend par le Kamschatka, au terme nt es diré. La premiere route est de quatre ceus quatres, or high-fix verstes; les deux autres, d'environ deux ms quarante-deux; mais la derniere n'est ni resko bien connue, ni détaillée avec autant d'exac-

e, of inde. onduit Les volcans sont aussi fréquens dans les Zones putit impérées & glaciales, qu'entre les deux Tro- Volcans-Kams iques. Si le Soleil apprit l'usage du feu aux ha-eur de la Zone torride, qui d'ailleurs n'en mient pas un extrême besoin, on pout croire viere ne les Peuples Septentrionaux n'ont pu tirer se le me des volcans ce secours si nécessaire, sans Awats quel ils eussent péri dès le berceau. Mais, com-Pierr uent ce feu naturel est-il si commun dans les

Kamf chatka.

Tome X VII.

Kamfchatka.

climats glacés des Poles, où la température de l'air ne semble pas devoir échauffer la terre Est-ce en miler de la chaleur intérieure & centrale du globe, laquelle s'augmente & se nourri au-dedans, à proportion du peu d'issue qu'elle pour s'évaporer au-dehors? Ou bien est-ce a voisinage de la mer, qu'on doit attribuer la ser mentation qui produit ces éruptions violentes d matieres embrasées? Quoique la plupart de volcans sortent d'une chaîne de montagnes, qu paraissent devoir être le foyer de ces feux éter nels, cependant, comme ces chaînes font conf tamment voisines de la mer, que les matrices de volcans n'en sont gueres éloignées, & qu'il y même des montagnes isolées, qui vomissent de feux, pour ainsi dire, dans la mer, soit du ten des Isles, ou des bords du Continent, il peur avoir de l'affinité entre la mer & les volcans comme si l'eau, qui le plus souvent éteint le seu devait l'allumer & l'embraser dans ces grande forges de la terre.

De quelque cause que naissent les volcans, i y a trois de ces fourneaux dans le Kamschatka. L premier est celui d'Awatcha, au Nord de la Bai de ce nom. C'est un grouppe de montagnes comme isolé, dont la base, couverte de bois s'étend jusqu'à la base; le milieu forme une sont d'amphithéâtre, & se sommet offre une tête arid DES

chenue. Ces i is ratement o e éruption da iun jour , & uisles. Mais ce ment de terre wersa, dans mes & les tent ment fut accom n, très-singulie meur de vingt nit d'où elle éta s plus haut qu n, qu'on la per heure, le tremb mer s'éleva à 🖖 fe retira. Les ha plusieurs la vie. lacs d'eau salée Le fecond vole nes, fituées ent le de Tolbatch nais exhalé que s vomirent un a les forêts. De is, qui couvrit pace de cinqua 3 ure de terre & cennourri u'elle: - ce a r la fer entes d oart de nes, qu qu'il y sent de t du tai il peut volcans

grande \* lcans, hatka. L le la Bai ntagnes de bois une fort

ête arid

at le feu

chenue. Ces montagnes jettent de la fumée, is rarement du feu. Cependant il s'en fit éruption dans l'été de 1737, qui ne dura in jour, & ne vomit que des cendres ulles. Mais ce fut l'avant-coureur d'un tremment de terre, qui, le 6 d'Octobre suivant, aversa, dans un quart d'heure, toutes les ntes & les tentes des Kamschadales. Ce moument fut accompagné d'un flux & reflux de la eux éter meur de vingt pieds, recula plus loin que l'en-int cont mit d'où elle était venue, remonta une seconde nit d'où elle était venue, remonta une seconde rices de plus haut que la premiere, & se retira si n, qu'on la perdit de vue. Au bout d'un quarthure, le tremblement de terre recommença, mer s'éleva à doux cens pieds, inonda la côte, fe retira. Les habitans y perdirent leurs biens, plusieurs la vie. Des champs y furent changés lacs d'eau salée.

le second volcan fort d'une ou deux monnes, situées entre la riviere de Kamschatka & le de Tolbatchick. Ces montagnes n'avaient mis exhalé que de la fumée, lorsqu'en 1739, s vomirent un tourbillon de flammes qui déa les forêts. De ce tourbillon, fortit un nuage is, qui couvrit la neige de cendres, dans pace de cinquante verstes. Il fallut attendre

Kamíchatka.

· Kamfchatka. qu'il retombât de la neige sur cette cendre, po pouvoir marcher dans la campagne.

Le troisieme volcan est la montagne la m haute du Kamschatka, sur les bords du fleu de ce nom, environnée d'un amphithéâtre montagnes, jusqu'aux deux tiers de sa haute Son sommet escarpé & fendu en longues creva de tous les côtés, s'élargit insensiblement en for d'entonnoir, & s'élève au point qu'on le décou à trois cens verstes. Quand un orage s'approc ce sommet se couvre de trois ceintures, don plus large a le quart de la hauteur de la m tagne. Elle vomit une fumée épaisse, & qu quefois des cendres à la circonférence de tr cens verstes. Elle a brûlé depuis 1727, jusqu 1731. Mais sa plus grande éruption suten 17 le 25 Septembre, & dura l'espace d'une sema entiere. Les yeux, ou l'imagination des Peug sauvages d'alentour, virent sortir de ce roc embrasé, comme des fleuves de feu; c'étai des flammes ondoyantes. On entendit, on c entendre un tonnerre dans les flancs de la mo tagne; un sifflement, un mugissement des ve qui foufflaient, qui allumaient cette forge inf nale. Il en sortit un tourbillon de charbons e brasés, & de cendres sumantes, que le ve poulsa dans la mer, sans que la campagnes

#### DES VO

lentît. Ce phénomène n tremblement de te grompues, durerent unt, jusqu'au printen ferent d'assez grands M. Steller observe, eles montagnes qui due toujours isolées; même croûte ou surfa dedans les mêmes mai ers des lacs fur le somm pied des montagnes ints; c'est une nouve endance que la nature omagnes, les volcans mme si celles-ci venaie orces de feu. .

On trouve des eaux didionale du Kamschati de toutes, le long de la dit du lac Kuriskoi, 8 mies ensemble dans ce es un grand degré de con A quatre verstes de la gne, située à l'Orient elle Paudja. Au sommet meplaine longue de trois su trois cens de largeur.

fentit. Ce phénomène prodigieux, fut suivi su tremblement de terre, dont les secousses personneus, durerent depuis le mois d'Octobre frant, jusqu'au printemps de l'année 1738, & ferent d'assez grands ravages.

M. Steller observe, au sujet de ces volcans, eles montagnes qui vomissent ces seux, sont eque toujours isolées; qu'elles ont, à peu-près, même croûte ou surface, & doivent contenir dedans les mêmes matieres, qu'on trouve touurs des lacs sur le sommet, & des eaux chaudes i pied des montagnes où les volcans se sont eints; c'est une nouvelle preuve de la corresentance que la nature a mise entre la mer, les omagnes, les volcans & les eaux chaudes; amme si celles-ci venaient originairement de ces outes de seu.

On trouve des eaux chaudes, dès la pointe midionale du Kamschatka. Elles coulent, presente toutes, le long de la riviere Ozernaya, qui m du lac Kuriskoi, & sinissent par se jetter mues ensemble dans ce sleuve; mais elle n'ont sun grand degré de chaleur.

A quatre verstes de celle-ci, est une mongne, située à l'Orient d'une riviere qu'on apelle Paudja. Au sommet de cette montagne, est meplaine longue de trois cens cinquante sagenes, at trois cens de largeur. C'est de-là que tombe

Kamfchatka.

Eaux chaudes.



Kamfchatka.

une foule de sources chaudes, qu'on voit sourde sun ruisseau a avec un grand bruit, & jaillir à la hauteur d'u un vallon for pied ou dix-huit pouces. Quelques-unes formet montagnes. des lacs ou des étangs, qui se distribuent en fond en est p ruisseaux, lesquels, après avoir coupé la plain shermomètre en une i finité d'Isles, vont se jetter dans le près de sa so Paudja. La montagne d'où coulent ces eaux, e vingt-trois composée de pierres séches en-dehors, mais molles en-dedans, qu'elles se paîtrissent entre minua peu-à les doigts, comme de l'argille; & ces source s'endroit mên baignent une glaise coiorée, qui n'est autre choi Bolchaia Rek que ces mêmes pierres amollies par la chaleu En plein air & l'humidité. En rompant cette glaise, on y volt cent soixante une efflorescence d'alun de différentes couleurs bleue, jaune, rouge, blanche & noire, toute mmber dans la fort vives, tant que la glaise est humide.

La riviere Baaniou reçoit aussi sur ses dem get jusqu'à trois rives, au Nord & au Midi, quantité de source mule entre deux chaudes. Parmi celles que l'en trouve sur la rive profond de qua Méridionale, il en est une dont l'eau jaillit ave muverte d'une grand bruit à la hauteur d'environ cinq pieds droits, où l'eau dans un endroit rempli de fentes & d'ouvertures age à la surfac de différens diamètres.

Le thermomètre, qui en plein air, dit M. Kra & fleuries, dès chenninnikow, était à cent quatre-vingt cinquettençore morte ndegrés; lorsqu'il fut mis dans ces sources, montagépèce de rivier » de quinze degrés.

Les sources de la riviere Baaniou formen montagnes, don

prochant de Près de la riv haude, qui, su

leur, est de co

dans la Chetme

LE

couleurs de.

t sourd sun ruisseau assez considérable, qui coule dans = nteur d'un vallon fort étroit, entre deux chaînes de s former montagnes. Ses bords font marécageux. Le buent e fond en est pierreux & couvert de mousse. Le la plain schermomètre (de M. Del'isle) ayant été mis r dans près de sa source, le mercure monta jusqu'à eaux, e vingt-trois degrés & demi. De-là, en s'aps, mais prochant de son embouchure, la chaleur dient ent minua peu-à-peu; de sorte que le mercure à es source s'endroit même où la Baaniou se jette dans la utre chos Bolchaia Reka, n'était qu'à cent quinze degrés. La chaleu En plein air, la hauteur du mercure était de on y voi cent foixante - quinze. »

Près de la riviere Chemetch, on voit courir & re, toute comber dans la mer orientale, une source d'eau daude, qui, sur trois verstes de longueur, s'élarr ses dem git jusqu'à trois sagenes à son embouchure. Elle de source mule entre deux rochers, dans un lit quelquefois ur la rive mosond de quatre pieds, sur une pierre dure, aillit ave muverte d'une mousse, qui, dans certains en-19 pieds droits, où l'eau devient plus calme, s'élève & ivertures page à la surface du ruisseau. L'esset de sa chaleur, est de couvrir ses bords de plantes vertes it M. Kra & fleuries, dès le mois de Mars, quand la nature ingt cinc eft encore morte aux environs. Pour aller de cette es, monta espèce de riviere à une autre source qui se jette dans la Chetmech, il faut passer une chaîne de forment montagnes, dont le sommet, à l'Orient, offre une

chatka.

Z iv

Kamfchatka. plaine couverte de cailloux grisâtres, sans aucun plante. C'est de - là qu'on voit sortir une vapeu fumane, avec un bruit semblable à celui d'un eau qui bout sur le seu. Cependant on n'y trouve fous une couche de terre molle, qu'un lit de pierr impossible à creuser. L'Auteur conjecture que ce pierres couvrent & recelent la fource de ces ruit feaux d'eau chaude. Celui des deux qui tomb dans la Chemetch, traverse un défilé de côteau qui exhalent de la fumée, & son fond est remp de sources, qui, au bout d'un verste & demi, s réunissent.

Le même fond a deux puits, dont l'un a cin fagenes de diamètre, sur dix pieds de profondeur & l'autre, trois sagenes de diamètre sur une d profondeur. Entre ces deux puits ou gouffres, i n'y a que trois sagenes d'un terrain marécagen & mouvant. L'eau qui bout dans ces sources sai tant de bruit, qu'on ne peut s'entendre en par lant très - haut; elle s'y couvre d'une vapeur épaisse, qu'elle dérobe la vue d'un homme à la distance de sept sagenes. Cependant, pour entendre le bouillonnement de l'eau, il faut se coucher par terre: mais il reste à savoir, si lorsqu'on est dans cette attitude, avec une oreille applique contre terre, il est aisé d'entendre un autre breit que celui dont cette oreille est frappée, ou si l'or peut entendre à la-fois deux bruits très-différent, cavernes intérie

DE

L'eau de to par une furface doigts, comme encore plus di fources d'eau bo bouchure du fle ale, & celle d tale. C'est un e volcans les plu qu'ille; où les i rompues & cou remblemens d la mer exerce . du pays est re pierres mêlées de morceaux d on n'y trouve M. Kracheninni où ces matieres tions & des tre doivent proveni de la mer, qui dont tout le sol Car on observe font plus frequ printemps, où

Malgré la ci

aucun Vapeu i d'un trouve e pierr que ce es rui tomb côteau remp emi, f a cine ndeur une di fres. cageur ces fai en par peur ne à l enten oucher on el oliqued

e bruit fi l'on

lerens.

L'eau de toutes ces sources est remarquable = par une surface de matiere noire, & qui tache les doigts, comme l'encre de la Chine. Une chose encore plus digne d'observation; c'est que ces sources d'eaubouillantes sont comprises entre l'embouchure du fleuve Kamschatka sur la côte orienule, & celle de l'Ozernaya sur la côte occidenule. C'est un espace où se trouvent les lacs & les volcans les plus confidérables de toute la presqu'isle; où les montagnes sont le plus désormées, rompues & coupées par les eaux, les feux & les tremblemens de terre; enfin, où le voisinage de h mer exerce le plus de ravages. Tout le reste du pays est rempli de pyrites, de soufre, de pierres mêlées d'alun & de sel vitriolique, même de morceaux de mines ferrugineuses. Cependant on n'y trouve point de fer, ni d'eaux chaudes. M. Kracheninnikow penfe que dans les endroits où ces matieres inflammables produisent des éruptions & des tremblemens de terre, ces accidens deivent provenir d'une fermentation causée par l'eau de la mer, qui s'ouvre un paliage dans les cavités dont tout le sol du Kamschatka se trouve creusé. Car on observe que les tremblemens de terre y font plus fréquens aux équinoxes, sur - tout du printemps, où les marées sont les plus fortes.

Malgré la communication de la mer avec ces cavernes intérieures du Kamschatka, l'on n'y a

Kam(chatka, Kamf-

point encore rencontré de fontaines salées. Du reste, les sources dont on vient de parler, & une infinité d'autres eaux courantes, qui se jettent dans les rivieres, empêchent celles-ci de se geler entievement par les plus grands froids, & de tarit dans l'été. Celles de ces sources, qui, réunies sorment la petite riviere de Klioutchwka, ont le double avantage de sournir du poisson frais, & d'être fort saines à boire, malgré leur fraîcheur. Dans tous les autres endroits, l'eau froide que les Kamschadales boivent en mangeant leur poisson brûlant & plein d'huile, leur cause des dyssenteries.

Sol.

Les lieux qu'arrose le Kamschatka, se ressentent de l'abondance que répandent par - tout les beaux fleuves. Ses bords sont couverts de racines & de baies, qui semblent tenir lieu de nos grains nourriciers. La nature y pousse des bois également propres à la construction des maisons, & à celle des vaisseaux: les plantes qui veulent un terrain chaud, y croissent beaucoup mieux, sur-tout à la source du Kamschatka, où la péninsule est le plus large, le plus loin de la mer, moins sujette aux brouillards, dans des climats assez voisins du Midi. Entre sa source & son embouchure, on a semé de l'orge & de l'avoine avec succès. Mais il reste à expérimenter si le bled, semé avant l'hiver, pourra rendre une récolte aussi heureuse. M. Steller n'en doute point.

D I

Les légume prosperent pa & le chou, qu pois, qui ne demandent qu les radix ou r pre-tout plus qualité le long

Tout le pay

cun endroit d
dans les marai
teur de l'horn
trois fois dans
temps, à l'hun
buer ce genre
fort avant dans
de la feve, m
font-ils d'une g
& donnant du

Cependant la mop pierreux cageux, pour de culture; mais mer de Pengit pays, des end fables que la gele qu'à un pune terre moll

s. Du

& une

nt dans

er en-

e tarir

es for-

ont le

is, &

cheur.

ue les

oisson

teries.

effen-

ut les

raci-

e nos

bois

ifons,

eulent

ieux,

énin-

noins

voi-

hure,

iccès.

avant

eufe.

Les légumes, qui ont besoin de chaleur, ne prosperent pas au Kamschatka: tels sont la laitue & le chou, qui ne pomment jamais, ainsi que les pois, qui ne sont que fleurir. Mais ceux qui ne demandent que de l'humidité, comme les navets, les radix ou raisorts, & les betteraves, viennent pre-tout plus abondans, plus gros, de meilleure qualité le long de la riviere de Kamschatka.

Tout le pays est plus fécond en herbes, qu'aucun endroit de la Russie. Au bord des rivieres, dans les marais & les bois, elles surpassent la hauteur de l'homme, & peuvent se faucher jusqu'à trois fois dans un été. C'est aux pluies du printemps, à l'humidité du terrain, qu'il faut attribuer ce genre de fécondité, qui conserve le foin sont avant dans l'automne, & lui donne du suc & de la seve, même en hiver. Aussi les bestiaux y sont-ils d'une grosseur prodigieuse, toujours gras, & donnant du lait dans toutes les saisons.

Cependant les bords de la mer sont en général trop pierreux, trop sablonneux, ou trop marécageux, pour être propres aux pâturages, ou à la culture; mais sur la côte occidentale, depuis la mer de Pengina, l'on trouve en avançant dans le pays, des endroits bas qui paraissent formés des sables que la mer y a transportés. La terre n'y gele qu'à un pied de prosondeur. Au-dessous est une terre molle, jusqu'à l'épaisseur d'une archine

Kamfchatka. Kamfchatka. & demie; plus bas, une couche de glace très? dure à brifer; puis une vase délayée & liquide; enfin le roc qui s'étend depuis les montagnes jusqu'à la mer. Cette terre est comme une éponge imbibée, qui n'a point assez de consistance pour faire croître même des bois.

La mer a couvert jadis la terre du Kamschatka: rien n'autorise plus cette conjecture, que les rivages de la Bolschaia-Reka, coupés à pic, où l'on trouve sous plusieurs couches de glaise, de sable, de sange & de vase, à six pieds de prosondeur, des arbres d'une espèce inconnue au Kamschatka.

Si les cantons voisins de la mer sont communément stériles, les endroits élevés, & les collines, qui s'en éloignent, se couvrent de bois & de cette nuance de fraîcheur & de vie qui semble inviter à la culture. Mais la neige qui précède la gelée aux premiers jours de l'automne, s'oppose à la semence des grains; soit avant l'hiver, parce que venant à sondre, elle emporte, ou corrompt les semences; soit au printemps, parce qu'elle séjourne jusqu'à la moitié de Mai, temps suivi de près par les pluies qui durent jusqu'au mois d'Août. Ce qu'on a semé, ne laisse pas de croître assez vîte au milieu des eaux; mais comme la saison de l'été se trouve sort courte, & qu'elle a quelquesois quinze jours sans soleil, la moisson

ne mûrit en fleur.

Les côt

rivieres n'o

à trente ve ble à l'art tans, qui, de la mer, est obligé o beaucoup of rapidité de elles se ren flotter au gi de longs f canot de Pa train fût co le jetterait, les pointes à cet incon for fes côtes pourri, ver qu'il n'est u tagnes offre endroits où font plus na

Le meill la *Biftraia* Il v croît d ne mûrit point, & la gelée vient la surprendre en fleur.

Kamifchatka

Les côtes ont peu de bois, & les bords des rivieres n'ont que des saules & des cannes, même à trente verstes de la mer. Cette disette si nuisible à l'art de la cuisine, gêne beaucoup les habitans, qui, dans l'été, vont s'établir sur les bords de la mer, pour la commodité de la pêche. On est obligé d'aller chercher du bois fort loin, avec beaucoup de peine, & très - peu d'avantage. La rapidité des rivieres, les bancs de sable dont elles se remplissent, font qu'au lieu de le laisser. flotter au gré des courans, on est forcé d'en attacher de longs faisceaux, aux deux côtés d'un petit canot de Pêcheur. Pour peu que la charge ou le train fût confidérable, il embarrasserait le canor. le jetterait, ou le ferait échouer contre les rochers, les pointes & les bancs de terre. La mer supplée à cet inconvénient par les aibres qu'elle disperse fur ses côtes: mais ils sont rares; & ce bois mouillé, pourri, vermoulu, blesse plus la vue par la fumée, qu'il n'est utile par le feu. Le voisinage des montagnes offre plus de secours, sur - tout dans les endroits où les rivieres, peu éloignées de la mer, font plus navigables.

Le meilleur bois est le bouleau des bords de la Distraia, qui se jette dans la grande riviere. Il v croît de ces aibres si gros, que M. Spanberg

:hatka: es rivaoù l'on e fable, profonnue au

e très?

quide;

itagnes

ponge

e pour

commues collibois & ui femprécède e, s'opl'hiver, ou cor-, parce , temps julqu'au pas de comme

qu'elle

moillion

Kamíchatka.

en fit construire un bâtiment, assez considérable pour des voyages de long cours. Ce vaisseau vide enfonça d'abord aussi profondément dans l'eau, que s'il eût été chargé. Mais la cargaison n'ajouta rien, ce semble, à son poids. Il n'en prit pas plus d'eau qu'auparavant, & n'en fut pas moins bon voilier. Ce fait est trop singulier, ou trop mal présenté, pour ne pas embarrasser un Lecteur, un peu versé dans la physique. On a vu des vaisseaux neufs prendre d'abord beaucoup d'eau, au moment qu'ils y sont lancés, puis quelque temps après, en faire moins. Sans doute que les pores venant à se dérober, & le bois à se gonfler, l'eau ne peut plus y pénétrer; & qu'après qu'on a vidé celle qui étant entrée dans le vaisseau, l'avait fait enfoncer, il remonte de beaucoup. Il se peut qu'alors toute la charge, que sa capacité lui permet de recevoir, ne lui fait pas prendre plus d'eau qu'il n'en avait tiré d'abord. Mais ce phénomène d'hydrostatique a besoin d'être bien vérissé par l'expérience, avant qu'on en cherche l'explication.

Quelques stériles que soient les côtes de Kamschatka, celle de l'Orient est pourtant moins dégarnie de bois, sans doute parce que les montagnes sont très-proches de la mer. Mais les plaines même en sournissent de fort beaux, sur-tout au - dessus de la riviere de Joupanowa, vers le tinquante - troifiniude. On y tri larix, qui s'éten tombe le Kamfo bords revêtus ju qui fe couronn fource dans les si thent les montarivieres & les n

La variation

dépend non-seu

œur, mais de la de la terre qui ou de prife. D' nent du froid; & li, la mer enti lards pelants, t par des vents pé que & marécago glaces & les vap reux & fec, expo & des étés égale gnement du pôl ment de la natur le fol n'a pas me l'air que respire iones. C'est dans alle-ci fe comp able

vide

eau.

outa

plus

bon

pré-

un

eaux

mo-

emps

ores

l'eau

vidé

t fait

peut

per-

d'eau

nène

par

olica-

lamf-

dé-

onta-

plai-

tout

s le

inquante-troisieme degré trente minutes de latiniude. On y trouve des forêts de mélese ou de laix, qui s'étendent le long des mounagnes d'où lombe le Kamschatka. Ce fleuve en a lui-même ses bords revêtus jusqu'à l'embouchure de l'Elowka, qui se couronne aussi de ces arbres jusqu'à sa source dans les montagnes. Ainsi, les arbres cherchent les montagnes & les rivieres, comme les nivieres & les montagnes cherchent la mer.

La variation de la température des climats, dépend non-seulement de la distance de l'Equateur, mais de la mer d'où viennent les vents, & de la terre qui leur donne plus ou moins d'accès ou de prise. D'un côté, les montagnes occasionment du froid; & de l'autre, elles en garantissent. ki, la mer entretient la chaleur par des brouilards pefants, tandis qu'ailleurs elle la tempere par des vents périodiques. Tantôt un fol aquatique & marécageux engendre tour - à - tour les glaces & les vapeurs brûlantes; tantôt un fol pierreux & sec, expose à toutes les rigueurs des hivers & des étés également extrêmes. Quoique l'éloignement du pôle ou de la ligne décide constamment de la nature des saisons dans chaque climat, le sol n'a pas moins d'influence que le ciel, sur lair que respirent les habitans des dissérentes tônes. C'est dans l'athmosphere qu'ils vivent, & elle-ci se compose des exhalaisons de la terre.

Kamfchatka,

Kami-Charka.

La direc n des vents condense ou raréfie ses vapeurs; allemble ou disperse les nuages; les rétout en neige ou en pluie; fond ou glace les neiges. De-là, cette inégalité qui fait qu'un pays plus septentrional, est moins scoid qu'un climat plus austral. Ainsi, le Kamschatka n'a pas un hiver aussi rude que l'annonce sa position géographique, ni également rigoureux dans la même latitude: mais s'il est moderé, il est long & constant. Le mercure du thermometre de M. Del'isle, s'y tient pour l'ordinaire, entre le cent soixantieme & le cent quatre-vingtieme degré; si ce n'est en Janvier, mois le plus froid de l'année, qu'il descend de cent soixante - quinze à deux cens degrés. Le printemps est court; mais quoique pluvieux, il est parsemé de beaux jours. L'été n'est pas plus long; mais plus inconstant, plus bizarre, il est plus froid à proportion. Le voisinage de la mer, & la fonte des neiges, y couvrent tous les jours le ciel d'un voile de vapeurs, que le soleil ne dissipe gueres qu'à midi. L'on peut, très-rarement, s'y passer de fourrures. Cependant, loin de la mer, le temps est constamment sercin, depuis le mois d'Avril jusqu'à la mi-Juillet. Ainsi, dans les terres on voit le thermometre varier du cent quarante-fixieme au cent trentieme degré. Mais, au mois de Juillet, il monte quelquefois jusqu'au wx mers, & q cent dix - huitieme degré. L'été n'a rien de vio-

ent au Kamse petite, le tonu are. Elle n'y

La plus bel ui donne de embre, mais t empêtes, qui ux rivieres, mois & les de ours fereins. C Hvrier & Mars er avec le plu Ce sont les v e Kamschatka, dans le printem ôtà l'Est, tantôt nautoinne, le l'Est; en hive fon souffle un rent, & dure tr at terre, & po liçons flottans ent du Nord d emps; celui du rige en hiver. dupart de la n lominent für ut

Toine XV

lent au Kamschatka. La pluie y est fine, la grêle petite, le tonnerre sourd, l'éclair faible, la foudre ate. Elle n'y a jamais tué personne.

chatka.

La plus belle saison de l'année est l'automne, qui donne de beaux jours durant le mois de Sepumbre, mais troublés à la fin par les vents & les umpêtes, qui préludent à l'hiver. La glace prend ux rivieres, dès l'entrée de Novembre. Ce mois & les deux suivans, offrent rarement des jours sereins. C'est en Septembre & Octobre, en Feyrier & Mars, qu'on peut voyager & commerer avec le plus de sûreté.

fie fes

les ré-

cs nei-

ys plus

at plus

er aussi

que, ni

e: mais

e mer-

y tient

ne & le

en Jan-

descend

grés. Le

ieux, il

pas plus

e, il est

la mer,

les jours

foleil ne

e la mer.

le mois

s les ter-

Mais, au

julqu'au

de vio-

lent

Ce sont les vents qui président aux saisons dans k Kamschatka. Sur la mer occidentale, rêgne ens le printemps le vent du Sud, tournant tanità l'Est, tantôt à l'Ouest; en été, le vent d'Ouest; nautomne, le vent du Nord qui penche souvent l'Est; en hiver, le vent d'Est courant au Sud, où souffle un vent impétueux qui revient souent, & dure trois jours, renversant les hommes ur terre, & poussant des castors marins sur des arement, liçons flottans contre la pointe de Lotpatka. Le ent du Nord donne en toute faison le plus beau emps; celui du Midi, de la pluie en été, de la nige en hiver. Comme ces vents viennent la ent qualipart de la mer, il n'est pas étonnant qu'ils bininent sur une langue de terre jettée entre teux mers, & qu'un élément s'y ressente des in-

Tome XVII.

A a

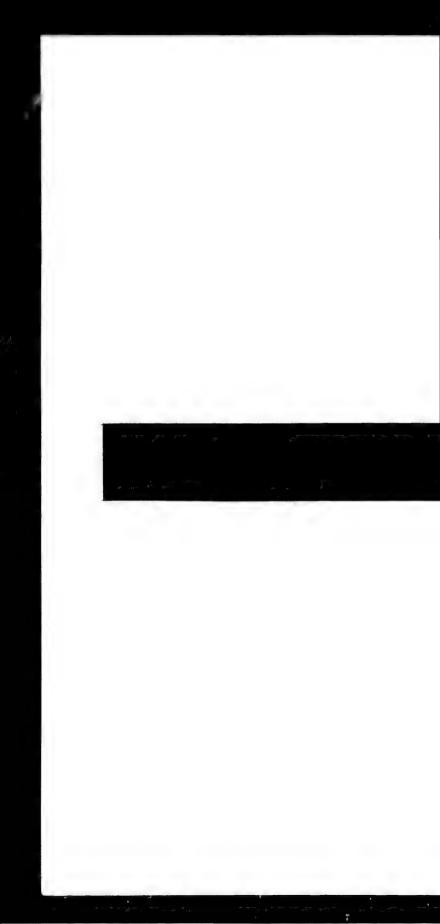

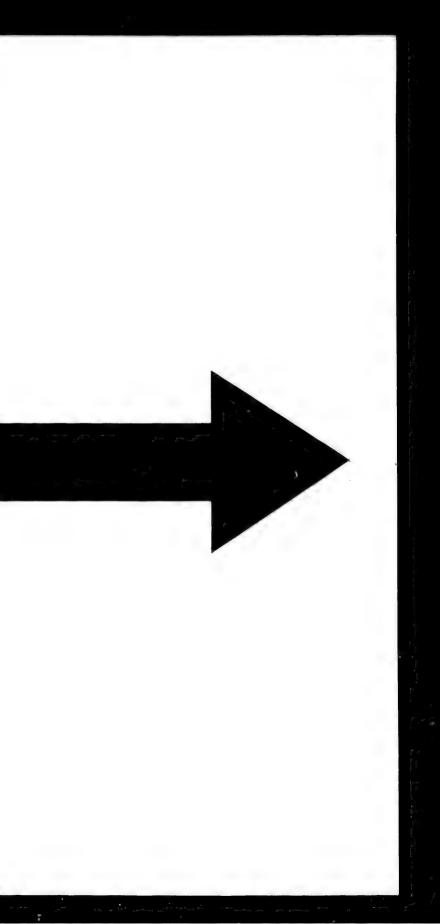

MI.25 MI.4 MI.6

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SELECTION OF THE SE

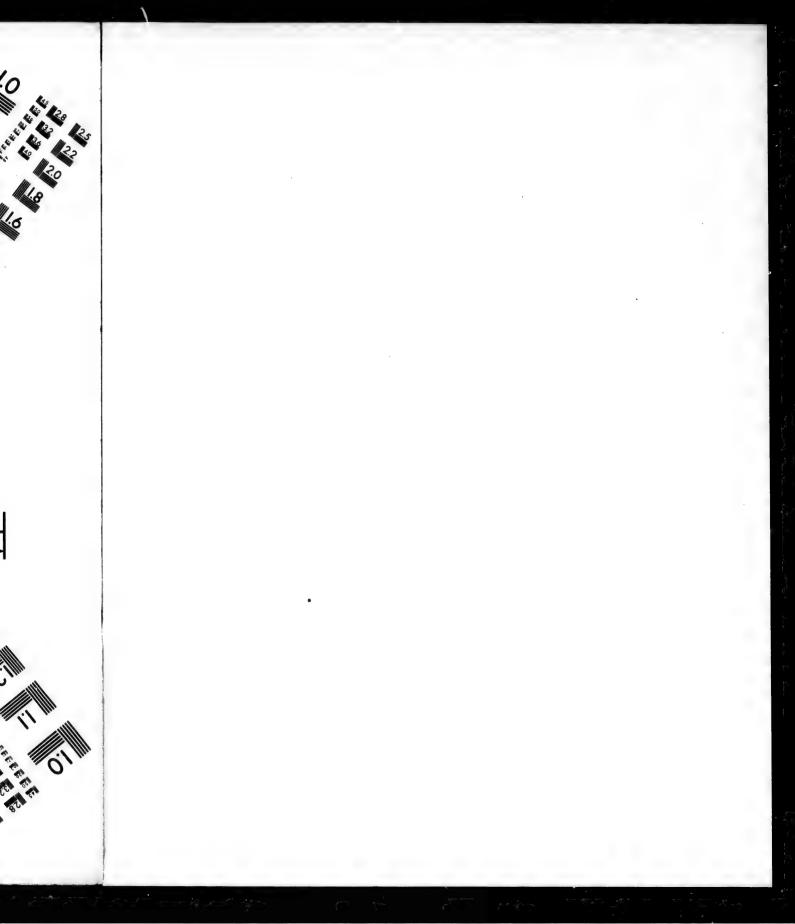

Kamf-

fluences & de la température de l'autre. On ob serve même que la terre y éprouve les vicissis des de la mer, à proportion qu'elle s'y enfonce Le climat est plus doux, la terre plus fertile, au Nord qu'au Midi. Près de la grande riviere, le temps est agréable & serein; tandis qu'à la pointe méridionale, où tous les vents se jouent & se heur tent, les habitans n'osent sortir de leurs cabanes En approchant de ce Cap, plus on trouve de brouillards en été, plus on essuie d'ouragans es hiver; en s'avançant au Nord, moins on a d pluie en été, moins on souffre des vents en hiver La même différence qu'on remarque entre le Nor & le Midi du Kamschatka, s'observe à peu-pid entre ses contrées d'Orient & d'Occident : tan dis que sur les bords de la mer de Pengina, l'air e sombre, épais & nébuleux; sur les rives de l'0 rient, le ciel est pur & serein: c'est un autre mond sous la même latitude. La neige qui s'entasse douze pieds de hauteur sur la pointe de Lopaika diminue d'épaisseur à mesure qu'on s'avance a Nord: à peine en trouve-t-on un pied & dem fur les bords de la Tigil, vers le milieu de l Presqu'isle, prise dans sa longueur.

C'est pourtant cette neige qui rend, dit-on le teint des habitans fort basané, & qui leur gal la vue de très-bonne heure. Comme le froide les vents la condensent, les rayons du soleil, se

DES

his fur cette ent la peau é bit de ce pre nès - certain garde-vue, des écorces d Mais ces b al des yeux a M. Steller en six heures mation, & gu it d'appliquer dalme fait d'u me, avec du c neige qui tot nquante-deuxie t, est si abond s, toute la car idement des f r du pays enco ents & les ou partent du Mi onclure qu'ils des volcans & t entre le Cap amschatka. Ma ne & foyer de

s eux - mêmes

icillita a point

On ob in sur cette superficie éblouissante & dure, ent la peau & fatiguent les yeux. Quoi qu'il enfonce bit de ce premier effet de la neige, le second tile, au mès-certain: aussi les habitans portent-ils iere, le garde-une des als garde-vue, des réseaux tissus de crin noir, des écorces de bouleau, criblées de perits se heur Mais ces bandeaux n'empêchent pas que cabanes pal des yeux ne soit très-fréquent au Kamfouve de la M. Steller y trouva un remède qui dissi-agans et en six heures de temps la rougeur & l'inon a demation, & guérissait de la douleur du mal. en hiver ait d'appliquer sur les yeux une espèce de ele Note plasme fait d'un blanc d'œuf battu jusqu'à peu-prè me, avec du camphre & du sucre.

ent: tan paneige qui tombe dans la Presqu'isle, entre a, l'air el inquante-deuxieme & le cinquante-cinquieme es de l'O t, est si abondante, qu'à la fonte du princre mond s, toute la campagne en est inondée par le s'entasse adement des sleuves. Mais ce qui rend le Lopatka r du pays encore plus incommode, ce font avance a tents & les ouragans. Ceux qui s'élèvent à d & dem partent du Midi. M. Kracheninnikow veut partent du Midi. M. Kracheninnikow veut lieu de la mer, des volcans & des exhalaisons que la terre dit-on tentre le Cap de Lopatka & l'embouchure leur ga famschatka. Mais ces vapeurs & ces seux, e froid ne & soyer des ouragans, ne sont-ils pas soleil, the seux - mêmes par la fermentation que la

Kamfchatka.

Kamíchatka. mer produit dans le cœur de la terre, à tra les autres & les cavités dont l'Océan a perc masse du globe?

Minéraux.

Il y a peu de métaux & de minéraux au Kachatka. La terre y est peut-être dans un état d'tabilité trop continuel, pour concevoir & for des mines; s'il est vrai que les matieres dans se composent, aient besoin de temps & de repour s'assembler & s'assimiler dans les arse souterrains, où se préparent sous nos pas, d'secours de notre faiblesse, & les instrument notre ruine.

Cependant, comme on trouve des mines presque toutes les grandes chaînes de montag il n'est pas hors de vraisemblance qu'il y e dans le Kamscharka. Mais le peu de besoin les Russes ont de trouver des métaux dans pays où ils en vendent; le peu d'aptitude habitans pour en découvrir; les difficulté l'exploitation, soit pour aborder à ces mines un terrain impraticable, soit pour y subsitte des saisons affreuses, loin des secours de vi que des hommes seraient obligés de transp fur leur dos; tous ces obstacles laissent igno le Kamschatka renferme de ces richesses utile a pourtant découvert une mine de cuivre le lac Kouril, & la riviere de Girowaia petites rivieres couvrent leurs bords d'un

DES.

He de fer. Si l'o mines, par la on trouve de he Kouril; u our des source ne rouge, le mbre jaune, ci ngina. Les mo stal, couleur de is morceaux: inte dans la me ieme degré de mystal verd, pa dales en faifaic is outils trancha pierre légere mortiers & de

leur ferver de la comme de leur des cornalines pellent hyacinth buvé de vraies pelleur de fer, pelleur de fer, pelleur de feu. La le d'Olioutor, bulle, d'un goût

fources des r

, à tra a perc x au K etat d r & for s dent & de es arle

pas, 8

ALE

trumen mines montag u'il y e befoin aux dan ifficultés s mines

Sublitte s de vi e transp nt igno fes utile cuivre

irowaia s d'un

de fer. Si l'on peut conjecturer & pressentir mines, par la qualité des terres & des pieron trouve de la craie blanche aux environs lac Kouril; une terre, couleur de pourpre, our des sources chaudes; du tripoli, & de ne rouge, le long de la grande riviere; de abre jaune, en quantité, près de la mer de ngina. Les montagnes donnent une sorte de mal, couleur de cerise; mais très-peu, mais en iis morceaux: la riviere de Chariasowa, qui ene dans la mer de Pengina, vers le cinquanteieme degré de latitude, a, dans ses environs, mystal verd, par grands morceaux. Les Kamsstales en faifaient jadis toutes leurs armes & s outils tranchans. Ils ont aussi dans cet endroit pierre légere & blanche, dont ils forment mortiers & des lampes, Ils trouvent par-tout, aptitude fources des rivieres, des pierres transparen-

leur servent à tirer du seu. Il y en a de thishes comme du lait, que les Russes prennent ur des cornalines, il y en a de jaunâtres qu'ils pellent hyacinthes. Mais on n'a point encore

ouvé de vraies pierres précieules.

Les côtes de la mer fournissent une pierre de uleur de fer, poreuse comme l'éponge, & qui ugit au feu. La mer de Pengina, les lacs Kou-& d'Olioutor, offrent sur les bords une terre olle, d'un goût aigre, que les Kamschadales

chatka.

A a iii

Kamfcharka. appellent Bolus, & dont ils se servent contre dyssenterie. Passons aux véritables richesses de terre, qui sont les végétaux.

Les principaux arbres du Kamschatka sont Végétaux. larix ou mélese, le peuplier blanc, le saule l'aulne, le bouleau & le petit cèdre.

Les deux premiers servent à construire habitations de terre, & les bâtimens de me M. Steller dit que le peuplier blanc doit à l'e salée de la mer, d'être extrêmement poreux léger; que sa cendre exposée à l'air, s'y chang en pierre rougeâtre, dont le poids augmente av le temps; & que quand on brise cette pierr après bien des années, on y trouve des parcel ferrugineules.

L'écorce des saules sert à nourrir les homme celle de l'aulne, à teindre les cuirs.

Les bouleaux du Kamschatka different de cer de l'Europe: ils sont d'un gris plus soncé, ud raboreux & remplis de gros nœuds: le bois est si dur, qu'on en fait des plats, & l'écorce tendre, qu'on la sert à manger dans ces pla Mais, pour la préparer, on la détache encoi verte, on la hache en menus mordeaux, comm le vermicelle, on la fait fermenter dans le si même du bouleau, & on la mange avec du ca viar sec. Ainsi, cet arbre sans fruit, fourn les mets, la fausse, la vaisselle, & quelqueso

table, si cepe es repas.

Le petit cèdr en de s'élever m le voit tortu dans les plais eine, & tou ionnés au trond noix qui couvi s Kamfchadale le l'écorce. C emes; mais le dans l'eau chauc forbut.

On trouve au bine; l'une à fr m'on garde por dent on confit le on néglige les & de framboise daller cueillir vanche, il y a t dont on emplo & de l'eau - de les Naturels du les Naturalistes leur de cerise, passées: on l'en table, si cependant on en a besoin, pour de

Kamfchatka.

Le petit cèdre dissere du grand, en ce qu'auleu de s'élever comme cet arbre majestueux,
on le voit tortueux & rampant sur les montagnes
à dans les plaines de mousse, où il croît avec
peine, & toujours faible. Ses fruits, propormonnés au tronc & aux branches, sont de petites
poix qui couvrent de petites amandes. Aussi
les Kamschadales les mangent, sans les dépouiller
de l'écorce. Ce fruit astringent cause des témesses; mais les sommités de l'arbuste, insusées
dans l'eau chaude, comme du thé, guérissent du
sorbut.

On trouve au Kamschatka deux sortes d'aubebine; l'une à fruits noirs; l'autre à fruits rouges,
pion garde pour l'hiver; beaucoup de sorbiers,
dont on consit les fruits; assez de genevriers, dont
on néglige les baies; peu de groseillers rouges
à de framboises, qu'on ne se donne pas la peine
d'aller cueillir loin des habitations. Mais en reranche, il y a trois sortes de vacier (vaccinium),
dont on emploie les baies à faire des consitures
à de l'eau - de-vie. Un fruit de ce genre, que
les Naturels du pays appellent Wodianissa, &
les Naturalistes Empetrum, sert à teindre, en couleur de cerise, de vieilles étosses de soie, déjà
passes: on l'emploie aussi avec de l'alun & de la

A a iv

ka font e faule ftruire l

LE

contre

esfes de

oit à l'e poreux y chang nente av te pierr s parcell

homme

e bois of l'écorce ces pla e encorce communs le fi

, fourn

elquefo

#### 376 HISTOIRE GENERALE

Kamfchatka. graisse de poisson, à noircir les peaux de castor marin, & les mauvaises zibelines. Ce mêlange leur donne un noir si luisant, que les acheteurs y sont trompés.

A la ressource de ces fruits, se joint celle des plantes, pour dédommager les habitans du manque de grains.

La principale de ces plantes, qui tien lieu de farine & de gruau, c'est la Sarana, qu'on ne trouve gueres qu'au Kamschatka, & dont voici la description telle que l'a publice M. Chappe, d'après le texte Russe de M. Krachenninicow.

« Cette plante s'élève à la hauteur d'environ » un demi-pied, sa tige est un peu moins grosse que le tuyau d'une plume de cygne. Vers sa racine, elle est d'une couleur rougeâtre; & verte à son sommet. Elle a deux rangs de s'euilles, le long de la tige; celui d'en-bas est composé de trois seuilles, & celui d'en-haut, so de quatre, disposées en croix : leur sigure est vovale. Au-dessus du second rang, il se trouve so quelquesois une seuille immédiatement sous les so fleurs mêmes. Au haut de la tige, est une sleur d'un rouge de cerise soncé; il est rare qu'il y sen ait deux : elle ressemble à celle des lis ardens; elle est seulement plus petite, & se divise en x parties égales. Au centre de cette sleur, est

pin pistil tria
promme dans
pistil, il y a
ples semences
pest entouré
phouts ou son
pest propreme
pà-peu-près a
promposée de
pun peu rond
pendant ce t
ptité, que le

La Sarana appelle Chama cuit au four; or ristant, qu'il pe compte cinq o manger.

p couvertes, p

Lacinquiem ou Sphondiliu des bouillons, l'eau-de-vie. borche, ou publanche en-de quant, comme hauteur d'un & rougeâtre av

e caftor nêlange heteurs

elle des manque

ii tien Sarana, uka, & publiée M. Kta-

environ
s groffe
Vers fa
tre; &
ungs de
en - bas
n-haut,

ngs de en - bas n-haut, gure est trouve fous les ne fleur qu'il y ardens; vife en eur, est

sun pistil triangulaire, dont le bout est obtus, somme dans les autres lis. Dans l'intérieur du spistil, il y a trois cellules où sont rensermées les semences qui sont plates & rougeâtres. Il sest entouré de six étamines blanches, dont les bouts ou sommités sont jaunes. Sa racine, qui sest proprement ce qu'on appelle Sarana, est sà-peu-près aussi grosse qu'une gousse d'ail, & scomposée de plusieurs petites gousses qui sont sun peu rondes: elle fleurit à la mi-Juillet, & spendant ce temps-là, elle est en si grande quantité, que les campagnes en paraissent toutes secouvertes.

La Sarana pilée avec le Morocha (que Ray appelle Chamæmorus) & avec d'autres baies, se cuit au four; c'est un mets si agréable & si nour-rilant, qu'il peut faire oublier le pain. M. Steller compte cinq espèces de sarana, toutes bonnes à manger.

Lacinquieme espèce, est l'herbe douce (Matteit ou Sphondilium) dont les Kamschadales sont des bouillons, des constures, & les Russes, de l'eau-de-vie. Elle est entierement semblable au borche, ou panais. Sa racine jaune en-dehors, blanche en-dedans, a le goût amer, sort & piquant, comme le poivre. Sa tige creuse, de la hauteur d'un homme, est d'une couleur verte & rougeâtre avec de petits duvets courts & blancs,

Kamfchatka. Kamf-

autour de trois ou quatre nœuds qu'elle a dans sa longueur. Chaque nœud pousse de petites tiges, qui portent des fleurs semblables à celles du senouil. Chaque fleur a cinq seuilles, & deux ovaires entourés de cinq étamines blanches & noires. Mais l'usage de cette plante est beaucoup plus curieux que sa forme.

On coupe les tiges du nœud le plus près de sa racine; car les tiges principales ne sont pas bonnes. On ratisse avec une coquille l'écorce de ces tiges; on les expose quelque-temps au soleil, puis on les lie en bottes, de dix tiges chacune. Dès qu'elles commencent à sécher, on les enferme dans des facs faits de nattes, où elles se couvrent d'une poudre douce, dont le goût approche de celui de la réglisse. Trente-six livres de cette plante ne rendent qu'un quart de poudre. Le suc d'où sort cette poudre est si actif & si venimeux, qu'il fait des enflures & des pustules sur la peau, par-tout où il tombe. Aussi les femmes ont-elles des gants pour manier & préparer cette plante, & ceux qui la mangent verte au printemps, la mordent sans y toucher avec les lèvres. Voici comment on en tire de l'eau-de-vie.

On la fait fermenter par paquets, avec de l'eau chaude, dans un petit vase où l'on mêle des baies de gimolost. On tient ce vase couvert dans un endroit chaud. S'il n'est pas bien bouché, la li-

queur s'aigri fi fort, qu' Cette premi qu'on appel Braga , boil vale d'eau, douce. Ce m & quand il C'est avec ce la jette dans tinées à la dis d'un couverd passer un can premiere dist mune, qui s'a de la seconde vie d'une for viendrait que classe d'homn vie laborieuse est trop chere la chaudiere, le peuple, & qui le mange a

D

Quelquéfois avant de diftille une eau-de-vie Elle coagule udre. fi vees fur mines cette mps, Voici

lans

ges,

fe-

aires

Mais

ieux

de sa

pas

e de

u so-

tiges

on,

elles

goût

livres

l'eau baies s un la liqueur s'aigrit, bout avec grand bruit, & fermente = si fort, qu'on voit le vase remuer & s'agiter. Cette premiere fermentation produit une liqueur qu'on appelle Prigolovok. Pour en faire de la Braga, boisson plus forte, on la verse dans un vase d'eau, où trempe encore de la même herbe douce. Ce mélange fermente vingt-quatre heures, & quand il cesse de bouillir, on a de la Braga. C'est avec celle-ci que se fait l'eau-de-vie. On la jette dans une chaudiere, avec les herbes destinées à la distillation. Cette chaudiere est bouchée d'un couvercle de bois, dans laquelle on fait passer un canon de fusil, qui sert de tuyau. La premiere distillation donne une eau-de-vie commune, qui s'appelle Raka. Les gens riches boivent de la seconde distillation, qui rend cette eau-devie d'une force à corroder le fer. Elle n'en conviendrait que mieux aux entrailles dures de cette classe d'hommes, qu'une nature grossiere & une vie laborieuse, rendent les plus robustes; mais elle est trop chere pour leur pauvreté. Le marc de la chaudiere, est bon à faire de la Braga pour le peuple, & ce qu'on en jette, engraisse le bétail qui le mange avec avidité.

Quelquéfois on se dispense de ratisser l'écorce, avant de distiller la plante. Mais elle produit alors une eau-de-vie qui a les effets les plus dangereux. Elle coagule le sang; elle cause de violentes

Kamf-

## 380 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamfchatka, palpitations de cœur; elle enivre aisément, & son excès va jusqu'à priver un homme de sentiment. Croit - on arrêter l'ivresse de cette boisson, par un verre d'eau froide; on y retombe bientôt; & si elle n'ôte pas l'usage de tous les sens, elle lie au moins les pieds. Pour peu qu'on boive de cette eau-de-vie, elle trouble le sommeil de songes inquiétans, qui, dans des ames superstitieuses, réveillent tous les remords du crime, & peuvent dans le délire, leur arracher l'aveu de leurs forsaits cachés. Le Vieux de la Montagne, qui savait inspirer l'audace du fanatisme, par une ivresse délicieuse, aurait imprimé les terreurs de la superstition avec cette boisson.

Bien des Kamschadales n'osent manger de cette herbe douce, de peur qu'elle ne nuise à la génération. En revanche, ils s'en servent pour tuer la vermine, se frottant les cheveux du suc qu'ils

en tirent au printemps.

On a de l'eau-de-vie en plus grande abondance, & de meilleure qualité, lorsqu'on se sert, au lieu d'eau pour faire distiller l'herbe douce, d'une insuson de Kiprei. Cette plante est l'Epilobium de Linnaus, qu'on trouve en Europe comme en Asie. La moëlle de sa tige est d'un goût agréable, qui ressemble aux cornichons séchés des Kalmoucs. Sa seuille verte, & son écorce broyée, s'insusent & se prennent comme du thé

werd, dont auffr à faire herbe, & l' à qui elles y

Le Tche

L

une espèce un ragoût si cornichons de cochon. excellent ar en user méd du scorbut de gale & d'un mal ve plus dange contracté, Cependant disparut.

Parmi ci dales font les Botanist vrage publi remarquer ressemble à bouillon, que lui don pas lieu de Traducteur verd, dont cette infusion à le goût. Le Kiprei sert aussir à faire du vinaigre. Les meres mâchent cette herbe, & l'appliquent sur le nombril des enfans, à qui elles viennent de couper le cordon ombilical.

Kamfchatka,

Le Tcheremcha, ou l'ail fauvage, entre dans une espèce de mets qu'on appelle Schami. C'est un ragoût froid, composé de choux, d'oignons, de cornichons, & quelquesois de poisson & de pieds de cochon. L'ail sauvage qu'on y mêle, est un excellent anti-scorbutique; mais il faut sans doute en user médiocrement. Car des Cosaques, attaqués du scorbut, en ayant trop mangé, surent couverts de gale & de pustules, qu'on prit pour les suites d'un mal vénérien, aussi commun, peut-être, & plus dangereux aux Peuples du Nord qui l'ont contracté, qu'à ceux du Midi qui l'ont donné. Cependant ces croûtes tomberent, & le mal disparut.

Parmi cinq autres plantes, dont les Kamschadales font usage dans leur nourriture, & dont les Botanistes trouveront la description dans l'ouvrage publié par M. l'Abbé Chappe, on peut remarquer l'Outchiktchou, plante dont la feuille ressemble à celle du chanvre, & qui donne au bouillon, fait avec du poisson, le même goût que lui donnerait le bélier sauvage. Mais n'y a-t-il pas lieu de soupçonner l'Auteur Russe, & son Traducteur, M. de Sainpré, de quelque méprise

cette a gétuer qu'ils

. 8

enti-

fon .

ntôt a

elle

e de

il de

eriti-

ime,

eu de

igne.

t une

irs de

ibonifert,
ouce,
l'Epiurope
d'un
chons

corce

u thé

Kamfchatka. à cet égard? Car cette plante est définie dans les. Mémoires de Pétersbourg chevre sauvage aux cornes de bélier. N'a-t-on pas pris ici la figure pour le goût, & parce que les Naturalistes ont cru trouver dans la forme de cette plante, quelque ressemblance avec les cornes de bélier, n'a-t-on pas étendu les rapports du végétal, avec l'animal, jusqu'au goût? Ce ne serait pas la premiere fois qu'un sens aurait été séduit par l'autre, ou que l'imagination aurait multiplié les rapports de conformité entre les choses les moins ressemblantes.

Soit que l'erreur, s'il y en a, vienne des Naturalistes, ou des Kamichadales, ce peuple qui n'a point encore l'art de définir les plantes, a du-moins le don d'en connaître les propriétés salutaires ou nuisibles. Si la Nature a refusé les slimens les plus communs aux Kamschadales. elle y a suppléé par un grand nombre de racines & d'herbes, dont le besoin leur donne l'instinct d'éprouver & d'employer la vertu. Ils savent & l'endroit où elles croissent, & le temps de les cueillir, & l'usage qu'on en peut faire. Les Nations les plus civilisées n'ont pas- de Botanistes plus éclairés que ces Sauvages; car la faim instruit mieux que la curiosité. Parce que les Kamschadales n'ont presque rien à manger, M. Steller les appelle, avec raison, mangeurs de tout. En esset jusqu'aux

herbes feche qu'aux cham Muchomores pas.

D

Les plante leur font bo plaies.

Le Cailoun fait une décoca les mauvailes suppuration.

Le Tchagbe

l'enflure des ja Le *Chéne-m* le boit en infuli pour arrêrer la

Les femmes

npure de Fra que des femm ressource, ou ment que celu dulité.

La racine que très - funest vages ont tren racine de cette incurables. Les deux jours, à

s les .

aux

gure

ont

uel-

n'a-

avec

pre-

itre.

orts

Tem-

Na-

qui

s , a

riétés

le les

ales.

cines

Hinck

nt &

e les

Na-

iftes

truit

lales

elle.

aux

herbes seches que la mer jette sur les côtes, jusqu'aux champignons dangereux, qu'on appelle Muchomores; ils vivent de tout ce qui ne tue pas.

Kamfchatka.

Les plantes qu'ils ne mangent pas en fanté; leur font bonnes pour les maladies, ou les plaies.

Le Cailoun est une herbe de marécage, dont on fait une décoction qui, excitant à la sueur, expusse les mauvaises humeurs, & fait venir les ulceres à suppuration.

Le Tchagban s'emploie en décoction contre l'enflure des jambes.

Le Chêne-marin dont la mer couvre les côtes, seboit en insusson, bouilli avec de l'herbe douce, pour arrêter la dyssenterie.

Les femmes en travail d'enfant, boivent de la npure de Framboise-marine. Mais il est douteux que des femmes sauvages aient besoin de cette ressource, ou qu'elles en tirent d'autre soulagement que celui d'appaiser l'inquiétude de la crédulité.

La racine que les Kamschadales appellent Zgate, est très - suneste à leurs ennemis. Quand ces Sauvages ont trempé leurs fleches dans le jus de la acine de cette plante, elles sont des blessures incurables. Les hommes en meurent au bout de deux jours, à moins qu'on ne suce le poison de

chatka.

leur plaie; les baleines & les lions-marins at- un en mettent teints de ces fleches, bondissent impétueusement qu'ils dans la mer, qu'ils font écumer dans leur rage, & propreté vont se jetter & périr sur les côtes avec les plus de, ils l'ôtent vives douleurs.

Les végétaux sont presque l'unique ressource soin tressé se des Kamschadales, dans tous leurs besoins. Avec une plante haute & blanchatre, qui ressemble inscertains temp au froment, ils tressent des nattes qui leur servent pores; soit dans de couvertures & de rideaux; des manteaux unis airau foyer de la & lisses d'un côté, velus de l'autre. Le côté velu plent nécessaire se met pardessous contre le froid, & pardessus deavec un peige contre la pluie. Les femmes font de cette espèce de prépare com de jonc, des corbeilles où elles mettent leurs on pas, non plus petits ornemens; de grands sacs pour les provisions onge y supplée de bouche; elle sert encore à couvrir les habi-in rude & callet tations, soit d'hiver ou d'été. On la coupe avec det dans les caba une omoplate de baleine ou même d'ours, fat rarête la pêche connée en faulx, & qui aiguisée sur des pierres, pare l'ortie. Ap devient tranchante comme du fer.

Une autre sorte d'herbe ou de jonc, non moins lest battue, neu utile à ce Peuple qui manque de tout, c'est la méeautour d'un se plante qu'on appelle Bolotnaia: on l'appelle aussi mus, mais on tou Tonchitch, & ce mot est d'autant plus remar- et faire des sil quable, qu'on trouvera cette plante délignée sous que de l'ortie. C ce nom dans les usages superstitieux des Kams-me, ni bouillir le chadales. Elle leur sert d'ouëte pour envelopper un été. leurs enfans, quand ils viennent au monde. Ils

me herbe fert eadroitement l'a

Tome XV

leur

ns at- men mettent encore, au-lieu des langes, à ge, & ur la propreté. Quand cette herbe est hu-es plus ide, ils l'ôtent pour en mettre de nouvelle. me herbe fert encore de bas, & ces bottes Tource : foin tressé sont très - bien tendues sur la Avec sube. Les semmes emploient cette plante, soit emble as certains temps périodiques, pour en être plus ervent opres; soit dans les vues du mariage, pour entreux unis pirau foyer de la génération, une chaleur qu'elles té velu pient nécessaire à la fécondité. Cette herbe se rdessus de avec un peigne fait d'os d'hirondelle de mer. espèce se prépare comme le lin que les Kamschadales nt leurs mas, non plus que le chanvre. Mais ce Peuple puissons mage y supplée par l'ortie. Il l'arrache d'une s habi- mi rude & calleuse, au mois d'Août, & la laisse pe avec the dans les cabanes le reste de l'été. Quand l'hiurs, fat ratrête la pêche & les travaux du dehors, on pietres; mare l'ortie. Après l'avoir fendue en deux, on adroitement l'écorce avec les dents; ensuite

n moins dest battue, nettoyée, filée entre les mains, & c'est la sulceautour d'un fuseau. Le fil à coudre n'est point lle aussi mais on tord en double celui qu'on desremar- le faire des filets; car c'est-la le principal ée sous ge de l'ortie. Comme on ne fait ni rouir la

Kamf-ame, ni bouillir le fil, ces filets ne durent guères de. Ils

leur

Tome XVII.

ВЬ

Kamfchatka.

Kamfchatka.

Animaux.

Les animaux de terre font la richesse du Kam chatka, si le mot de richesse peut convenir des hommes qui ont à peine le plus étroit néce saire. Les Kamschadales ne font la guerre aux an maux, que pour en avoir la peau. C'est un objette des chiens de beloin, d'ornement & de commerce. L peaux groffieres font leurs habits; les plus bell leur parure, ou leur gain. Commençons par l'an mal le plus utile, à double titre; c'est le chien. en leurs forces

Le chien sert de cheval de train pendant vie : à sa mort, il habille l'homme de sa pea seur d'être pesas Les chiens du Kamschatka, grossiers, rudes seurs des Kams demi-fauvages comme leurs maîtres, font con surs chiens. Ils munément blancs ou noirs, mêlés de ces de pils dressent po couleurs, ou gris comme les loups; plus agiles mu plus de nez. plus vivaces que nos chiens, quoique plus lab le tue, ou l' rieux. Faut-il l'attribuer à un climat plus convent fa peau. C nable ? à une nourriture plus légere? ils vivent poissons, rarement de viandes. Au printempers de peaux plu qu'ils ne sont plus nécessaires pour les traîneau on leur rend la liberté de courir où ils veulet mile renard, & & de se nourrir comme ils peuvent. Ils s'engra fent fur les bords des rivieres ou dans les cham

Au mois d'Octobre on les rassemble, on attache pour les faire maigrir, & dès que la nei me & viennent, couvre la terre, on les attele pour traîner. Dut fixer, en a de to l'hiver, qui est une saison de travail pour et les plus estin & de repos pour les hommes, on les nourrit a qui ont le ve

de l'Opara. C'e ier, faite de p menter dans un oleine d'eau, la nète de poisso wec des pierre gion leur dos ommeil. Dans le poil long, fert les animaux de Les renards du hisant & si beau mparer dans ce Kam de l'Opara. C'est une espèce de pate, ou de morenir ner, faite de poissons aigris, qu'on a laissé fernéce menter dans une fosse. On en jette dans une auge aux an pleine d'eau, la quantité nécessaire pour le nom-in objet des chiens à nourrir. On y mêle quelque ce. La mite de poisson. On fait chauster ce mêlange, us bellemec des pierres rougies au feu. Voilà le mets par l'an gion leur donne tous les soirs, pour répa-chien, et leurs forces, & leur procurer un prosond endant Mommeil. Dans le jour, ils ne mangent point, de sa pea seur d'être pesants à la course. On verra dans les rudes assurs des Kamschadales, comment ils emploient ont con aus chiens. Ils nourrissent de corneilles, ceux ces de mils dressent pour la chasse; prétendant qu'ils en s agiles on plus de nez. Quand l'animal devient inutile, plus labor le tue, ou l'on attend qu'il meure, & l'on us convent (a peau. Celle des chiens blancs, qui ont vivent poil long, fert à border les pelisses & les habits rintempe is de peaux plus communes.

rraîneau les animaux dont la chasse occupe les chiens; s veulet at le renard, & le bélier sauvage.

s'engra les renards du Kamschatka ont un poil épais, es cham hisant & si beau, que la Sibérie n'a rien à leur le, on mparer dans ce genre. La Presqu'isle, où ils ne la neiset & viennent, dit-on, sans jamais s'arrêter ni er. Dut sixer, en a de toute espèce & de toute couleur. pour et sis les plus estimés sont les châtains - noirs, purrit à ra qui ont le ventre noir & le corps rouge,

KamíchatkaKamíchatka. & ceux au poil couleur de feu. On dit que les renards les plus beaux sont aussi les plus sins qu'un Cosaque, très - habile chasseur, poursuivi deux hivers de suite au Kamschatka, un beau renard, qu'il ne put jamais prendre. Un fait n'é tablit pas un principe. D'ailleurs, comme on ne poursuit gueres, avec une certaine ardeur, qu'les plus beaux renards; & comme ceux-ci acquie rent de la ruse à proportion des piéges qu'on leu tend, il était naturel qu'un animal plus cour qu'un autre, en devînt plus habile. C'est le frui de l'expérience qui étend le progrès des connait sances chez tous les animaux.

Au Kamschatka, dit on, un renard qui e échappé d'un piège, ne s'y prend plus. Au lie d'y entrer, il tourne autour, creuse la neige q l'environne, le fait détendre, & mange l'amoro Mais l'homme toujours plus inventif, a plus d'u piège pour le prendre. Les Cosaques attache un arc bandé, à un pieu qu'ils ensoncent dans terre. De cet endroit, ils conduisent une ficel le long de la piste du renard, assez loin du pièg Dès que l'animal, en passant, touche la ficelle ses pattes de devant, la sleche part, & lui per le cœur.

Les Kamschadales de la pointe méridional ont l'art de prendre les renards au filet; vo comment. Ils passent au milieu de ce filet qui

fait de barbes o une hirondelle orde passée dans dans un fossé. ( kau, l'homme t Sans doute que ar de semblab sers pour le plu mards étaient ja Mmschatka, qu' mint de venir m kde se laisser tu wils font plus ra mendre avec la 1 Les béliers sau le poil du ren lacune, dans sa ingt - cinq à trei ks cuillers & d'a igers que le che s montagnes les récipices. Ainsi, chasse, vont s'ét

mille, dès le pri

mbre. La chair o

emême que la gr

elt pour avoir le

eier de leur chal

DE

thit de barbes de baleines, un pieu où ils lient me hirondelle vivante. Le Chasseur; avec une orde passée dans les anneaux du filet, va se cacher dans un fossée. Quand le renard se jette sur l'oi-seu, l'homme tire la corde, & l'animal est pris. Sans doute que la faim le pousse dans ce piège; ar de semblables lacets paraissent bien grosfers pour le plus sin des animaux. Au reste, les mards étaient jadis si communs, ou si assamés au sanschatka, qu'ils en devenaient familiers, au moint de venir manger dans les auges des chiens, à de se laisser tuer à coups de bâton. Sans doute qu'ils sont plus rares, puisqu'on est obligé de les mendre avec la noix vomique.

mils sont plus rares, pusqu'on est obligé de les mendre avec la noix vomique.

Les béliers sauvages ont l'allure de la chevre, the poil du renne. Ils ont deux cornes, dont dature, dans sa plus grande grosseur, pese de ingt-cinq à trente livres. On en fait des vases, es cuillers & d'autres ustensiles. Aussi viss, aussi terre que le chevreuil, ils habitent comme lui s'montagnes les plus escarpées, au milieu des récipices. Ainsi, les Kamschadales qui leur sont achasse, vont s'établir sur ces rochers, avec leur mille, dès le printemps, jusqu'au mois de Démbre. La chair de ces béliers est très-délicate, èmême que la graisse qu'ils ont sur le dos. Mais set pour avoir leur sourrure, qu'on se fait uns miler de leur chasse.

Kamfchatka:

B b iij

ue les fins rfuivi beau

on nor quie

on leu cour le fru

connai qui e

Au lie eige quamore amore blus d'u attache

t dans ne ficel lu piég ficelle

dional et; vo et qui

ui per

Kamithatka.

L'animal le plus précieux à prendre, est la ide racines, d zibeline. Celles du Kamschatka sont les plus bel Kamschadales no les, au noir près. C'est pour cela que leurs peaux parmottes, ni d passent à la Chine, où la teinture acheve de leur n & trop belle donner la couleur foncée qui leur manque. Le seprit s'arrête à plus précieuses sont au Nord de la Presqu'isse: les plus mauvaises au Midi. Mais celles-ci même pre du goulu, ont la queue si fournie & si noire, qu'une de ce scheré de jaune queues vaut une zibeline ordinaire. Cependan seut être, vêtu c les Kamschadales sont peu de cas de ces animaux melent le plus g Autrefois ils n'en prenaient que pour les manger de Elles s'en foi aujourd'hui c'est pour payer le tribut de peaux que Cest un croissan les Russes leur ont imposé. Du reste, ils présentes. Elles croien rent une peau de chien, qui les défend du froid mMitchagatchi au vain ornement d'une queue de martre. Leu mature a donn richesse n'est pas encore parvenue au luxe. Le site. Cependant Chasseurs de profession vont passer l'hiver dan maucoup de go les montagnes, où les zibelines se tiennent e faile d'en acher plus grand nombre. Mais c'est toujours un per du deux castors objet d'occupation & de lucre pour les Kame des de goulu. chadales, trop paresseux au gré des Russes que Le Kamschatt font plus avides.

Les marmottes du Kamschatka sont très-jolit des ours y mang par la bigarrure de leur peau, qui ressemble de aigrands, ni mêt loin, dit M. Steller, au plumage varié d'un trè moncer la rigueu bel oiseau. Les peaux en sont chaudes & légere quent, à moins e Cet animal, aussi vif que l'écureuil, se sert, comme quelqu'un auprè lui, des pattes de devant pour manger. Il se nou

En revanche,

montagnes, de

est la ide racines, de baies & de noix de cèdres. Les us bel amschadales ne sont point de cas de la peau des armottes, ni des hermines. Elles font trop peti-5 & trop belles, pour un peuple grossier, dont ie. Le lesprit s'arrête à l'utilité.

peaux

de leur

le nou

Kam6 chatka.

En revanche, il estime singulierement la fourqu'isle: En revanche, il estime singulierement la four-i même pre du goulu, sur-tout la peau du goulu blanc, e de ce scheré de jaune. Dieu même, disent - ils, ne pendan eut être, vêtu que de ces riches peaux. C'est le nimaux resent le plus galant pour les semmes Kamschamanger de Elles s'en font un ornement de tête singulieraux que Cest un croissant qui présente deux cornes blans prése des. Elles croient ressembler, avec cette parure, u froid in Mitchagatchi, oiseau de mer tout noir, à qui re. Leu hature a donné deux aigrettes blanches sur la uxe. Le me. Cependant les habitans ne prennent pas ver dan maucoup de goulus. Il leur est sans doute plus nent e feile d'en acheter, c'est-à-dire, de donner un un peti ou deux castors marins, pour deux patres blan-s Kam ches de goulu.

usses que Le Kamschatka est un pays trop hérissé de montagnes, de ronces & de frimats, pour que ès-jolic les ours y manquent. Il en a, mais qui ne font mble d'aigrands, ni même aussi féroces que semble l'anl'un tiè moncer la rigueur du climat. Rarement ils attalégere quent, à moins qu'à leur réveil, ils ne trouvent , commune quelqu'un auprès d'eux, que la crainte, saus

B b iv

Kamíchatka.

doute, leur fait prendre pour un ennemi, C' alors que, pour se défendre, ils se jettent sur passant. Ainsi, l'ours est plus redoutable, el dormi qu'éveillé. Mais au-lieu de tuer l'homm il lui enlève la peau du crâne, depuis nuque du cou, pour la rabattre sur les yeux d malheureux, comme s'il n'avait à redouter qu sa vue. Quelquesois dans sa fureur, il lui déchi les parties les plus charnues, & le laisse en c état. On entend souvent, au Kamschatka, de c écorchés (Dranki), qui, comme dit Lucrèce, ter plissent les bois & les montagnes de leurs gémis femens, tenant leurs mains tremblantes sur d ulceres rongés de vers. Ce sont-là les périls de vie fauvage, moins nombreux & moins redoutable que ceux de la société. L'ours moins inhumain qu l'homme, épargne les êtres qu'il ne craint pas. Lo de faire aucun mal aux femmes, souvent il les su comme un animal domestique, content de ma ger quelquefois les baies qu'elles ont cueillie En général, il ne cherche qu'à vivre, & quand le peut, sans verser le sang, il évite le carnage Les ours sont très-gras pendant l'été, sans dout parce qu'alors ils trouvent abondamment du poi son, dont ils ne font souvent que sucer la moëlle Mais quand l'hiver glace les rivieres, & flétt les végétaux, l'ours maigrit, ne vivant que d'ar

tes desséchées poisson, qu'il peut tue liévres qu'il re cet animal est ne croient pas à leurs chiens en tirant au tateren.

Cependant devient carna le presse, on coups de flech Kamschadales prendre dans une quantité d veaux & des t un passage lib dans, & s'emb dont il veut se Alors les Kan dessus, & tue prennent cés au milieu des viande, entre naturellement rusé, passe la t testant pris à l' nt fur le , e homm epuis yeux uter o déchi e en c a, de c èce, ter s gémil fur de rils de doutable main qu pas. Lo il les su de mai cueillie quand carnag

ns dout

du poi

a moëlle & flétr

ue d'ar

Ë

ni. C'e

tes desséchées, des provisions, ou des restes de poisson, qu'il vole dans les cabanes, des rennes qu'il peut tuer par hasard, ou des renards, & des lièvres qu'il trouve pris dans lès piéges. Du reste, cet animal est si paresseux, que les Kamschadales ne croient pas pouvoir dire une plus grosse injuré à leurs chiens, quand ils s'arrêtent trop souvent en tirant au traîneau, que de les appeller ours, keren.

Cependant, comme l'ours, malgré sa paresse, devient carnacier & destructeur, quand la faim le presse, on est obligé de lui faire la guerre à coups de fleche, ou de lui tendre des piéges. Les Kamschadales ont une façon singuliere de le prendre dans sa taniere. On y entasse à l'entrée une quantité de bois; &, près du trou, des soliveaux & des troncs d'arbres. Lours, pour s'ouvrir un passage libre, retire ces pièces de bois en-dedans, & s'embarrasse tellement des obstacles même dont il veut se délivrer, qu'il ne peut plus sortir. Alors les Kamschadales ouvrent la taniere pardeslus, & tuent l'ours avec des lances. D'autres prennent cés animaux avec des nœuds coulans, au milieu desquels ils suspendent un appat de viande, entre les grosses branches d'un arbre naturellement courbé. L'ours plus gourmand que rusé, passe la tête ou la patte dans ces nœuds, & restant pris à l'arbre, il paie sa gourmandise de sa

Kamichatka, Kamf-

peau : car c'est pour sa peau qu'on en veut à sa vie. Les Kamschadales s'en font des sourrures trèsestimées, & de semelles de souliers pour courir sur la glace; ils se couvrent même le visage des intestins de l'ours, pour se garantir du soleil.

Un animal très-commun par-tout, & qui ne devrait pas l'être, ce semble, dans les régions aussi peu habitables que le Kamschatka, c'est le rat. Ce pays en a de trois espèces. La premiere à courte queue, au poil rouge, est aussi grosse que les plus grands qu'il y ait en Europe. Mais elle differe de ceux-ci, sur-tout par son cri, semblable à celui des cochons de lait; du reste, elle ressemble à une certaine espèce de belette, qui pourtant se nourrit de rats, mais sans doute des plus perits.

Ceux-ci font, pour ainsi dire, domestiques, tant la faim les rend familiers avec les Kamschadales, dont ils volent sans crainte les provisions.

Une troisseme espèce vit des larcins qu'elle sait à la premiere, qui se tient dans les plaines, les bois & les montagnes. L'une a des rapports avec le frêlon, & l'autre avec l'abeille.

Les gros rats qu'on appelle Tegoulichitch, ont de grands nids partagés en cellules, qui font autant de greniers souterrains, destinés à dissérentes provisions de bouche pour l'hiver. On y trouve de la sarane nettoyée, d'autre non pré-

parée, que les beau jours y de noix de cèdre. neuse que celle mettent, mais e

DE

Ce peuple for il'on en croit gros rats dispar ilors le présage ils reviennent, année abondant out le pays, p

C'est au prin

au couchant, su des lacs, des g souvent noyés fatigue sur le r le repos leur enlevés par des une espèce de est quelquesois c'est qu'ils n'or quoique les Ka

versent les eau fans et torme tivages, & qu Canots des ran

Ce n'est pas

1 4 6

strès-

ourir

e des

ui ne

gions

est le

miere

grosse

Mais

, fem-

, elle

, qui

te des

s, tant

dales.

le fait

es, les

s avec

ont

font

diffé-On y

pré-

eil.

parée, que les rats font sécher au soleil dans les beau jours; des plantes de plusieurs sortes, des noix de cèdre. L'histoire de ces rats est plus cuneuse que celle des hommes qui nous la transmettent, mais en est-elle plus vraie?

Kame chatka.

Ce peuple souterrain a des temps d'émigration, il'on en croit les Kamschadates. Quelquesois les gros rats disparaissent de la Presqu'Isle, & c'est slors le présage d'une mauvaise année. Mais quand is reviennent, c'est l'augure d'une chasse & d'une année abondante. On annonce seur retour dans put le pays, par des exprès.

C'est au printemps qu'ils partent pour se rendre au couchant, sur la riviere de Pengina, traversant des lacs, des golses & des rivieres à la nage, souvent noyés en route, ou restant épuisés de saigue sur le rivage, jusqu'à ce que le soleil & le repos leur aient rendu des forces; souvent enlevés par des canards sauvages, ou dévorés par une espèce de saumon. Une armée de ces rats est quelquesois deux heures à passer un fleuve : c'est qu'ils n'ont point de ponts ni de bateaux; quoique les Kamschadales s'imaginent qu'ils travecter les eaux sur une espèce de coquillages, sur en torme d'oreille, qu'on trouve sur les tivages, & que les habitans ont appellé les Canots des rats.

Ce n'est pas la seule fable dont ils se disent

## 396 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamfchatka

les témoins oculaires. Rien de si merveilleux, à les entendre, que la prévoyance de ces rats, & l'ordre de leur marche. Avant de partir, ils couvrent leur provision de racines venimeuses, pour empoisonner les rats frêlons, qui viendraient piller leurs cellules en leur absence. Quand ils reviennent, & c'est au mois d'Octobre, s'ils trouvent leurs magasins d'hiver dévastés & vidés. ils se pendent de desespoir. Aussi les Kamschadales charitables, mais sans doute par superstition, loin de leur enlever leur provision, remplissent leurs trous d'œufs de poisson, ou de caviar; &, s'ils trouvent au bord des rivietes quelques rats demi-morts d'épuisement, ils tâchent de les sauver. Ainsi, l'histoire de la terre est par-tout, comme on voit, celle des folies ou des mensonges de l'homme. On est forcé de les écrire, ne sût-ce que pour l'en détromper.

M. Krachenninikow distingue trois sortes d'animaux amphibies qui vivent dans l'eau & fréquentent la terre; mais les uns dans l'eau douce, & jamais dans la mer; les autres dans la mer & les rivieres; d'autres ensin dans la mer, & jamais dans l'eau douce.

De la premiere classe, on ne connaît au Kamschatka que les loutres, qui se prennent à la chasse, & lorsque les ouragans de neige les égarent dans les bois. Leurs peaux assez cheres, parce qu'elles

font rares, s'e fur-tout à conf leur fervant d'e ferre celles-ci.

De la secont temontent de tivieres, en si ls éparses au mer, en sont c

La premiere chadales appel dessus du cinc soit dans la m oriental.

La troisieme grand cercle o moitié de la s rouve que dan

La quatriem dans de grand

Le veau d côte, au-delà o voifinage de la entre dans les r dont il se nour

Le mâle s'ac M.Krachennin tinfi que l'ont sont rares, s'emploient à border les habits, mais sur-tout à conserver la couleur des zibelines, en leur servant d'enveloppe dans les endroits où l'on serre celles-ci.

Kamfchatka.

De la seconde classe, sont les veaux marins. Ils remontent des mers de Kamschatka, dans les rivieres, en si grande quantité, que les petites se éparses au milieu des terres voisines de la mer, en sont couvertes. Il y en a de quatre espèces.

La premiere & la plus grosse, que les Kamschadales appellent Laktak, ne se prend qu'audessus du cinquante-sixieme degré de latitude, soit dans la mer de Pengina, soit dans l'Océan oriental.

La troisieme, qu'on distingue, dit-on, par un grand cercle couleur de cerise, qui occupe la moitié de la surface de sa peau jaunatre, ne se grouve que dans la met orientale.

La quatrieme, qui est la plus petite, se prend dans de grands lacs.

Le veau de mer ne s'éloigne gueres de la côte, au-delà de trente milles. C'est un signal du voisinage de la terre, pour les navigateurs. S'il entre dans les rivieres, c'est pour suivre le poisson dont il se nourrit.

Le mâle s'accouple à la façon des hommes, dit M.Krachenninikow, & non pas comme les chiens, infi que l'ont rapporté plusieurs Ecrivains. La

es quelhent de ar-tout, nsonges e sût-ce

Ē

ux, i

s cou-

, pour Iraient

and ils

s trou-

vidés.

mſcha-

persti-

, rem-

ou de

es d'aniuentent jamais ivieres; ns l'eau

Kamfchaffe, nt dans qu'elles Kamíchatka. femelle ne porte qu'un petit à-la-fois. Le cri de veaux marins ressemble au bruit des esforts du vomissement; les jeunes se plaignent comm des personnes qui soussent. Rien de plus désa gréable que le grognement continuel de ce animaux.

Parmi les différentes manieres de les prendre à terre, les Kamschadales en ont une qui leur semble particuliere. Quand les petits sont sur la glace, les chasseurs mettant une serviette au-devan d'un traîneau, les poussent & les écartent de leur trous; & quand ils en sont éloignés, on tombe sur eux, & on les assomme avec des massues, ou bien à coups de carabine sur la tête: car il est inutile de les frapper ailleurs. Les balles restent dans la graisse du veau marin: mais il ne sau pas croire qu'elles ne sont que les chatouilles agréablement, comme l'ont dit des gens qui ne dourent de rien.

Quelquefois on tend des filets très-forts, en trois ou quatre endroits d'une riviere, où les veaux font entrés, & on les pousse dans ces filets avec de grands cris. Quand ils s'y sont embarrasses, on les assomme, & l'on en prend, dit-on, dans ces sortes de pêche & de chasse, jusqu'à cent à-la-fois. Ils sont durs à tuer. J'ai vu moi-même, dit M. Krachenninikow, un de ces animaux qu'on avait pris à l'hameçon, poursuivre nos gens, quoi-

ou'il eût le crâ ot qu'on l'eût dans la riviere : pleurer, & c dit avec la plu Quand on I fils en ont le t e chemin plus me espèce de mais de l'eau d Dans la cla noint dans l'eat Les Kamschada voir les dents ivres jusqu'à d avec le poids.

Un animal qu

Les mâles on

cri de orts di comm is défa de ce

E

rendr ui leu t fur l -devan de leur

tombe ues, or ar il eff resten ne faut atouille qui ne

rts, en es filets embardit-on. , quoi-

qu'il eût le crâne brisé en plusieurs pièces. Aussiot qu'on l'eût tiré sur le rivage, il tâcha de fuir dans la riviere; mais, ne le pouvant pas, il se mit pleuzer, & dès qu'on l'eût frappé, il se défendit avec la plus grande fureur.

Quand on les surprend endormis sur la côte, sils en ont le temps, ils fuient, & pour rendre e chemin plus glissant, ils vomissent, non pas me espèce de lait, comme on l'a dit par erreur, mais de l'eau de mer.

Dans la classe des amphibies, qui n'entrent point dans l'eau douce, sont les chevaux marins. Les Kamschadales ne les prennent que pour en woir les dents, qui pesent depuis cinq ou six livres jusqu'à dix-huit, & dont le prix augmente vec le poids.

Un animal que l'on confond avec ceux-ci, c'est elion marin, quoiqu'il soit plus gros que le theval, & plus ressemblant au veau de mer. Il pele depuis trente-cinq julqu'à quarante poudes. où les les gros beuglent, les petits bêlent. Mais leurs mugissemens affreux, & plus forts que ceux des reaux marins, avertissent les navigateurs, dans les temps de brouillard, de la proximité des rochers 1'à cent & des écueils, où les vaisseaux pourraient échouer; même, ar ces animaux quand ils sont à terre, se tiennent k qu'on dans les isles & sur le haut des montagnes.

Les mâles ont jusqu'à quatre femelles qui s'ac-

Kamfchatka.

206 1

Kamfchatka. couplent au mois d'Août, & portent neuf mois, Le lion marin est galant avec ses femelles, tournant & jouant sans cesse autour d'elles pour leur plaire, très-sensible à leurs caresses, & se battant avec fureur pour ses maîtresses. Du reste le mâle & la femelle sont plus indifférens pour leurs petits, qu'ils étoussent souvent dans le sommeil, & ne défendent point en cas d'attaque. Quand les jeunes lions, fatigués de nager, grimpent sur le dos de leur mere, celle-ci plonge dans l'eau pour les y renverser. On dirait qu'ils n'aiment pas la mer. tant ils s'empressent de gagner le rivage, quand on les jette à l'eau.

Le lion marin, redoutable par sa grosseur, sa gueule, ses rugissemens, sa figure & son nom même, est pourtant si timide qu'il fuit à l'approche d'un homme, soupire, tremble & tombe à chaque pas, tant sa graisse molle lui coûte de peine à traîner. Mais quand il n'a plus de salut que dans son désespoir, alors il met à son tour son agresseur en fuite, sur-tout, s'il est en mer, où dans les bonds de sa fureur, il peut submerger les canots, & noyer les hommes. Le plus hardi pêcheur, ou chasseur, va contre le vent, lui plonger dans la poitrine sous les nageoires de devant, un harpon attaché par une longue courroie, faite du cuir de rqui convient au lion de mer, & que d'autres pêcheurs ont entortillée autour d'un pieu. Ceux-ci le percent ensuite de loin

DES

loin à coups forces, ils s'ap pique, ou de the des dards mer irrite f gne la côte, c ut l'aborder ai C'est un hone er des veaux r ns la mer un argé dans leur bmerges, & so andonner leur r nanot est empo stempêtes dura wiennent enfin ue la lune & le ais couverts de Cependant, c unschadales voi a graisse & la ch mais délagréables onnes, à qui sans mil est rare que e que l'autre reje agraisse du lion, mouton pour Tome XV mois.

tour-

leur

attant

mâle

etits,

& ne

eunes

los de

les y

mer.

quand

ur, sa

nom

proche

chaque

eine à

e dans

resseur

ans les

anots,

lans la

uir de

entor-

enfuite

de loin

loin à coups de fleches, & quand il a perdu forces, ils s'approchent pour l'achever à coups pique, ou de massue. Quelquesois on lui déthe des dards empoisonnés, & comme l'eau mer irrite sans doute les blessures, l'animal gne la côte, où on le laisse mourir, si l'on ne ut l'aborder aisément.

Kamiehatka.

C'est un honneur pour les Kamschadales, de et des veaux marins; un déshonneur de jetter les la mer un de ces animaux, quand ils l'ont argé dans leur canot. Ils risquent plutôt d'être buergés, & souvent ils se noient, pour ne pas undonner leur proie. Quelquefois, à cette pêche, ncanot est emporté par les vents, & ballotté par stempêtes durant huit jours; & les pêcheurs miennent enfin, sans autre guide ni boussole, ne la lune & le soleil, à demi-morts de faim; ais couverts de gloire.

Cependant, c'est aussi pour l'utilité que les lanschadales vont à la pêche des lions marins. la graisse & la chair en sont très-bonnes au goût; rais délagréables à l'odorat, disent quelques perur, ou mines, à qui sans doute ce mets ne saurait plaire: nil est rare que le premier de ces sens adopte narpon reque l'autre rejette, ou que le second repousse uir de requi convient au premier. Mais quelle que soit graisse du lion, que des gens comparent à celle mouton pour le goût, à la cervelle pour la

Tome XVII. Cc Kamfchatka. substance, sa peau du moins est bonne à faire de souliers & des courroies; & c'en est assez po que l'homme use, à l'égard des lions marins, droit de domination, c'est-à-dire, du droit mort qu'il s'est donné sur tous les animaux.

Le chat marin n'a que la moitié de la grosseur lion; il ressemble du reste au veau marin, qui est la grosseur d'un bœuf, mais il est plus large vers poitrine, & plus mince vers la queue. Il naît les ye ouverts, & gros comme ceux d'un jeune bœu avec trente-deux dents, suivies & fortissées deux désenses de chaque côté, qui lui percent d le quatrieme jour. Son poil d'un bleu noirâtr commence alors à devenir châtain; au bout d'unois, il est noir autour du ventre & des slan Les semelles deviennent grises, & si différent des mâles, que, sans une grande attention, eles croitait d'une autre espèce.

Les chats marins se tiennent dans la Baie, q est entre les Caps de Chipounskoi & de Krono koi; parce que la mer y est plus calme, que le reste de la côte Orientale du Kamschatka. C'au printemps qu'on les y prend, lorsque les melles sont prêtes à mettre bas. Dès le mois Juin, ces animaux disparaissent. On conjectu qu'ils passent dans les Isles qui se trouvent ent l'Asie & l'Amérique, depuis le cinquantieme deg jusqu'au cinquante-sixieme; car on ne les vo

res monter pl vent pour l'ord pour déposer, is voyagent air le reproduire maux errans. ntagnes du Ka ndantes, ou fr eles endroits d h ponte. Les s profondes o r frayer & d ins vont cherch , pour élever ient pendant d avec leurs pe qu'on lit dans ages de certe e pour s'y arrêi les chats marins lenfations qu'ils le rivage, ils l ment comme l'a du grillon, & plainte & du g s combats font

moins pour mé

ent vérifier ce qu

DES VOYAGES. res monter plus haut vers le Nord, & ils

vent pour l'ordinaire du côté du Midi. C'est pour déposer, ou pour nourrir leurs petits, s voyagent ainsi. La faim, la sûreté, le soin le reproduire, sont les guides de tous les

manx errans. Les renards voyagent dans les magnes du Kamschatka, au gré des saisons

ndantes, ou stériles. Les oiseaux se retirent eles endroits déserts au temps de la mue, ou a ponte. Les poissons s'enfoncent dans les

s profondes où les eaux sont tranquilles. r frayer & déposer leurs œufs. Les chats ins vont chercher le repos loin des lieux ha-

s, pour élever leur famille. Leurs femelles tent pendant deux ou trois mois, & revien-

ravec leurs petits dans l'automne. Au reste, m'on lit dans M. Krachenninikow, fur les

ages de cette espèce amphibie, n'est pas assez pour s'y arrêter.

les chats marins ont différens cris, variés comme fensations qu'ils éprouvent. Quand ils jouent le rivage, ils beuglent; dans le combat, ils ment comme l'ours; dans la victoire, c'est le du grillon, & dans la défaite, c'est le ton de lainte & du gémissement. Leurs amours & s combats sont également intéressans, assez moins pour mériter que les observateurs dai-

ent vérifier ce que les voyageurs en rapportent.

C c ii

Kamicharka.

ıx. offeur. qui est e vers t les ye e ba tifiées rcent d

. E

faire d

ez po

rins,

droit

noirâtr out d'i es flan lifféren ntion,

Baie, c Krono , que tka. C' ue les mois onjectu ent ent

me deg e les vo

## 404 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kami-

Qu'il soit permis de les décrire, sur la soi quelques Physiciens.

Chaque mâle a depuis huit jusqu'à cinqua femelles, qu'il garde ainsi que ses petits, avec jalousie incroyable. Les chats marins sont sép en troupes, ou familles de cent animaux, & m davantage. Mais il faut supposer que le nombre femelles excède considérablement celui des ma Ils préludent à l'accouplement par des carelles male & la femelle se jettent à la mer, nagent semble l'un autour de l'autre pendant une heu comme pour irriter à l'envi leurs desirs, & rev nent sur le rivage jouir de leurs amours, avan remps de la marée. C'est alors qu'ils sont le aisés à surprendre. Comme on les voit sou en guerre, on croit que c'est l'amour de l petits ou de leurs femelles, qui les tient dan état continuel de discorde. Cependant à voir ducation qu'ils donnent à leur race, jointe maniere dont la nature arma ces animaux juge bientôt qu'ils font faits pour combattre. Qu les petits jouent entr'eux, si le jeu devient série le mâle accourt pour les séparer, & quoi gronde, il lêche le vainqueur, & méprife faibles ou les lâches. Ceux-ci se tiennent leurs meres, tandis que les braves suiven pere. La femelle, quoique chérie & caressée mâle, le redoute. S'il vient des hommes p

des petits, ace; & fi la f its dans la gueu male quitte le selle; il la fail eur contre la morte. Enfe tincelans, e la femelle re ignés de larmes ure lui - même figne de tendi me rage impuil Les vieux cha und l'âge de le ent dans une niers sans boire ojours, mais pro l'odorat ne pa sautres fens. S urs retraites, les montre, s'élan erres qu'on leu syeux, & caffe sobstinent à s

nieres avec la c

mulaient d'un pa

hoins du comba

LE : la foi

cinquals avec ont fépars, & minombre des macarelles magent one heu

one heu

Acrev

méprife innent de fuiven caressée innes p

c quoi

ir des petits, le mâle s'avance pour défendre s'ace; & si la femelle au-lieu de prendre ses its dans sa gueule, en laisse enlever quelqu'un, mâle quitte le ravisseur, pour courir après sa selle; il la faisst entre les dents, la jette avec eur contre la terre & les rochers, & la laisse mr morte. Ensuite il roule autour d'elle des ux étincelans, & grince des dents, jusqu'à ce e la femelle revienne en rampant, les yeux ignés de larmes, lui lêcher les pieds. Le mâle aute lui-même en voyant enlever ses petits, & signe de tendresse est la derniere expression me rage impuissante.

les vieux chats marins sont les plus séroces, and l'âge de leurs amours est passé, ils se rement dans une solitude, où ils sont des mois miers sans boire ni manger; dormant presque mours, mais prompts à s'éveiller, soit que l'ouie, il odorat ne participe pas au sommeil de tous sautres sens. Si quelque homme passé à travers ens retraites, les premiers de ces animaux qu'il ancontre, s'élancent sur lui. Ils mordent les ières qu'on leur jette, & leur eût-on crevé syeux, & cassé les dents, ou même le crâne, isobstinent à se désendre, vivant des semaines mieres avec la cervelle écrasée & pendante. S'ils mulaient d'un pas, tous les chats voisins qui sont moins du combat, viendraient relancer les suyards.

Kams chatka. Kamfchatka. Il arrive souvent, dans ce tumulte général, chaque chat croyant que son voisin s'ensuit, le même qu'il marche à la bataille, ils courent te les uns sur les autres, & s'entretuent sans au discernement. Quand la mêlée est ainsi engag les chasseurs ou les voyageurs peuvent passer punément, & continuer leur route, ou pilles tuer à loisir.

Rien n'est plus singulier que le récit de M. Stel à ce sujet. « Un jour, dit-il, que j'étais avec un se saque, il creva les yeux à un chat marin, puis attaqua cinq ou six à coups de pierre, & retira du côté de l'aveugle. Celui-ci croy que ses compagnons qu'il entendait crier, contaient sur lui, se jetta sur ceux même venaient à son secours. Alors M. Steller, avait gagné une haureur pour être témoin combat que le Cosaque avait excité, vir tous chats se tourner à leur tour contre l'aveugle; pour suivre dans l'eau, où il s'était résugié, le traîs sur le rivage, & le déchirer à coups de den jusqu'à ce qu'il resta mort sur la place.

Les combats ordinaires ne sont qu'un duel en deux champions; mais il dure jusqu'à l'épuiseme des forces. D'abord il commence à coups pattes, les combattans cherchant en même-tem à frapper & à parer, Quand l'un des deux se se le plus faible, il a recours aux coups de dent

font des incific abre; mais bi écours du vainc le est l'ardeur n'y en a pres bleflures, & q s les combats ains endroits ens, comme le s hommes n'e le castor marin re que par le po fleur du chat m lours. Ses dents re, & terminée C'est le plus de quentent la terre rune tendresse ant embrassés ndant qu'elles r ils soient en était la timidité, qui l es n'abandonnen mémité, prêtes ielles les entend

d'attrapper un

On prend cette

oir la mere.

LE ral, fuit, rent t ns au engag affer piller

1. Stell icr, c êine

eugle; le traî.

uel en x se se

e dent

font des incisions pareilles à celles que ferait sibre; mais bientôt les spectateurs viennent keours du vaincu, pour séparer les combattans. e est l'ardeur des chats marins pour la guerre, in'y en a presque point qui ne soient criblés blessures, & que la plupart meurent plutôt s les combats que de vieillesse. Aussi voit-on rains endroits de la côte tout couverts d'osens, comme le seraient nos champs de bataille, ecun ( k hommes n'ensevelissaient pas leurs morts. pouis le castor marin, qui ne reneme.

re, & puis le castor marin, qui ne reneme.

re, & puis le castor marin, qui ne reneme.

la figure du duver, a la tête Jours. Ses dents sont petites, sa queue courte, <sup>êller</sup>, & terminée en pointe. Eller, & C'est le plus doux des animaux marins, qui

moin dementent la terre. Les femelles semblent montous tune tendresse singuliere pour les petits, les unt embrassés entre leurs pattes de devant, ndant qu'elles nagent sur le dos, jusqu'à ce e den dis soient en état de nager. Malgré la faiblesse la timidité, qui les font fuir devant les chasseurs, les n'abandonnent leurs petits, qu'à la derniere uiseme mémité, prêtes à revenir à leur secours, dès oups delles les entendent crier. Aussi le chasseur tachee-teme d'attrapper un jeune castor, quand il veut en oir la mere.

On prend cette espèce de plusieurs saçons; soit

chatka.

C c iv

Kamíchatka. à la pêche, en tendant des filets à travers choux de mer, où les castors aiment à se retir la nuit, & durant les tempêtes; soit à la chasse avec des canots & des harpons. On les poursiencore au printempsavec des patins, sur les glacque les vents d'Est poussent vers la côte. Qu que sois ces animaux, trompés par le bruit q les vents sont en hiver dans les forêts, tant il refemble au mugissement des vagues, vienne jusqu'aux habitations souterraines des Kamsch dales, où ils tombent par l'ouverture d'en-hau

La manatée est un sujet de dispute entre Naturalistes. Les uns disent que c'est un poisso parce qu'elle en a la queue & les nageoires, sa poil & sans pied; les autres, que c'est un amp bie marin, parce que ses nageoires de devant so de véritables pieds, & qu'elle a des mammel que n'ont jamais les poissons; d'autres conclus de cette contradiction, que la manatée est u espèce mitoyenne entre le poisson & le quadr pède marin. M. Kracheninnikow veut, d'api M. Steller, qu'elle soit de cette derniere class parce qu'elle a une espèce de cou avec des ve tèbres qui lui servent à tourner sa tête mobil avantage que le poisson n'a point.

La plupart des Navigateurs ont appellé c animal vache marine, dit M. Steller, sans dout à cause de son mussile qui est la premiere, & per

tire la scule pa il n'a que ce du reste au ch femelles ont d peut-être pour la vache marit elles tiennent melle, avec d mains, les Ef Leur cri, qui a fait nommer trouve cet ani gnent l'Afie, l' fans doute la d prise, dans la a faites. Sa poa l'écorce d'un vi au point de rés on veut que la & plats, encha yeux petits, en la tête l'est à pr fur la même lig entre le mufeau presqu'invisible: qu'elle a précis vent à se cram que sa peau s'en

DE

vers e retir chaff pourfu les glad te. Qu ruit q nt il r vienne Kamfel en-hau entre poiffo res, fa n amp vant fo ammel onclu est u quadr , d'api re clati des ve mobil

pellé d s dout & per

tire la scule partie, qu'on en ait vue d'abord. Car il n'a que ce rapport avec la vache, ressemblant du reste au chien de mer, mais plus grand. Les femelles ont deux mammelles sur le devant. C'est peut-être pour cela que Colomb a cru voir, dans la vache marine, la syrène des Anciens. Comme elles tiennent leurs petits serrés contre la mammelle, avec des nageoires qui leur servent de mains, les Espagnols les ont appellées manati. Leur cri, qui est une espèce de gémissement, les a fait nommer lamentin, par les Français. On rouve cet animal dans toutes les mers qui baignent l'Afie, l'Afrique & l'Amérique. De-là vient sans doute la différence qu'on remarque avec surprise, dans la plupart des descriptions qu'on en a faites. Sa poau noire, raboteuse, épaisse comme l'écorce d'un vieux chêne, est écailleuse & dure, au point de résister à la hache. Au lieu de dents, on veut que la vache marine ait deux os blancs & plats, enchassés dans les deux mâchoires. Ses yeux petits, en comparaison de sa tête, comme sa tête l'est à proportion de son corps, sont placés sur la même ligne que les narines, à distance égale entre le museau & les oreilles, qui font des trous presqu'invisibles. Les deux pattes ou nageoires qu'elle a précisément au-dessous du cou, lui fervent à se cramponner aux rochers si fortement, que sa peau s'enlève par lambeaux, avant que le

Kamfchatka. Pêcheur lui fasse lâcher prise. Ce qu'il y a de plus singulier dans la description que M. Krachenninikow donne de cet animal, c'est qu'il pese, ditil, deux cens poudes, sur une longueur d'environ quatre sagenes; c'est-à dire, que sa longueur est de vingt-six ou vingt-sept pieds, & son poids de sept à huit mille livres. Cependant M. Crantz, dans la description d'une vache marine, ne lui donne que quatre cens livres de poids, sur dixhuit pieds de long. Sans doute ces deux Auteurs ne parlent pas du même animal.

Ces animaux vont par bandes, & si près du rivage dans la haute marée, qu'on peut, dit M. Steller, leur toucher le dos avec la main. Comment un animal si gros peut-il approcher si fort de la terre, où il ne marche point? Quand on les tourmente (les manatées) ou qu'on les frappe, elles fuient, gagnent la mer, & reviennent bientôr. « Ces animaux, dit M. Krachennimikow, ne prennent pas le moindre soin de pleur conservation; de sorte qu'on peut s'appropher au milieu d'eux, avec des canots, marcher pur le sable, choisir & tuer celui qu'on veut, p

Chaque bande est composée de quatre manatées, le mâle, la femelle, & deux petits de grandeur & d'âge dissérens. En général, ces animaux tiennent leurs petits au milieu d'eux, pour les mettre à couvert. Le mâle aime si fort sa femelle, qu'après avoi de la délivre le rivage ave coups dont il elle, aussi vi fois deux ou mort.

D.

Quand un tre rameurs, a il y a trente le monstre a en forme d'ar la manatée d rameurs la perest blessée, el tôt une foule tenwerser le cour la corde p sortir le harpo

La chair de bouf, quand qu'elles font je à cuire. Celle plus de place, de celui du co quoiqu'on air

L'Histoire d & le magasin plus

nni-

dit-

iron

r est

is de

antz,

e lui

dix-

iteurs

ès du

, dit

main.

her fi

Duand

n les

evien-

enni-

in de

ppro-

rcher

ut, 2

mana•

gran-

maux

ir les

nelle,

qu'après avoir tenté vainement de la défendre & se de la délivrer, quand les Pêcheurs la tirent sur le rivage avec des harpons, il la suit malgré les coups dont il est accablé, s'élance subitement vers elle, aussi vîte qu'une fleche, & reste quelquefois deux ou trois jours attaché sur son corps mort.

Kamfchatka.

Quand un homme, monté sur un canot de quatre rameurs, a jetté le harpon sur un de ces animaux, il y a trente Pêcheurs sur le rivage, qui tirent le monstre avec le cable attaché au harpon sait en forme d'ancre. Pendant qu'on tâche d'arrachet la manatée des endroits où elle s'accroche, les rameurs la percent à coups de piques. Dès qu'elle est blessée, elle s'agite extraordinairement; aussitôt une soule d'autres viennent à son secours, ou renverser le canot avec leur dos, ou se mettre sur la corde pour la rompre, ou tenter de faire sortir le harpon à coups de queue.

La chair des manatées ressemble à celle du bouf, quand elles sont vieilles, & du veau lorsqu'elles sont jeunes; l'une est dure, & l'autre aisée à cuire. Celle-ci s'enste jusqu'à tenir deux sois plus de place, cuite que crûe. Le lard a le goût de celui du cochon. La viande se sale aisément, quoiqu'on ait prétendu le contraire.

L'Histoire des Voyages est le fondement, & le magasin de l'Histoire Universelle. Tous

Poidons,

## 412 HISTOIRE GÉNERALE

Kamfchatka. les Ecrivains, tous les Savans doivent y puiser les connaissances & les matieres qui sont de leur ressort. Mais, comme ils ne cherchent dans chaque pays que les particularités qui le distinguent de tous les autres, on doit s'attacher à ne rassembler dans ce dépôt, que les choses les plus singulieres; ou du moins, en se contentant d'indiquer les choses communes à plusieurs pays, ou les ressemblances, il ne faut s'arrêter que sur les dissérences. C'est-là le véritable fond de l'Histoire, soit Naturelle, soit Civile. La description détaillée des choses communes, appartient aux pays où elles abondent le plus; il en est de même en général de toutes les productions, soit ordinaires, soit rares, qu'il faut toujours étaler & développer dans le féjour que la Nature semble leur avoir plus spécialement assigné. Mais comme les mêmes êtres varient selon les climats; ce sont ces variétés qu'il faur recueillir, en parcourant plusieurs sois l'échelle des espèces qui se retrouvent la plupart dans toute l'étendue du globe. C'est dans cet esprit qu'on va suivre l'Histoire des Poissons que fournissent les mers & les eaux du Kamschatka. On ne parlera que des espèces les plus abondantes de ces côtes, ou les plus nécessaires aux habitans.

Par-tout où l'on trouve la baleine, on ne peut la passer sous silence. Ce possson occupe une place considérable dans l'histoire des merveilleuses

production la mer de tres, qui s'a par les je furface d'ui baleines ap quand elles des coquilla comme un atteindre à c mer est trèsest si familie des baleines sagenes de la quefois dans trois; mais de la mer. I chatka; mais que le flux bientôt dépé Lopatka, qu amenent le p printemps.

Les Kamscl des baleines. avec des can sonnées, don yenin qui les uifer leur aque it de nbler eres; r les refdifféoire, aillée ys oil ne en aires, opper ir plus s êtres s qu'il is l'élupart ns cei s que thatka.

tans. on ne pe une lleufes

dantes

productions de la Nature. L'Océan oriental & = la mer de Pengina voient souvent de ces monstres, qui s'annoncent, dit-on, du fond de l'eau, par les jets prodigieux qu'ils lancent, à la surface d'une mer calme. On dit même que les baleines approchent souvent si près du rivage, quand elles viennent s'y frotter, pour se dégager des coquillages vivans dont elles sont couvertes comme un rocher, que du bord on pourrait les atteindre à coups de fusil. Ce fait suppose que la mer est très-prosonde sur les côtes où ce poisson est si familier; car on prétend qu'il s'y rencontre des baleines qui ont depuis sept jusqu'à quinze sagenes de longueur. Les plus petites entrent quelquefois dans les rivieres, au nombre de deux ou trois; mais les plus grosses s'éloignent des côtes de la mer. Il est rare qu'on en prenne au Kamichatka; mais très-ordinaire d'en voir de mortes; que le flux a jettées sur le rivage, où elles sont bientôt dépécées. C'est sur-tout à la pointe de Lopatka, que les tempêtes & les courans en amenent le plus, & plutôt dans l'automne qu'au printemps.

Les Kamschadales ont trois manieres de prendre des baleines. Au Midi, l'on se contente d'aller avec des canots, leur tirer des sleches empoisonnées, dont elles ne sentent la blessure qu'au yenin qui les fait ensser promptement, & mourir Kamíchatka.

Kamfchatka.

avec des douleurs & des mugissemens effroyables. Au Nord, vers le soixantieme degré, les Olioutores, qui habitent la côte orientale, prennent les baleines avec des filets, faits de courroies de cheval marin, qui sont larges comme la main. On les tend à l'embouchure des baies. Arrêtés par un bout avec de grosses pierres, ces filets flortent au gré de la mer, & les baleines qui poursuivent les poissons, vont s'y jetter & s'y entortiller, de façon à ne pouvoir s'en débarrasser. Les Olioutores s'en approchent alors sur leurs canots, & les enveloppent de nouvelles courroies, avec lesquelles on les tire à terre pour les dépecer.

Les Tchouktchi, qui sont à cinq degrés plus au Nord, font la pêche de la baleine, comme les Européens & les Groënlandais qui sont placés à la même hauteur du Pole, c'est-à-dire, qu'ils les prennent avec des harpons. Cette pêche elt si abondante, qu'ils négligent les baleines mortes, que la mer leur donne gratuitement. Ils se contentent d'en tirer la graisse, qu'ils brûlent avec de la mousse, faute de bois; mais ils ne la mangent point, comme les Kamschadales du Midi. Aussi ne sont-ils pas sujets à être empoisonnés. Cet accident est très-commun aux peuples, que la paresse ou la faim portent à se gorger de ces présens funestes que la mer leur envoie. «Je sus DE

prémoin , dit ad'Avril 1739 » caula cette n Berezowa, » Alaoun. C'es platitude, sur sque tous cel » défaits. Com »le chef de l' parrivée, un omangé de la g »& que, comn »craignalent d ad'environ une ntrès-fort & tr »commenceren »disant qu'ils a »vieilles femm pattacherent av ment pour ! »monde. La fe »derriere, lui proles sur la te Tout fut inutil ndemain; & le nfurent bien lo Si la graisse

aux Kamfehada

24

les

n-

11-

la

es.

ces

nes

82

dé-

ors

lles

our

plus

nme

acés

u'ils

it G

res,

con-

avec

nan•

idi.

més.

què

ces

fus

ptémoin, dit M. Krachenninikow, au mois ad'Avril 1739, de l'horrible ravage que leur » causa cette nourriture. Aux bords de la riviere "Berezowa, est une petite habitation appellée » Alaoun. C'est au cinquante-troisieme degré de platitude, sur la côte orientale. Je remarquai que tous ceux que je voyais, étaient pâles & adéfaits. Comme je leur en demandai la raison, ple chef de l'habitation me dit, qu'avant mon parrivée, un d'entr'eux était mort pour avoir omangé de la graisse d'une baleine empoisonnée. »& que, comme ils en avaient tous mangé, ils acraignaient de subir le même sort. Au bout ad'environ une demi - heure, un Kamschadale, ntrès-fort & très-robuste, & un autre plus petit, acommencerent tout-à-coup à se plaindre, en adisant qu'ils avaient la gorge tout en seu. Les vieilles femmes qui sont leurs médecins, les pattacherent avec des courroies, vraisemblable-»ment pour les empêcher d'aller dans l'autre monde. La femme d'un des malades venant par »derriere, lui prononça tout bas quelques paproles sur la tête, pour l'empêcher de mourir. »Tout fut inutile, ils moururent tous deux le lenndemain; & les autres, à ce que j'appris ensuite, »furent bien long-temps à se rétablir.»

Si la graisse de baleine est quelquesois suneste aux Kamschadales, ce poisson leur est d'ailleurs

Kamfchatka. Kamfthatka: utile à beaucoup de choses: ils emploient sa peau à des semelles & des courroies, ses barbes ou fanons, à coudre leurs canots, à faire des filets pour prendre d'autres poissons, sa mâchoire inférieure à des glissoires pour les traîneaux, à des manches de couteaux. Ses intestins leur servent de barils, ses vertebres de mortiers, ses nerss & ses veines de cordes pour les piéges qu'ils tendent aux renards.

Avant de terminer cet article de la baleine, il ne faut pas omettre une erreur que M. Krachenninikow releve dans M. Steller. Ce Phylicien, d'après le témoignage de gens qui disaient avoir vu des inscriptions latines sur des harpons de fer qu'on avait trouvés dans des baleines mortes jettées sur les côtes de Kamschatka, conclur que ces baleines venaient du Japon. Mais comment se persuader, dit M. Krachenninikow que, dans une distance si longue, & dans une mer parsemée d'un si grand nombre d'Isles, ces baleines n'aient été arrêtées nulle part sur les côtes? Comment les Kamschadales & les peuples barbares, qui fréquentent le Kamschatka, ont-ils pu discerner ces lettres latines, eux qui ne saven lire aucune sorte de caractere, dans quelque langue que ce soit ? Car, avant notre arrivée poursuit l'Observateur Russe, il n'y avait poin encore eu de Cosaque, qui sût ce que c'était qui des lettre

les lettres la jouter que n baleine , i me quelque are graver e ous de balei eines, attein bitzberg au de la mer gla di curieux, bries de mon de passer des h date de l'a du chasseur qu offrirait un n k l'âge des

DE

A côté de la memi l'espador ette histoire alleurs. « Les quatre sagen garnie de groces armes que non avec un el est faux que la baleine, co

font.

Tome X

s ou filets

conclu ais com-

nikow & lans une fles, ces fur les s peuples arrivée ait poin 'était que les lettre

peau hes lettres latines. M. Krachenninikow pourrait jouter que tous les peuples, qui font la pêche de la baleine, ignorent également le latin, à moins e in-que quelque Allemand n'ait eu la fantaisse de la des sire graver des inscriptions latines, sur des harervent a nus de baleines. Mais alors il faut que les baerfs & Teines, atteintes de ces harpons, voyagent du ls ten-pitzberg au Kamschatka, par toute l'étendue le la mer glaciale. Au reste, il serait peut - être eine, il uffi curieux, & plus important, d'attacher ces rachen- ontes de monumens au corps des baleines, que rssicien ; de passer des anneaux au cou des faucons, avec nt avoir de date de l'année où on les a pris, & le nom de ser de chasseur qui les a remis en liberté. Cet usage mortes dirirait un moyen de connaître en partie, k l'age des baleines, & les courses qu'elles font.

A côté de la baleine, on peut mettre son ennemi l'espadon; mais celui-ci n'est pas tel dans une histoire du Kamscharka, qu'on le décrit alleurs. «Les plus gros, dit M. Steller, ont quatre sagenes de longueur. Leur gueule est , ont-ils garnie de grandes dents pointues. C'est avec ne faven**t d**eces arm**es que l'espad**on attaque la balcine, & quelque non avec une sorte d'épée qu'il a sur le dos. all est faux que cet animal, en plongeant sous la baleine, comme plusieurs personnes le pré-Tome XVII. D d

Kamicharka.

Kamfchatka.

» tendent, lui ouvre le ventre avec une nageoir par une » pointue. Car, quoiqu'il ait une espèce de na peoire fort aigue, de la longueur d'enviro n deux archines, & que, lorsqu'il est dans l'eau melle paraisse comme une corne, ou comme u sos, cependant elle est molle, & n'est com » posée que de graisse, & l'on n'y trouve pas u seleul os. selet aux Ychthyologistes à voir si c poisson, décrit par M. Steller, est le même qu l'espadon; si l'on connaît bien celui-ci, quand le uns lui donnent une scie, les autres une épée & les autres un peigne pour arme; si cette arm est un os, une corne, un nerf, ou bien u cartilage flexible, qui se durcit & s'aigui iusqu'à devenir tranchant ou perçant, quan rage lui donne une tension violente momentanée. Ou les Naturalistes ne sont p encore bien instruits sur la forme des poi fons, ou les Voyageurs ne sont pas bons N turalistes.

Quoi qu'il en soit de la figure du poisson épée, que les Kamschadales appellent Kasatka une antipathie naturelle lui fait poursuivre la ba leine; car celle-ci craint & le fuit, malgré la si périorité de sa masse & de ses forces, qui semb lui donner l'empire sur les habitans de la me Son ennemi la fait échouer sur la côte, ou la re la Barbue, qu lance en haute mer, jusqu'à ce qu'il se trouv

dent tous en endre le bru us milles; & tamer. Les h cette chasse, ation pour l'el biré par la rec and ils voient ent avec une e faire de mal canor.

mis par quelq ines. C'est sans il y a des mers le poudes. Du lurgeon, par l is il en differe scie & fort tran nom de langues tant de fraye me qu'il est coup i remue cont de les yeux de t

le Motkola; q

geoit conforce par une troupe de son espèce. Alors ils = ie na n**vi**ro dent tous ensemble sur le monstre, qui fait endre le bruit de ses mugissemens, à plul'eau milles, & ils le ruent sans le dévorer, ni me u stamer. Les habitans du Kamschatka profitent com cette chasse, & conservent une sorte de vépas un ation pour l'espadon; mais ce culre est moins ir si confiré par la reconnoissance, que par la crainte. me quand ils voient un de ces animaux, ils le conuand le mat avec une espèce d'offrande, de ne point e épée praire de mal; c'est qu'il submerge sont bien te arm can'ot-

bien u

lente

es poi

ons N

la me ou la re

e trouv

le Motkola, qui s'appelle Akoul à Archangel, s'aigui mis par quelques Naturalistes, au rang des , quan dines. C'est sans doute à cause de sa grosseur, il y a des mers où il pese quelquesois jusqu'à font parte poudes. Du reste, cet animal ressemble à lurgeon, par la peau, la tête & la queue; s il en differe par ses dents, qui sont taillées hie & fort tranchantes. Elles se vendent sous poisson to nom de langues de serpens. Les Kamschadales Kafatka tant de frayeur de ce monstre; que lor re la bassime qu'il est coupé en petits tronçons, ils disent gré la si di remue continuellement, & que sa tête il remue continuellement, & que sa tête ni semble les yeux de toutes parts, pour chercher son

la Barbue; qui tire vraisemblablement son

chátkás

D d ii

# 410 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamí chatka. nom des petits piquans, dont elle a la peau tou parsemée, est, dit M. Steller, de quatre espèce L'une a les yeux placés à gauche, & les autre les ont à droite. Mais la partie du corps où yeux ne peuvent veiller, est désendue par opiquans dont elle est hérissée.

Le Terpouk, ou la Lime, prend ce no de ses écailles inégales, qui sont termin par de petites dents très-aigues. Dans la d cription de M. Steller, il ressemble à la perc Son dos est noirâtre, ses côtes tirent sur rouge, avec des taches d'argent, rondes, ovals quarrées.

Parmi les poissons qu'on appelle de mer, il est un qui appartient aux rivieres, parce qu'i naît, qu'il y meurt & s'y laisse prendre, qu qu'il vive constamment dans l'eau salée; c'est saumon. Il y en a dans le Kamschatka, M. de Krachenninikow, autant d'espèces, des Naturalistes en ont observé dans tout l'unive Ils y abondent si fort en été, que, s'il faut l'croire, ils sont déborder les rivieres, en les montant avec le flux; & quand elles rents dans leur lit, la quantité de saumons qui rest morts sur le sable, empesterait l'air de la put teur qu'ils exhalent, sans les vents continuels le purissent. On ne peut donner un coup de la

DES

n dans l'eau ; upart des files veut les tir ndre.

Cependant il ımschatka, qui ieres, soit par nourriture, onter, ou de s' lyle, les fasse A dans les rivi nume de fraye rule une fosse ou, jusqu'à ce c n, faire fortir ntient, & les a prime de sa lait couverts dans oment d'éclore. ii. Comme les v mendre leurs po un saumon d'u u d'un hareng re, le frai, just spetits, nouvelle suite. C'est un

raît si peu doute

E

au tou

espèci

s aut

s où

par c

ce nd

ermin

la d

perc

fur

, oval

ner, il

e qu'i

e, qu

; c'est

tka,

ces,

l'univ

faut

en les

rentr

ui rest

la pu

inuels

n dans l'eau; sans frapper sur un poisson; la g upart des filets rompent sous le faix, quand veut les tirer ; aussi ne fait-on que les ndre.

chatka.

Cependant il n'y a gueres de poissons au mschatka, qui vivent plus de six mois dans les ieres, soit parce qu'ils n'y trouvent pas assez/ nourriture, soit que la difficulté de les reonter, ou de s'y arrêter faute de profondeur & syle, les fasse rentrer dans la mer. Cependant A dans les rivieres où ils sont nés, qu'ils ont nume de frayer. La femelle, dit M. Steller, se ruse une fosse dans le sable, & se tient sur ce w, jusqu'à ce que le mâle vienne, en la prest, faire fortir de son sein les œufs qu'elle y mient, & les arroser du germe fécond qu'il prime de sa laite. Ces œufs restent ainsi cachés couverts dans les creux de sable, jusqu'au oment d'éclore. Le mois d'Août est la saison du i. Comme les vieux poissons n'ont pas le temps mendre leurs petits, ils menent toujours, ditun saumon d'un an , qui, n'ayant que la grofu d'un hareng, garde & couve, pour ainsi te, le frai, jusqu'au mois de Novembre, où spetits, nouvellement éclos, gagnent la mer à suite. C'est un fait dont M. Krachenninikow p de ha mit si peu douter, qu'il suppose le même inte

D d iii

D 1

Kami chatka. rinct & la même pratique à nos saumons d'Emple; de la Bo rope. Mais il croit que la dissérence d'âge ent les faumons naissans, & celui d'un an, qui garde & les mene, a fait que les Naturalistes o divisé, par erreur, une seule espèce en deur quoiqu'ils prétendent d'ailleurs que tous les po sons rouges ne peuvent être distingués en espèce par des indices constans.

Pour remédier à ces erreurs, le Physicien Ru distingue les différentes espèces de poissons roug par les temps où ils remontent dans les rivier Car ils sont si fidèles à garder l'ordre & la sais de leur marche, que les Kamschadales ont don les noms de ces différentes espèces de poisson aux mois dans lesquels ils les prennent. Tous peuples chasseurs, pêcheurs, pasteurs ou labo reurs, ont dû commencer à distinguer les ten de l'année, par les espèces d'animaux, ou productions que la Nature leur offrait succe vement sur la terre ou dans la mer,

Ainsi, le mois de Mai s'appelle chez Kamschadales, Tchaowitcha, parce que c'est temps où le poisson de ce nom remonte le p mier, de la mer dans les rivieres, Comme d le plus gros des poissons rouges, on ne le trou gueres que dans les endroits profonds de la b d'Awtscha, & du Kamschatka sur la côte Ori

Cette espèce ieds & demi quelquefois p me grande i sécurseur de mend, est po Superstition Russes, dit 1 naces que ce moins aux fa de commette leurs maître quelque prix Le Niarka, o ient au comm ivieres du Kai

wqu'aux fourc êche ait comm pendant le Nia dans le lit des is, parce qu'é kfangeules. Ce winze livres.

Le Keta ou . montre dès le outes les riviere les sources, d , qui en deur s les po n espèce

E

cien Ru ns roug es rivier r. Tous

r les ten

ux, ou

ait fucces

chez que c'est nte le pi omme c e le trou s de la b ôte Ori

ons d'El ale; de la Bolschaia Reka, sur la Mer de Pengina. age ent Cette espèce de saumon, long d'environ trois jeds & demi, sur dix pouces de largeur, pese ralistes de quatro-vingt-dix livres. C'est ne grande fête que la pêche de ce poisson, sécurseur de tous les autres. Le premier que l'on rend, est pour celui qui jette le filet. « Cette superstition des Kamschadales déplaît fort aux Russes, dit M. Krachenninikow. Mais les menaces que ceux-ci peuvent faire, en imposent moins aux sauvages que la crainte qu'ils auraient & la sais de commettre un grand crime, s'ils cédaient à ont don leurs maîtres les prémices de leur pêche, à poisson quelque prix que ce fût. »

Le Niarka, qui est proprement le poisson rouge; ou laborateur au commencement de Juin dans toutes les wieres du Kamschatka. Quelques-uns remontent uqu'aux sources, où l'on en prend avant que la iche ait commencé dans les embouchures. Cerendant le Niarka ne séjourne pas long-temps ans le lit des rivieres, préférant les eaux des s, parce qu'elles sont, dit M. Steller, épaisses tiangeuses. Ce poisson pese rarement au-delà de winze livres.

Le Keta ou Kaïbo, plus beau que le Niarka, montre dès les premiers jours de Juillet, dans nutes les rivieres. En automne, on le pêche près. s sources, dans des creux profonds où les chatlea:

D d iv

Kamf chatka. eaux sont tranquilles. Ses dents sont, dit-on les forces. N'e comme celles des chiens; sa langue a trois s'attache à la pointes; sa chair est blanche, & sa peau sans igoureux, qui aucune tache.

Le Belaia Riba, qu'on appelle le poisson blanc le ces poissons foit parce qu'il a dans l'eau une couleur d'argent mamée, ou m foit parce que c'est le meilleur de tous les poistans le fable, sons à chair blanche, ressemble au Keta pour la pourner à la me grosseur & la figure; mais il en differe par des M. Steller di taches noires oblongues, dont il a le dos parsemé menir, quoiqu' Quand les vieux poissons de cette espèce ont dé des rivieres ou posé leurs œus, ils s'ensoncent dans des endroire sont écartés par profonds, où la vase est épaisse, où l'eau ne gele s'un sleuve étr jamais. Aussi peut-on en prendre même en hiver dans certaines c'est la ressource des Peuples méridionaux du les sortes de Kamschatka. Mais, en Février, il n'est pas auss manque tout-àgras qu'en automne.

La plupart de ces poissons s'appellent tanto qui en ont pe blancs, tantôt rouges, parce qu'ils sont argenté parrive que l au sortir de la mer, & deviennent rouges dan ggnent la mei les rivieres; ce changement est cause qu'on a pri souvent les mêmes pour des espèces dissérentes Quel que soit l'instinct, ou le besoin qui les attire dans les rivieres, cet attrait est plus fort que la courant des flots qu'il leur fait remonter, malgre jamais sentir plu la plus grande rapidité. Quand un poisson est la de lutter contre cet obstacle, il s'enfonce dans un les vents; l'un e endroit plus calme de la riviere, pour reprende de leurs ravag

iges rapides &

want de recev la tempête. S'il comme c'est l'e dans un endroi l'orage ; l'agitat fondeur. Ainsi, dit-on des forces. N'en a-t-il point assez en lui-même, trois il s'attache à la queue d'un autre poisson, plus au sans aigoureux, qui l'entraîne à sa suite dans les pas-siges rapides & périlleux. Aussi voit-on la plupart blanc. Se ces poissons que l'on pêche, avoir la queue argent, entamée, ou mordue. Il y en a qui vont mourir es poissons le sable, ou sur le rivage, plutôt que de repour le sourner à la mer, du moins avant la saison.

M. Steller dit que lorsqu'ils sont forcés d'y rearsemé senir, quoiqu'ils aiment à garder l'embouchure ont dé les rivieres où ils sont nés, quelquesois ils en endroits sont écartés par les tempêtes, & jettés sur le cours ne gele s'un fleuve étranger. C'est pourquoi l'on voit, a hiver dans certaines années, une riviere abonder en es sortes de poissons, tandis qu'une autre en manux di es sortes de poissons, tandis qu'une autre en manux di es sortes de poissons, tandis qu'une autre en manux de recevoir dans une riviere les poissons et tantô qui en ont perdu l'embouchure. Cet accident argenté n'arrive que lorsque les jeunes poissons, qui ges dan gagnent la mer en automne, y sont accueillis par en a pri la tempête. S'ils y entrent dans un temps calme, s'erentes comme c'est l'ordinaire, ils n'ont qu'à s'enfoncer es attire dans un endroit prosond; ils y sont à l'abri de t que le lorage; l'agitation des tempêtes ne se faisant amais sentir plus bas qu'à soixante sagenes de prosondeur. Ainsi, l'aigle & le saumon peuvent désier dans un les vents; l'un est au-dessus, l'autre est au-dessous eprendr de leurs ravages.

Kamfchatka.

### 426 HISTOIRE GENERALE

Kamfchatka, M. Krachenninikow fait une classe à part des espèces de poissons qui fréquentent indisséremment sources les rivieres, & dans tous les temps.

La premiere de ces espèces est le Goltsi, qui grossit jusqu'à peser vingt livres. Il entre dans le Kamschatka, & par les petites rivieres qu'il reçoir, gagne les lacs d'où sortent ces rivieres. C'est là qu'il séjourne & s'engraisse à loisse, durant cinq ou six ans, qui sont le terme de sa vie.

La premiere année ces poissons croissent en langueur; la seconde plus en largeur; la troisseme en grosseur par la tête; & les trois dernieres années, deux fois plus en épaisseur qu'en longueur. C'est à peu près ainsi que doivent croître les truites, dont le Goltsi fait une espèce.

Une seconde espèce est le Monikiz, distingué des autres sortes de truites par une raie rouge assez large, qu'il a de chaque côté du corps, depuis la tête jusqu'à la queue. Il mange les rats qui traversent les rivieres en troupe. Il aime la Baie du Brownitsa, espèce de vaciet, dont l'arbuste croît sur le bord des eaux. Quand il en voit, il s'élance de l'eau pour en attraper la seuille & le fruit. C'est un très-bon poisson; mais il est rare. Comme on ne sait quand il entre dans l'eau douce, ou retourne

dans la mer, sous la glace

Les Kam appellent K fons, d'un aiment mier s'en nourrir est celle qu rivages de la couverts l'e hauteur. On toujours troi qu'ils ont des que quiconq la-fois.

M. Krache fons du Kam pelle dans le trouve guere revanche, il il a une large filet, en prer

Cette pêch qui doir être quoique sa pl ni dans l'Ouv "Il est, diravec laquelle dans la mer, on conjecture qu'il remonte les rivieres su sous la glace.

part

ndiffé-

us les

i, qui

lans le

qu'il

vieres.

loifir ,

de fa

lent en

ır; la

es trois

paisseur

fi que

fait une

ftingué

ge affez

epuis la

ui tra-

Baie du

te croît

'élance

. C'est

me on

tourne

Kamfchatka.

Les Kamschadales ont aussi des éperlans, qu'ils appellent Korioukhi. Ce sont de très-petits poissons, d'un goût si désagréable, que les pêcheurs aiment mieux les donner à leurs chiens que de s'en nourrir. De trois espèces, la plus abondante, est celle qu'ils nomment Ouiki. On dit que les rivages de la mer Orientale, en sont quelquesois couverts l'espace de cent verstes, à un pied de hauteur. On les distingue, parce qu'ils nagent toujours trois ensemble, se tenant par une raie velue qu'ils ont des deux côtés, & si son manuer attachés, que quiconque en veut pêcher en a trois à-la-sois.

M. Krachenninikow termine l'histoire des poissons du Kamschatka, par les harengs, qu'on appelle dans le pays *Beltchoutch*. Ce poisson ne se trouve guere dans la mer de Pengina: mais en revanche, il abonde dans la mer Orientale, où il a une large carriere. Aussi, d'un seul coup de filet, en prend on quatre tonneaux.

Cette pêche se sait dans le lac Wilioutchin, qui doit être le même que la Baie d'Awatscha, quoique sa place ne soit indiquée ni sur la Carte, ni dans l'Ouvrage publié par M. l'Abbé Chappe. «Il est, dit-il, à cinquante sagenes de la mer, avec laquelle il communique par un bras. Quand

Kamfchatka

mles harengs y font entrés, dans l'automne, ce » bras ou détroit, est bientôr fermé par les sables » que les tempêtes y entassent. Au printemps, les meaux du lac, gonflées par la fonte des neiges, rompent cette digue de sable, & rouvrent aux » harengs le passage dans la mer. Comme ils se » rendent à ce détroit vers la saison où il doit » être libre, les Kamschadales brisent la glace dans » un endroit, y passent leurs filets; où font atta-» chés quelques harengs, pour amorcer les autres, » & couvrent l'ouverture de nattes. Un pêcheur » veille sur un trou pratiqué dans les nattes, pour p voir le moment où les poissons entrent dans » les filets, en voulant passer le détroit & regagner » la mer. Aussi-tôt il appelle ses compagnons; so ôte les nattes, & l'on tire les filets remplis de nharengs. On les enfile par paquets, dans des n ficelles d'écorce d'arbre, & les Kamschadales les » emportent chez eux sur des traîneaux.» C'est ainsi que l'industrie excitée par les besoins, varie chez tous les peuples, avec la situation des lieux & des choses qui concourent à satisfaire ces besoins. Le hareng est le même sur toutes les mers; mais la maniere de le prendre n'est pas la même sur toutes les côtes.

Cifeaux.

L'Histoire des pays sauvages est plutôt celle des animaux que des hommes. Mais quoique partout où l'homme destructeur n'a point imprimé

la trace met bitans de la & s'y multij en général, voracité, la , la soif du b l'espèce hum les lieux, où végétales, pe dévorant tous de tous les donc pas auf la températur fente peu de fol montagner de verdure e est couvert. oileaux y font que des oiseau les plus nomb

D

Eiles font p du Kamschatk offrent un asyl nourriture.

Le plus con de mer, déligi Anas arctica. L On le trouve su tres, heur pour dans agner nons; lis de s des les les C'est varie lieux foins. mais

bles

, les

ges,

aux

s fe

doit

dans

atta-

ne fur

celle

par-

primé

la trace meurtriere de ses pas, tous les autres habitans de la terre y dussent trouver un sûr asyle & s'y multiplier à loifir; cependant on peut dire en général, peu d'hommes, peu d'animaux : tant la voracité, la guerre, la curiolité, l'ennui du repos, la soif du butin, les besoins & les passions de l'espèce humaine l'agitent & la poussent dans tous les lieux, où les productions, soit animales, soit végétales, peuvent fournir des alimens à l'être qui, dévorant tout ce qui vit, se reproduit de la mort de tous les autres êtres. Si le Kamschatka n'est donc pas aussi peuplé qu'on devrait l'attendre de la température du climat; c'est que la terre y présente peu de substance aux hommes; c'est que le sol montagneux ou marécageux, ne produit gueres de verdure entre les pierres où les eaux dont il est couvert. Dès-lors on doit imaginer que les oiseaux y sont rares. Aussi ne sont-ce la plupart que des oiseaux aquatiques, & la mer en fournit les plus nombreuses espèces.

Elles sont presque toutes sur la rive Orientale du Kamschatka, parce que les montagnes leur offrent un asyle plus voisin, & l'Océan plus de nourriture.

Le plus connu de ces oiseaux, est le plongeon de mer, désigné sous le nom de canar. du Nord Anas arctica. Les Kamschadales l'appellent Ypatka. On le trouve sur toutes les côtes de la Presqu'isle,

charka\_

### 30 HISTOIRE GÉNERALE

Kamf-

& il n'a rien de particulier pour le Kamschatská j que d'y être fort commun.

Un autre oiseau de la même espèce, qui ne se trouve point ailleurs, est le Moüichatka. «Il dissere de l'Ypatka, qui a le ventre blanc, en ce qu'il mest tout noir, & qu'il porte sur la tête deux huppes d'un blanc jaunâtre, qui lui pendent momme deux tresses de cheveux, depuis les moreilles jusques sur le col. »

D'une autre espèce qu'on nomme Gagares, est l'Arau ou le Kara. Cet oiseau plus gros que le canard, a la tête, le col & le dos noirs, le ventre bleu, le bec long, droit, noir & pointu, les jambes d'un noir rougeâtre, & trois ergots unis par une membrane noire. Ses œuss sont très-bons à manger, sa chair est mauvaise, & sa peau sert à saire de sourrures.

Il y a des cormorans qui sont particuliers au Kamschatka. On les appelle Tchaiki. Deux de ces espèces disserent par les plumes, que l'une a noires, & l'autre blanches. Le Tchaiki est gros comme une oie, a le bec de cinq pouces, tranchant sur les bords; la queue de huit à neuf pouces; les ailes de sept pieds, quand elles sont étendues; le gosser si large, qu'il avale de grands poissons tout entiers. Il ne peut se tenir sur ses pieds, ni s'élever de terre pour voler, quand il a mangé. Mais, par ses traits, il ressemble sans doute à

beaucoup d' Ouvrage; q nairement si qu'ils font, t feule, tantôt es pieds, les eurs & des t ement d'une lividus de l dimat. Il fuffi oire, les relat reft-à-dire, espèces & la n abitent enser ue l'homme attacher à se èche ees for Les Kamsel u de bois, à forte que l'inf roire qui est ans la mer. L outer la proie. ans a faifi l'ha ourroie qui mache un de d

igne, pour en

e, de peur c

ת

Kamfchatka.

beaucoup d'autres oiseaux, déjà décrits dans cet 👱 Ouvrage; quoique les Naturalistes soient ordinairement si peu d'accord dans leurs descriptions, qu'ils font, tantôt plusieurs sortes d'oiseaux d'une eule, tantôt une seule espèce de plusieurs; le bec. es pieds, les ailes, la nuance & la place des coueurs & des taches, se variant à l'infini, non-seuement d'une espèce à l'aurre, mais entre les inlividus de la même espèce, selon l'âge ou le dimat. Il suffit donc de recueillir, dans cette Hifoire, les relations de divers animaux avec l'hommes fest-à-dire, ce qu'il y a de particulier entre ces spèces & la nôtte, dans les différens pays qu'elles abitent ensemble. Ainsi, l'on se contentera de dire que l'homme se sert de la vessie du Tchaiki, pour attacher à ses filets, au-lieu de liège, & qu'il êche ees fortes d'oiseaux : voici comment.

Les Kamschadales passent un hameçon de fet u de bois, à travers le corps d'un poisson, en one que l'instrument demeure caché sous la namire qui est sur le dos. On jette cette amorce ans la mer. Les Tchaiki veulent aussi-tôt se disnter la proie, & quand le plus fort des combatas a faisi l'hameçon, on tire le tout avec une purroie qui cient à l'amorce. Quelquefois on nache un de ces oiseaux vivans à cette espèce de gne, pour en attrapper d'autres, en lui liant le m, de peur qu'il n'avale l'amorce.

hatka:

ii ne fe differe e qu'il e deux endent uis les

agares , ros que e ventre s jambes par une s à manu sert à

uliets au x de ces a noires, comme chant fur uces; les tendues; poisions pieds, ni a mangé, doute à

### 43¢ HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamfchatka. Parmi les cormorans, ou hirondelles de mer est l'oiseau de tempête, procellaria. Les Navigateurs l'appellent ainsi, parce qu'il vole fort bas rasant la surface des eaux, ou qu'il vient se percher sur les vaisseaux, quand il doit y avoir une tempête. Cette allure en est un présage infaillible.

Au nombre de ces oiseaux de mauvais augure M. Steller range les Stariki & les Gloupichi. Le premiers, de la grosseur d'un pigeon, ont le ventre blanc, & le reste du plumage d'un noi quelquefois tirant sur le bleu. Il y en a qui son entierement noirs, avec un bec d'un rouge de vermillon, & une huppe blanche sur la tête. Le derniers, qui tirent leur nom de leur stupidité sont gros comme une hirondelle de riviere. Le Isles, ou les rochers, situés dans le détroit qu sépare le Kamschatka de l'Amérique, en son tout couverts. On dit qu'ils sont noirs comme d la terre d'ombre, qui sert à la Peinture; ma qu'ils ont des taches blanches par tout le corp Les Kamschadales, pour les prendre, n'ont qu' s'asfeoir près de leur retraite, vêtus d'une pelis à manches pendantes. Quand ces oiseaux vienner le soir se retirer dans des trous, ils se fourret d'eux-mêmes dans la pelisse du chasseur qui le attrappe sans peine.

Dans cette espèce, on compte encore !

Kaïover

Raiover, ou rulé. C'est un pattes rouves.

DE

pattes rouges.

chiki , parce of
dechevaux.

Il y a, fur beaux aquatique Ouril, est gradun noir blandieds noirs, le sessions.

Les Kanisch

oint de langue es chevres fauv u'ils ont au co iseau crie soir lit M. Steller, a uon vend aux age, il porte l alonge. Il habi ords des roche it fouvent tomb es renards qui s ont lui dérober sque de se casser ese noyer en te soileaux avec cets, enfilés à d

Tome XV

mer aviga t bas e perir und ge in-

ugure chi. Le ont le in noi ui fon ouge de

ête. Le upidité ere. Le troit qu en for mme d e; ma e corp ont qu ne peliss vienner fourred

> ncore Kaiover

qui le

Raiover, ou Kaior, qu'on dit pourtant fort ruse. C'est un oiseau noir, avec le bec & les pattes rouges. Les Cosaques l'appellent Iswoshiki, parce qu'il siffle comme les conducteurs dechevaux.

Kamfchatka.

Il y a, sur la côte du Kamschatka, des corbeaux aquatiques; l'un entr'autres, qu'on appelle Duril, est gros comme une oie, Il a le corps fun noir blanchatre, les cuisses blanches, les ieds noirs, le bec noir par dessus, & rouge pariesous.

Les Kamschadales disent que les ourils n'ont oint de langue, parce qu'ils l'ont changée avec es chevres sauvages, pour les plumes blanches m'ils ont au cou & aux cuisses. Cependant cet meau crie soir & matin, & son cri ressemble, it M. Steller, au son de ces trompettes d'enfant, n'on vend aux foires de Nuremberg. Quand il nge, il porte le cou droit, & quand il vole, il alonge. Il habite la nuit par troupes, sur les ords des rochers escarpés, d'où le sommeil le it souvent tomber dans l'eau, pour être la proie es renards qui sont à l'affut. Les Kamschadales ont lui dérober ses œuss durant le jour, au sque de se casser le cou dans des précipices, ou ese noyer en tombant dans la mer. On prend soiseaux avec des filets, ou même avec des sets, enfilés à de longues perches. Quand ils Tome XVII.

Kamfchatka. font une fois reposés, ils ne quittent guere leur place, même en voyant prendre ceux qui sont à leurs côtés. Si l'oiseleur vient leur présenter le lacet au bout de la perche, qu'il tient à la main, ils détournent la têre pour s'en désendre, mais restent au même endroit, jusqu'à ce que leur cou soit pris au nœud coulant.

Les rivieres ont aussi leurs oiseaux, & le Roi de ces oiseaux est le cigne, qui, comme le di si bien M. de Saint-Lambert, dans son Poëme des Saisons.

Navige avec orgueil, slotte avec majesté.

Mais tout l'honneur qu'il reçoit est d'être mang au dîner des Kamschadales, dans les festins ou les repas d'invitation. Au temps de la mue on le prend avec des chiens, on le tue avec de bâtons.

Il y a plus d'adresse dans la maniere d'attrape les oies, qui sont de sept à huit espèces au Kam charka. Dans l'endroit où ces oiseaux se retirer le soir, on fait des hurtes à deux portes. U Chasseur couvert d'une chemise, ou d'une polisse blanche, s'approche doucement des oie Quand il en a été apperçu, il regagne, en ran pant, la hutte ouverte. Les oies l'y suivent, sort par l'autre extrémité de la cabane, dont serme la porte; puis il en fait le tour, & re

tant par la p

DE

On les pren le long des la reulent se pro que l'on a cac de façon que l ces fosses étro

Ces oies ne

chatka, que da
qu'elles arriver
tourner en Noment de l'Améri
l'Isle de Bering
au printemps,
Les canards s
bies, puisqu'il y
ter les canards o
qu'on nomme S
M. Steller dit q

notés de la m

C'est de soi l'appellent Aan mant par la premiere porte, il assomme toutes les oies.

leur

ont 2

er le

nain,

mais /

ir cou

le di

Poëme

mang

festins

a mue

vec de

attrape

ı Kami

retirer tes. U une p es oie en ran vent,

dont

& re

charkas

On les prend aussi dans les fosses que l'on creule le long des lacs où elles se tiennent. Lorsqu'elles veulent se promener, elles marchent sur ces trapes que l'on a cachées sous des herbes, & y tombent de façon que leurs ailes sont prises & serrées dans ces fosses étroites. e Roi

Ces oies ne sont pas plus sédentaires au Kamichatka, que dans les autres pays. M. Steller dit m'elles arrivent au mois de Mai, pour s'en reourner en Novembre. Il prétend qu'elles viennent de l'Amérique: car il les a vues passer devant l'îsle de Bering, en automne, du côté de l'Est; u printemps, du côté de l'Ouest.

Les canards font encore plus communs que les oies, puisqu'il y en a de dix espèces, sans compter les canards domestiques. Une de ces espèces qu'on nomme Sawki, est remarquable par son cri. M. Steller dit qu'il est composé de six tons qu'il notés de la maniere suivante.

C'est de son cri, que les Kamschadales l'appellent Aangitche. Le Physicien attribue ces

E e ij

ofont blanches

Kamfchatka. trois modulations à trois ouvertures du larynx; qui sont couvertes d'une membrane fine & déliée.

Une espèce de canards particuliere au Kamschatka, ce sont les canards des montagnes. C'est une raison d'en détailler ici la description. « La ptête des mâles est d'un noir aussi beau que du po velours. Ils ont auprès du bec deux taches blanoches, qui montent en ligne directe jusqu'auo dessus des yeux, & qui ne finissent que sur le » derriere de la tête, par des raies couleur d'arm gille. Ils ont autour des oreilles une petite tache blanche, de la grandeur d'une lentille. Leur • bec, ainsi que celui de tous les autres canards seft large, plat, & d'une couleur bleuâtre: leur » cou, par en-bas, est d'un noir mêlé de blanc. . Ils ont, au-dessus du jabot, une espèce de colo lier blanc, bordé de bleu, qui est étroit sur le p jabot même, & qui s'élargit des deux côtés vers ne le dos. Ils ont le devant du ventre, & le haur du dos, bleuâtre; ils sont d'une couleur noipratre vers la queue. Leurs ailes sont rayées en ntravers d'une large bande blanche, bordée de noir, les plumes des côtés, qui sont sous les mailes, sont de couleur d'argille : les grosses plumes de leurs ailes sont noirâtres, à l'excepstion de six : de ces six, quatre sont noires & supés de bois. O brillantes comme du velours; les deux dernieres bois, d'un lac

mités. Les gro presque noira d'un gris mêlé plumes qui on mités. Leur qu pieds sont d'un environ deux 1 n'est pas si bell chacune d'elles jaunatre, un pe noire & marqu tempes : elle ne & demie. » Ces femelles fo Krachenninikow lles voient un he erdans l'eau, qu lément. Mais les wil est aisé d'y erche.

Cependant on ette sorte de bat xercice, aussi ami tesse. L'automne ndroits couverts 80

ım[-

olan-

u'au-

ur le

ards !

: leur

e col-

es en

us les

nx ; font blanches, & bordées de noir aux extrémités. Les grosses plumes du second rang, sont presque noirâtres; celles du troisieme, sont d'un gris mêlé de bleu: il y a cependant deux l'est plumes qui ont des taches blanches aux extré-La mités. Leur queue est noire & pointue; leurs e du pieds sont d'une couleur pâle. Cet oiseau pese environ deux livres. La femelle de cette espèce n'est pas si belle: ses plumes sont noirâtres, & chacune d'elles, vers la pointe, est d'une couleur d'arjaunâtre, un peu bordée de blanc : elle a la tête tache noire & marquetée de taches blanches sur les Leur tempes: elle ne pese pas tout-à-fait une livre & demie. »

Ces femelles sont fort stupides, continue M. de blanc. Krachenninikow; car au lieu de s'envoler, quand elles voient un homme, elles ne font que plonsur le der dans l'eau, qui, sans doute, est leur principal s vers Ament. Mais les eaux sont si basses & si claires, haut qu'il est aisé d'y tuer ces canards, à coups de noierche.

Cependant on en prend beaucoup moins à ée de de forte de battue, qu'à la chasse. Ce dernier us les mercice, aussi amusant qu'utile, demande de l'a-tosses desse. L'automne en est la saison. On va dans des xcep-madroits couverts de lacs, ou de rivieres, entreres & pupés de bois. On nettoie des avenues à travers. nieres s bois, d'un lac à l'autre. On lie ensemble des

Kamfchatka.

E e iii

#### 438 HISTOIRE GÉNERALE

Kamichatka. filets qui sont attachés à de longues perches, & qu'on peut tendre, ou lâcher, au moyen d'une corde, dont on tient les deux bouts. Sur le soir, on tend ces filets à la hauteur du vol des canards. Ces oiseaux viennent s'y jetter d'eux-mêmes et si grand nombre, & avec tant de sorce, qu'ils les rompent souvent, & volent à travers, en passand'un laç à l'autre, ou rasant la surface de l'eau le long d'une riviere.

Ces canards tiennent lieu de baromètre & de girouette aux Kamschadales, avec cette dissérence, qu'ils indiquent plutôt le temps avenir que le temps actuel, & qu'ils tournent & volencentre le vent qu'ils annoncent. Mais ces pronos tics ne sont pas infaillibles.

Le Kamschatka n'a dans ses rochers que de oiseaux de proie. A la cime de ces rochers, son les nids des aigles, qui ont six pieds de diamètre, sur trois ou quatre pouces de hauteur. Tou les jeunes aiglons sont blancs, comme le cigne Ensuite les uns deviennent gris; les autres bruns ou couleur d'argille; les autres noirs, & les autre tachetés de noir & de blanc. Les aigles mangen le poisson, & les Kamschadales mangent l'aigle C'est ainsi que les substances animales, ou végétales, passent les unes dans les autres par la nutre tion, & l'homme seul se nourrit de presque toute Mais, par une circulation singulière des getme

de la vie & poissons, & nourris d'un dissérentes d'homme quaprès l'autre

sectes les pli

Ils font i chaleurs de l iiplier beauc les eaux don y fourmillen qu'on fait se qui reste se rendent ce pa où il serait h Kamschadale la fraîcheur ces ellaims f n'y foutfre p fait aussi qu'o vers la source fol, & le vo muns. Mais en a vu des feaux éloigné Peuvent-ils v bien, ces infe E ches, & en d'une le foir canards nêmes en qu'ils le n paffani le l'eau le

tre & de tte diffé s avenir & volen s pronol

que de hers, for s de dia eur. Tou le cigno les autre nt l'aigl r la nutre Peuvent-ils voler de si loin, sans se reposer? Ou ue toute es germ

de la vie & de la mort, quand les volatiles, les poissons, & les quadrupèdes voraces, se sont nourris d'une infinité d'espèces, priles dans les différentes classes du régne animal & sensible, l'homme qui a dévoré toutes ces espèces, l'une après l'autre, est à fon tour la proje de mille insectes les plus vils.

Ils sont très communs au Kamschatka. Si les chaleurs de l'été n'y sont pas assez vives pour multiplier beaucoup ces générations; en revanche. les eaux dont le pays est coupé, font que les vers y fourmillent. La terre en est couverte, le poisson qu'on fait sécher, en est dévoré jusqu'à la peau qui reste seule. Les moucherons & les cousins rendent ce pays insuportable, dans la seule saison où il serait habitable. Heureusement, comme les Kamschadales sont alors occupés à la pêche, où la fraîcheur & la continuité des vents écartent ces essaims fâcheux, que le soleil fait éclore, on n'y souffre pas extrêmement. L'humidité de l'air fait aussi qu'on voit peu de papillons, si ce n'est res bruns 🚅 vers la source du Kamschatha, où la sécheresse du fol, & le voisinage des bois, les rendent commanget muns. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on en a vu des multitudes prodigieuses sur des vaisou vég feaux éloignés de la côte, à plus de trente verstes.

bien, ces infectes n'écloraient-ils pas fur les vaif-

Kamf charka.

E e iv

# 440 HISTOIRE GENERALE

Kamfchatka. seaux mêmes? Dans ce cas, les apporterait on au Kamschatka d'un climat étranger, comme les punaises qu'on trouve aux environs de la Bolschaia-Réka, & de l'Awtscha, où sans doute elles sont venues dans des cossres, & sur des habits?

Si les Kamschadales sont délivrés de la plupart de nos insectes, ils sont encore plus tourmentés par les poux, qu'on ne l'est en Italie, & même en Espagne. On en trouve, sur les bords de la mer, une espèce qui s'insinue entre cuir & chair. & cause des douleurs aigues, qu'on ne peut faire cesser qu'en coupant la chair vive, où elle a fatt son nid. Quant aux poux ordinaires, cet insecte domestique des climats chauds, ils abondent tellement au Kamschatka, que les femmes n'ont souvent d'autre occupation que de s'en délivrer. Elles les font tomber par tas sur leurs habits, en passant leurs cheveux à travers des doigts qui leur servent de peigne. Les hommes s'en déchargent avec des étrilles de bois, dont ils se frottent le dos. Mais les hommes & les femmes mangent également leurs poux, sans doute par représailles. Les Cosaques sont obligés de menacer les Kamschadales de les battre, comme des enfans, pour les déshabituer de cette malpropreté. Mais on ne faurait empêcher une femme de ce pays de manger des araignées, quand elle en trouve; soit avant de s'exposer à la grossesse,

, **D** É

L'idée qu'on pour la féco mme mieux pand elle a raignées.



DES VOYAGES:

oit durant cet état, ou au terme d'accoucher. 
L'idée qu'on a de la vertu de cet insecte, 
our la fécondité, fait qu'un mari trouve sa 
émme mieux disposée, dit-on, à ses approches, 
wand elle a satissait ce goût bizarre pour les 
maignées.

Kamfchatka.



E t-on au

les puolschaiales sont

plupart rmentés è même ds de la le chair, ne peut où elle res, cet ils abonfemmes

fur leurs
vers des
hommes
is, dont
s & les
ux, fans

s'en dé-

ux , fans t obligés , comme tte mal-

e femme rand elle

rossesse,

# 442 HISTOIRE GÉNÉRALE



# CHAPITRE II.

Habitans du Kamschatka.

Kamíchatka. LE KAMSCHATKA, communiquant au Noravec le Continent, par la terre unême, & a Midi avec les Isles Kouriles, par la mer; ses hab tans doivent participer du caractère, de la figur & du langage des peuples qui les environnen Aussi sont ils comme divisés en trois Nations & trois langues; la Koriaque au Nord, la Koriele au Midi, la Kamschadale entre deux. Celle e qui est la principale Nation, & ne parle que même langue, habite depuis la source du Kamchatka, jusqu'à son embouchure, & le long de la mer Orientale.

Les Kamschadales s'appellent, eux-mêmes Itelmen, c'est-à-dire, habitans du pays. Depu quand l'habitent-ils? Ils y ont été créés, disen ils. D'où viennent ils? de la Mongalie, répond. Steller. Quelles sont les preuves de cetteonjecture? En voici deux.

La Langue des Kamschadales a beaucoup d mots terminés comme celles des Mongales Chinois, en ong, ing, ou tchin, tcha, ou ksin, ksun DE

Ces deux Lar nailons & les oberrations qu du temps & d

Une autre formité de fig & basanés, co veux noirs, plat, le nez éci traits irrégulie grêles, & le ve dans le caracte prouver à M. commune, or leur séparation du Japon d'av est très-ancient aucun ulage, i les Mongales ans. His ont p origine; ils r temps les Jap étaient très-noi chez eux, quo les bêres féroce tines, fussent lation, Ils on Ces deux Langues se ressemblent dans les déclinations & les mots dérivés. Les variations & les aberrations qui se trouvent entr'elles, viennent du temps & du climat.

Kamfchatka.

Une autre preuve de descendance, est la conformité de figure. Les Kamschadales sont petits & basanés, comme les Mongales. Ils ont les cheveux noirs, peu de barbe, le visage large & plat, le nez écrasé, comme les Kalmoucks. Leurs raits irréguliers, des yeux enfoncés, les jambes grêles, & le ventre pendant; enfin des rapports dans le caractere des deux Nations, achevent de prouver à M. Steller, qu'elles ont une origine commune, ou que l'une vient de l'autre. Mais leur séparation, dit-il, doit être antérieure à celle du Japon d'avec la Chine; & la preuve qu'elle est très-ancienne, c'est que les Kamschadales n'ont aucun usage, ni presque aucune idée du fer, dont les Mongales se servent depuis plus de deux mille ans. Ils ont perdu jusqu'à la tradition de leur origine; ils ne connaissent que depuis peu de temps les Japonais, & même les Kouriles. Ils étaient très-nombreux, quand les Russes arriverent chez eux, quoique les inondations, les ouragans, les bêtes féroces, le suicide & les guerres intestines, fussent des causes continuelles de dépopulation. Ils ont une connaissance de la propriété

au Note, & a fes hab la figurinen Nations

.E

Celle-c le que l du Kam Iong d

la Ko

mêmes
Depu
difen
réponde cett

coup d les Chi n , kfunt

### HISTOIRE GINERALE

chatka.

des herbes, qui suppose une longue expérience que ces Mais, sur-tout, les instrumens & les ustensiles, dont ils se servent, sont différens de ceux des autres Nations. De tous ces faits, M. Steller conclut que les Kamschadales sont de la plus haute antiquité, & qu'ils ont été poussés dans leur Presqu'Isle, par les Conquérans de l'Orient; comme les Lapons, & les Samoyedes ont été chasses au Nord, par les Européens. Quoi qu'il en soit de ces conjectures : que les Kamschadales soient venus des bords de la Léna, d'où ils auront été chassés par les Tungouses; ou qu'ils soient issus de la Mongalie, an-delà du fleuve d'Amur; l'incertitude même de leur origine en prouve l'ancienneté, & les révolutions éternelles des peuples qui les entourent au Continent, font présumer qu'ils sont arrivés au Kamschatcka par terre, & non par mer; car c'est le Continent qui a peuplé les Isles, & non les Isles qui ont peuplé le Continent.

Les Kamschadales ressemblent, par bien des koupent traits, à quelques nations de la Sibérie; mais ils ont le visage moins long & moins creux; les joues plus faillantes; la bouche grande, & les lèvres épaisses; les épaules larges, sur - tout ceux qui vivent sur les bords de la mer, des monstres qu'elle produit. Il ne serait pas même surprenant

ports élo ils font I limagina ions, & dans la fo daies he r e nourris tils exha Wolfi muse ar un ra lans le ta eurs occu remiers b gement. Ce peu hibies. N eces troi le ioukola ent toute lans des f le dos &

> ours. Le fecoi

kles côte

mes, & le

me espèc

ALE uftenfiles, e ceux des Steller conplus haute e l'Orient ; Quoi qu'il qu'ils soient ve d'Amur;

en prouve

ernelles des

inent, font

schatcka par

ontinent qui

ont peuplé x; les joues e les lèvres it ceux qui es monstres furprenant

expérience. que ces hommes sauvages eussent quelques rapports éloignés, de figure, avec les animaux dont is font la chasse, la pêche & leur nourriture; si imagination, le climat, les habitudes, les fenfajons, & fur-tout les alimens de la mere, influent s dans leur dans la formation du fœtus. Mais si les Kamschadaies ne ressemblent en rien aux animaux dont ils edes ont été nourrissent, du-moins ils sentent le poisson, ils exhalent une odeur forte de canard de mer; amschadales will musqués par excès de saleté, qu'on peut l'être où ils auront ar un raffinement de propreté. Avant d'entrer ans le tableau de leurs mœurs, il faut connaître eurs occupations; elles se rapportent toutes à leurs memiers besons, la nourriture, les vêtemens & le ogement.

Ce peuple vit de racines, de poissons & d'amhibies. Mais il fait plusieurs sortes de mêlanges Aliment. kees trois substances. Leur principal aliment est eioukola ou le zaal; c'est-là leur pain. Ils prenent toutes sortes de poissons saumonés. Ils les ar bien des koupent en six parties. On en fait pourrir la tête tie; mais ils mans des fosses, pour les manger en poisson salé. le dos & le ventre sechent à la sumée; la queue kles côtes à l'air. On pile la chair pour les homnes, & les arêtes pour les chiens. On desséche me espèce de pâte, & l'on en mange tous les

Le second mets est le cayiar, qui le fait avec des

chatka.

DE

Kamíchatka. œufs de poisson. Il y a trois façons de le préparer On fait sécher les œufs à l'air, suspendus avec la membrane qui les enveloppe, ou dépouillés de ce sac & étendus sur le gazon. D'autres fois on renferme ces œufs dans des tuyaux d'herbe ou des rouleaux de feuilles, on les seche au feu enfin on les met sur une couche de gazon, au fond d'une fosse, & on les couvre d'herbes & de terre, pour les faire fermenter. C'est ce caviar, dont les Kamschadales sont toujours pourvus. Avec une livre de cette sorte de provision, un homm peut subsister long - temps sans autre nourri ture. Quelquefois il mêle à fon caviar sec de l'écorce de saule ou de bouleau. Ces deux ali mens veulent être ensemble. Le caviar seu fait dans la bouche une colle qui s'attache au dents, & l'écorce est trop seche pour qu'on puiss l'avaler.

Un régal plus exquis encore, est le tchouprikle. On étend sur une claie, à sept pieds au - dessu du foyer, des poissons moyens de toute espèce. On ferme les habitations, pour les chausse comme des étuves ou des sours, quelquesoi avec deux ou trois seux. Quand le poisson s'et ainsi cuit lentement dans son jus, moitié rôis moitié sumé, on en tire aissement la peau, or en vide les entrailles; on le fait sécher su des nattes, on le coupe en morceaux, & o

arde ses pro

Ce font - là lieu de pain.

la chair des

Voici comme creuse une foi pierres. On y par - dessous.

letire les cenchois d'aulne veches, de la grentrecoupant & , quand la de gazon &

La maniere guisse de veau la bouche un des lèvres avec mâcher.

bien renferme

tetire ces pro

entiere, & va

cuites.

Le mets le set le félaga. C baies, broyées caviar, de la g arde ses provisions dans des sacs d'herbes enrelacées.

charks.

Ce sont-là les mets ordinaires, qui tiennent es fois lieu de pain. La viande des Kamschadales, est Therbe de chair des veaux ou des monstres marins, au feu Voici comment on en fait des provisions. On zon, au gense une fosse, dont on pave le fond avec des es & de pierres. On y met un tas de bois qu'on allume caviar par - dessous. Quand la fosse est chaustée, on en us. Avec petire les cendres; on garnit le fond d'un lit de homme hois d'aulne verd, sur lequel on étend, par counourrie ches, de la graisse & de la chair de veau marin, sec de entrecoupant ces couches de branches d'aulne; eux ali &, quand la sosse est remplie, on la couvre riar seu de gazon & de terre, pour tenir la vapeur ache au bien renfermée. Après quelques heures, on tetire ces provisions, qui se gardent une année entiere, & valent mieux ainsi boucanées, que cuites.

> La maniere dont les Kamschadales mangent la graisse de veaux marins, est de s'en mettre dans la bouche un long morceau qu'ils coupent près des lèvres avec un couteau, & de l'avaler fans la macher.

> Le mers le plus recherché des Kamschadales; est le sélaga. C'est un mêlange de racines & de baies, broyées ensemble, à quoi l'on ajoute du caviar, de la graisse de baleine, du veau marin,

on puiss houprik u - dessu e espèce

chauffe

elquefoi

flon s'et

tié rôti

eau, o

cher fu

, & 0

E

réparer

avec la

pouillés

# 448 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamíchatka. & du poisson cuit. Tous les peuples sauvages on ainsi leur oille, qu'ils préparent d'une maniere qu'est dégoûtante pour tour autre qu'eux. Les sem mes Kamschadales nettoure & blanchissent leur mains crasseuses dans le sélaga, qu'elles pétrissen & délaient avec la sarana.

Ce peuple n'a que l'eau pour boisson. Autre fois, pour s'égayer, ils y faisaient l'auser de champignons. Aujourd'hui, c'est de l'eau-de-vie qu'ils boivent, quand les Russes veulent leur es donner par grace, en échange de ce que ces sau vages ont de plus beau, de plus cher. Les Kamschadales sont fort altérés par le poisson sec, don ils se nourrissent. Aussi ne cessent - ils point de boire de l'eau après leur repas, & même la nuit Ils y mettent de la neige, ou de la glace, pour l'empêcher, dit-on, de s'échausser.

L'homme sauvage est nécessairement plus séroce au Nord, qu'au Midi. Destructeur à double
titre; la Nature qui lui donne beaucoup de saim
& peu de fruits, veut qu'il tue des animans
pour se nourrir & pour s'habiller. Ainsi, le
Kamschadale engraissé, rempli de poissons, ou
d'oiseaux aquatiques, est encore vêtu, couvert &
fourré de leurs peaux. C'est à ce prix, sans doute,
qu'il est le Roi de la Nature, dans l'étroite péninsule qu'il habite. Avant que co peuple eût été
policé par les Russes & les Colones, à coups de

Ē

ages on iere qu es fement leur étriffen

Autre
afer de

J-de-vie
leur ei
ces fau
s Kamfec, don
point de
la nuit
e, pour

plus fédouble
de faim
unimaux
nfi , le
ons , ou
uvert &
douce;
pénineût été
oups de
futil

fl & de bate

né de peaux plumes d'a ulucș enfemi font auffi ! habits cour ux; ils en ont ımême un vê calaque ferm msser la tête. ien, dont on s temps, sans e pardessus l mches qui sor garnis tout chien blanc lonnés sur le au, ou d'étoff houpes de fi s. La cafaqu nc ou tacheté l'habit que le & les Col ur les femme es ne differe emens de de Les femmes & un caleço

Tome X



Habillemens des Kamtchadals 1. Habit d'Hiver. 2. Habit d'Eté. 3. Habit de Cérémonie?

📶 & de baton, il se faisait un habillement biré de peaux de renard, de chien de mer, & plumes d'oiseaux amphibies, grossierement níves enfemble. Aujourd'hui les Kamfchadasont aussi bien vetus que les Russes. Ils ont s habits courts, qui descendent jusqu'aux geux; ils en ont à queue, qui tombent plus bas : ils même un vêtement de dessus, c'est une espèce. casaque fermée, où l'on ménage un trou pour susser la tête. Ce collet est garni de pattes de en, dont on se couvre le visage dans le mauis temps, sans compter un capuchon qui se rere pardessus la tête. Ce capuchon, le bout des aches qui sont fort larges, & le bas de l'habit n garnis tout autour, d'une bordure de peaux thien blanc, à longs poils. Ces habits sont onnés sur le dos & les coutures de bandes de an, ou d'étoffes peintes, quelquefois chamarrés houpes de fil, ou de courroies de toutes cous. La casaque est une pelisse d'un poil noir, ne ou tacheté, qu'on tourne en-dehors. C'est-Thabit que les Kamschadales appellent kakpi-, & les Cosaques koukliancha. Il est le même ur les femmes que pour les hommes: les deux es ne different dans leurs habits, que par les emens de deslous.

Kami-

Habille-

Les femmes portent sous la casaque, une cami-& un caleçon, cousus ensemble. Ce vêtement Tome. XVII. F f

Kamfchatka. fe met par les pieds, & se ferme au collet avenun cordon, & s'atrache en bas sous le genou. C'appelle chonba. Les hommes ont aussi, pour co vrir leur nudité, une ceinture qu'ils appelle machwa. On y attache une espèce de bous pour le devant, & un tablier pour le derrier C'est le déshabillé de la maison; c'était tout l'hbit d'été d'autresois. Aujourd'hui les homm ont pour l'été des caleçons ou culottes de ser mes, qui descendent jusqu'aux talons. Ils en se même pour l'hiver, mais plus larges & sourtée avec le poil en-dedans sur le derriere, en deho autour des cuisses.

Les hommes ont pour chaussure des bottin courtes; les semmes les portent jusqu'au gend La semelle est faite de peau de veau marin, sou rée en-dedans de peaux à longs poils pour l'hive ou d'une espèce de soin. Les belles chaussure des Kamschadales ont la semelle de peau bla che de veau de mer, l'empeigne de cuir rou & brodé comme leur habit, les quartiers sont peau blanche de chien, & la jambe de la botti est de cuir sans poil, & même teint. Mais qua un jeune homme est si magnifiquement chaus c'est qu'il a une maîtresse.

Autrefois les Kamschadales avaient des bonets ronds, sans pointe, faits de plumes d'oisea & de peaux de bêtes, avec des oreilles penda

Habillemen



Habillemens des Femmes du Kamtchatka Habit des jours ordinaires 2 et 3 Habits de Cérémonie

llet avenou. Cour co

appelle e bour derrier tout l'h homm de fer

ls en o fourrée en-deho

s botting
au geno
arin, for
ar l'hive
chauffur
ceau bla
uir rou
rs font
la botti

des bo d'oilea s penda

t chauf

tes. Les fendir pas de comaux, ou détaient si atta qu'elles ne parce qu'on tiser, ou qu'avaient quel clés en perrile luxe de ce mises, même

Elles ont vailler plus quent jamais. vilage; elles touge. Le pre lue, qu'elles d'une plante l'huile de ve étranger, elle fe parer.

Le lune a fi depuis que le leur politesse, peut guères s'i de cent rouble doute, cette y a des gens tes. Les femmes portaient des perruques, on ne dit pas de quelle matiere, si c'est de poil d'animaux, ou d'une espèce de jonc velu. Mais elles étaient si attachées à cette coëssure, dit M. Steller, qu'elles ne voulaient point se faire chrétiennes, parce qu'on leur ôrait la perruque pour les baptiser, ou qu'on leur coupait les cheveux qu'elles avaient quelques naturellement frisés & bouclés en perruques. Aujourd'hui ces semmes ont le luxe de celles de Russie: elles portent des chemises, même avec des manchettes.

Elles ont poussé la propreté jusqu'à ne travailler plus qu'avec des gants, qu'elles ne quittent jamais. Elles ne se lavaient pas même le visage; elles se le teignent avec du blanc & du rouge. Le premier est fait d'une racine vermoulue, qu'elles mettent en poudre, & le second d'une plante marine, qu'elles sont tremper dans l'huile de veau marin. Dès qu'elles voient un tranger, elles courent se laver, s'enluminer & se parer.

Le lune a fait de rels progrès au Kamschatka; depuis que les Russes y ont porté leur goût & leur politesse, qu'un Kamschadale, dit on, ne peut guères s'habiller, lui & sa famille, à moins de cent roubles ou de cinq cens francs. Mais, sans doute, cette dépense s'arrête aux riches. Car il y a des gens encore vêtus à l'ancienne mode,

Kamfchatka.

Kamfchatka. & sur-tout les vieilles semmes. Un Kamschadale du premier ordre, est un homme qui porte sur son corps du renne, du renard, du chien de terre & de mer, de la marmotte, du bélier sauvage, des pattes d'ours & de loups, beaucoup de veau marin, & de plumes d'oiseaux. Il ne saut pas écorcher moins de vingt bêtes, pour habiller un Kamschadale à l'antique.

Logemens.

Une des commodités de la vie des sauvages, est de changer d'air & de logement avec les saisons. S'ils n'ont pas de ces palais éternels, qui voient naître & mourir plusieurs générations, chaque samille a du moins sa cabane d'hiver & sa cabane d'été, ou plutôt des matériaux d'un logement, ils en sont deux, amovibles & portatiss. Leur logement d'hiver qu'ils appellent iourte, se confetruit de cette manière.

On creuse un terrain, à la prosondeur de quatre pieds & demi. La largeur est proportionnée au nombre des gens qu'il faut loger, de même que la longueur. Mais on peut juger de cette dernière dimension, par le nombre & la distance des poteaux, qui sont plantés dans cet emplacement. Sur une ligne qui le partage en deux quartés longs égaux, on ensonce quatre poteaux, séparés d'environ sept pieds l'un de l'autre. Ces poteaux soutiennent des pourres, disposées sans doute dans la longueur de la jourte. Les poutres.



Tome 17. Page 452 Pl. 68.

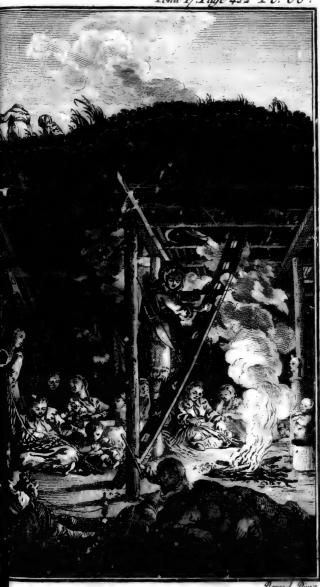

dale fur erre age, veau pas er un

es, est aifons, voient chaque cabane ment, eur lo-

te quationnée même e cette distance mplaceix quaraux, sére. Ces ées sans poutres

We ou Habitation souteraine des Kamtchadals pendant l'hiver

portent de fur la terre ches, & tou & de terre une forme il soit quari ouverture fenêtre & d tre un des de dégagen dehors par les ustensiles pour les hor des parois, tes de natte la nuit. On c les, qui vor minée. Elles étouffé par l l'adrelle d'y des échelons pointe du pi autre ouvert ioupana; ma un homme a plutôt une fe ordinaire, à

le dos.; tant

portent des solives, dont un bout va s'appuyer sur la terre. Ces solives sont entrelacées de perches, & toute cette charpente est revêtue de gazon & de terre, mais de façon que l'édifice présente une sorme ronde en-dehors, quoiqu'en-dedans il soit quarré. Au milieu du toit, on ménage une ouverture quarrée, qui rient lieu de porte, de fenêtre & de cheminée. Le foyer se pratique contre un des côtés longs, & l'on y ouvre un tuyau de dégagement à l'air, pour chasser la fumée endehors par la cheminée. Vis-à-vis du foyer, sont les ustensiles, les auges ou l'on prépare à manger pour les hommes & les chiens. Le long des murs ou des parois, font des bancs ou des solives couvertes de nattes, pour s'asseoir le jour, & dormir la nuit. On descend dans les jourtes par des échelles, qui vont du foyer à l'ouverture de la cheminée. Elles font brûlantes. On y serait bientôt étouffé par la fumée; mais les Kamschadales ont l'adrelle d'y grimper comme des écureuils, par des échelons, où ils ne peuvent appuyer que la pointe du pied. Cependant il y a, dit-on, une autre ouverture plus commode, qu'on appelle ioupana; mais elle n'est que pour les femmes: un homme aurait honte d'y passer, & l'on verrait plutôt une semme entrer ou fortir par l'échelle ordinaire, à travers la fumée, avec ses enfans sur le dos; tant il est glorieux d'être homme, chez-

Kamfchatkay

Kamf-

les peuples qui ne connaissent encore d'empire que celui de la force. Quand la fumée est trop épaisse, on a des bâtons faits en tenailles, pour jetter les gros tisons par-dessus la iourte, à travers la cheminée, C'est même une joûte de force & d'adresse, entre les Kamschadales. Ces maisons d'hiver sont habitées depuis l'automne jusqu'au printemps.

C'est alors que les Kamschadales sortent de leurs huttes, comme une infinité d'animaux, de leurs souterrains, & vont camper sous des

balaganes, dont voici la description.

Neuf poteaux de treize pieds, plantés sur trois rangs, à égale distance, comme des quilles, sont unis par des traverses & surmontés de soliveaux qui forment le plancher, couvert de gazon. Audessus s'élève un toit en pointe, avec des perches liées ensemble par un bout, attachées par l'autre aux solives qui font l'enceinte du plancher, Deux portes ou trappes, s'ouvrent, en face l'une de l'autre. On descend dans les jourtes, on monte dans les balaganes, & c'est avec la même échelle portative. Si l'on entre ainsi dans les maisons, par le soît, c'est pour les garantir des bêtes, & sur-tout des ours, qui viendraient y manger les provisions de poisson, comme ils font quelquesois, quand les rivières & les champs ne leur offrent rien. Un lieu planté de balaganes, est appellé ostrog, par les Cosaques, c'est-à-dire, habitation ou peuplade.

que on ros née. tées de ux , des rois font aux Auches utre eux l'audans por-ar le

tout sions

uand . Un par lade.



Maniere dont les Kamtchadals font sécher le Poisson et sondre la Graisse &c.&c.

Un oftrog feraient les ordinairem dès - lors le à ces rivier terres. Les ou leur Di ans fur les peupla de les bords & Auffi ne s'él migrations, Mais les pet fes côtes ou gnés. La ch marins, éten quante lieues met point d comme l'amb tes chez les

Les meubl
des auges, d
& des traînea
tent ni de le
Comment on
du fer ou de
& des caillou
tenne ou de

Un oftrog a l'air d'une ville, dont les balaganes = levaient les tours. Ces sortes d'habitations sont ordinairement près des rivieres, qui deviennent dès-lors le domaine des habitans. Ils s'attachent à ces rivieres, comme les autres peuples à leurs terres. Les Kamschadales disent que leur Pere ou leur Dieu (c'est la même chose) vécut deux ans sur les bords de chaque riviere, & qu'il les peupla de ses enfans, leur laissant pour héritage les bords & les eaux de la riviere où ils étaient nés. Aussi ne s'éloignaient-ils gueres, dans leurs transmigrations, de ce domaine antique & inaliénable. Mais les peuples voisins de la mer, bâtissent sur ses côtes ou dans les bois, qui n'en sont pas éloignés. La chasse, ou plutôt la pêche des veaux marins, étend quelquefois leurs excursions à cinquante lieues de leurs habitations. La faim n'admet point de demeure fixe chez les Sauvages; comme l'ambition ne connaît ni frontieres, ni limites chez les peuples policés.

Les meubles des Kamschadales sont des tasses, des auges, des paniers ou corbeilles, des canots Meubles & des traîneaux; voilà leurs richesses, qui ne coûtent ni de longs desirs, ni de grands regrets. Comment ont-ils fait ces meubles, sans le secours du fer ou des métaux ? C'est avec des ossemens & des cailloux. Leurs haches étaient des os de renne ou de baleine, ou même de jaspe, taillés

chatka.

F f in

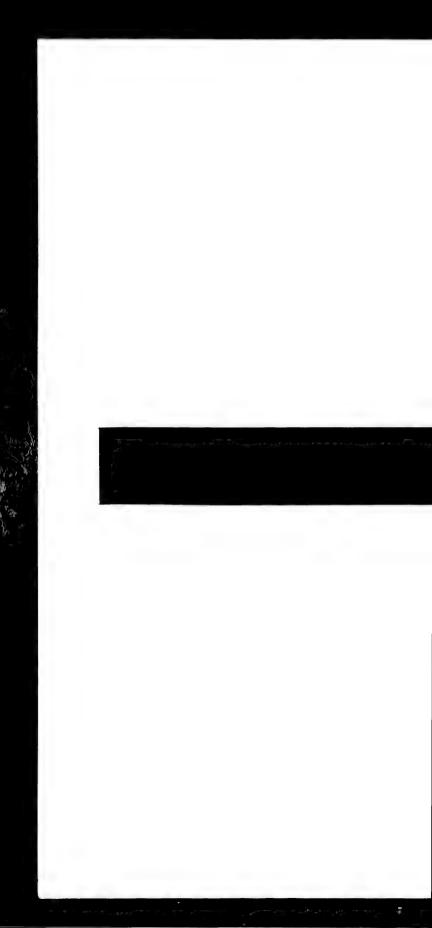

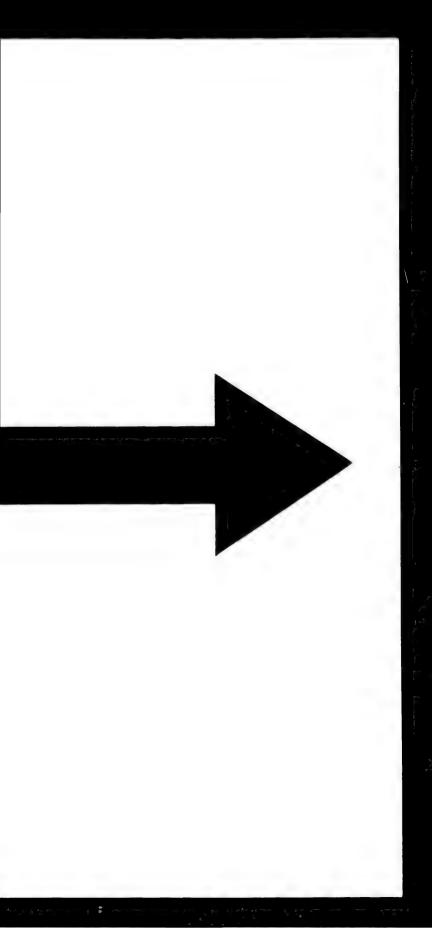



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

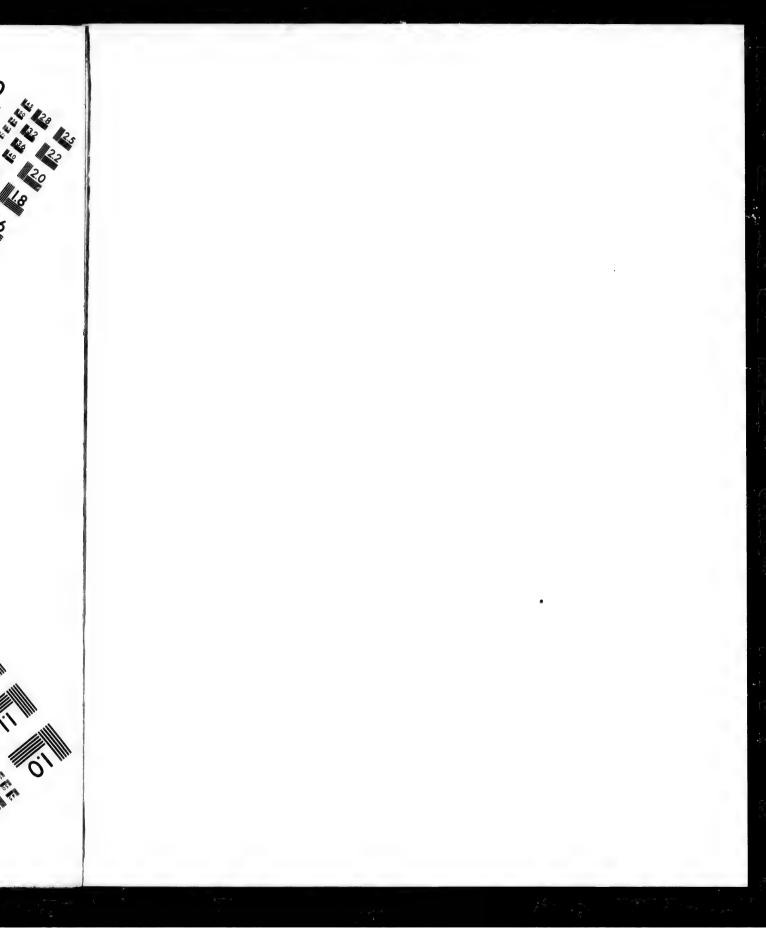

## 456 HISTOIRE GENERALE

Kamf-

en coin. Leurs couteaux font encore aujourd'hui d'un crystal de roche, pointus & taillés comme leurs lancettes, avec des manches de bois. Leurs aiguilles sont faites d'os de zibeline, affez longues pour être percées plusieurs sois, quand elles se rompent à la tête.

On ne décrit point leurs ustensiles, Mais les plus beaux sont des auges de bois, qui coûtaient autresois un an de travail. Aussi c'était assez d'une belle auge, pour distinguer un village entier, quand elle pouvait servir à régaler plusieurs convives. S'il est vrai, comme on le dit, qu'un seul Kamschadale mange autant que dix hommes ordinaires, on ne saurait trop vanter une de ces auges.

Pour faire leurs outils & leurs meubles, ces Sauvages ont besoin de seu. Quel est leur moyen d'en avoir? Ils tournent entre les mains, avec beauceup de rapidité, un bâton sec & rond, qu'ils passent dans une planche percée à plusieurs trous, & ne cessent de le tourner qu'il ne soit enssamé. Une herbe séchée & broyée, leur sert de meche. Ils préserent leur art de faire du seu à colui d'en tirer des pierres à sus leur est plus facile, par l'habitude.

Leurs canots sont de deux sortes; les uns qu'ils appellent koiakhtaktim, sont saits, à peu - près, comme les bateaux des Pêcheurs Russes; mais ils ne s'en servent gueres que sur la riviere de Kams-

chatka. L de la mer & la pou échancrés remplir d exposer of pêche; or recoud av fate avec chanvre. ( foient bril pratique d jointures f res de ba Kamschada bateaux de

Ces cane
mais au trar
ces bateaux
remontent
Quand la ri
ils font que
leur perche
Mais fi le a
même quar
grands bate
taux. Si la d

d'un de ces a

Kamfchatka

chatka. Les autres, qu'on emploie sur les côtes de la mer, & qui s'appellent taktous, ont la proue & la poupe d'égale hauteur, & les côtés bas & échancrés vers le milieu, ce qui les expose à se remplir d'eau, quand il fait du vent. Veut- on exposer ces canots en haute mer, à la grande pêche; on les tient fendus au milieu, puis on les recoud avec des fanons de baleine, & on les calfate avec de la mousse ou de l'ortie, qui sert de chanvre. C'est pour empêcher que ces canots ne soient brisés & entr'ouverts par les vagues, qu'on pratique dans le bois dont ils sont construits, ces jointures flexibles & liantes de baleine. Ces sortes de bateaux s'appellent baidares. Ceux des Kamschadales, qui manquent de bois, font leurs bateaux de cuir de veau marin. C'est avec la peau d'un de ces animaux, qu'ils vont en prendre d'autres:

Ces canots servent non-seulement à la pêche, mais au transport. Deux hommes assis dans un de ces bateaux, l'un à la poupe, l'autre à la proue, remontent les rivieres avec de longues perches. Quand la riviere est rapide, & le canot chargé, ils sont quelquesois un quart d'heure courbés sur leur perche, pour avancer de cinq à six pieds. Mais si le canot est vide, ils feront vingt, & même quarante verstes dans un jour. Les plus grands bateaux portent de neuf à treize quintaux. Si la charge demande beaucoup de place;

comme Leurs z lond elles

lais les ûtaient z d'une entier, rs con-'un feul es ordies auges. les, ces moyen

e rond,
plusieurs
ne soit
leur sert
e du seu
ree qu'il

s, avec

ns qu'ils 1 - près, mais ils 2 Kami-

Kamfchatka, comme le poisson sec, qu'il faut étaler, on joint deux canots ensemble, avec des planches en travers, qui servent de pont: mais on n'a gueres cette facilité que sur le Kamsehatka, riviere plus large & moins rapide que les autres.

M. Krachenninikow a mieux détaillé la description des traîneaux, que celle des canots. Voici comment les Kamschadales construisent les voitures de terre.

« Les traîneaux sont faits de deux morceaux De de bois courbés; ils choisissent, pour cet effet, sun morceau de bouleau qui ait cette forme, ils »le séparent en deux parties, & les attachent à la z distance de treize pouces, par le moyen de quaætre traverses; ils élèvent, vers le milieu de ce schassis, quatre montans, qui ont dix-neuf pou-⇒ces d'équarrissage, environ. Ils établissent sur »ces quatre montans le siège, qui est un vrai schassis, de trois pieds de long, sur treize pou-» ces de large; il est fait avec perches légeres, & des courroies. Pour rendre le traîneau plus solide, ils attachent encore, sur le devant, wun bâton qui tient, par une extrémité, à la » premiere traverse, & par l'autre, au chassis qui ⇒ forme le siège. » Chacun de ces traîneaux est attelé de quatre chiens, qui ne coûtent que quinze roubles, tandis que le harnois en coûte vingt. Aussi est-il composé de plusieurs pièces.

Les traits
roies larges
les des chien
nait porte u
qui passe da
du traîneau.

Le timon

attachée par & de l'autre qui tient les s'écarter.

Une courr (Ouzda) ties le timon, & qu'on attache

Le Kamfe

l'Ochtal. C'est garni de grei diens, criant sil tourne à maîne un pied monce son blattache des emelles de crevêtus: quan meaux de cui si jambes pen

ge. Il n'y a c

Les traits qu'on appelle alaki, sont deux courroies larges & amples, qu'on attache sur les épaules des chiens, à une espèce de poitrail : chaque trait porte une petite courroie, avec un crochet qui passe dans un anneau attaché sur le devant du traîneau.

Kamfcharka.

Le timon (pobegenik) est une longue courroie attachée par un crochet, sur le devant du traîneau; & de l'autre bout, au milieu d'une petite chaîne qui tient les chiens de front, & les empêche de s'écatter.

Une courroie plus longue, qui sert de rênes (Ouzda) tient par un bout au traîneau, comme le timon, & s'accroche de l'autre à une chaîne qu'on attache aux chiens de volée.

Le Kamschadale conduit son attelage avec lochtal. C'est un bâton crochu de trois pieds, garni de grelots, qu'il secoue pour ammer les biens, criant Onga, s'il veut aller à gauche; Kna, sil tourne à droite. Pour retarder la course, il mâne un pied sur la meige: pour s'arrêter, il y monce son bâton. Quand la neige est glacée, lattache des glissoires d'os ou d'ivoire sous les emelles de cuir, dont les ais du traîneau sont evêtus: quand il y a des descentes, il lie des meaux de cuir à ces semelles. Le voyageur assis, s jambes pendantes, a le côté droit vers l'attege. Il n'y a que les semmes qui s'asseyent dans

joint n tragueres e plus

a des-Voici s voi-

rceaux

effet,
me, ils
ent à la
le quai de ce
if pouent fur
in vrai
e pous légeraîneau
levant,
é, à la
ffis qui
aux est

quinze

vingt.

Kamfchatka. le traîneau, le visage tourné vers les chiens, ou qui prennent des guides. Les hommes conduisent eux-mêmes leur voiture, & vont à leur façon.

Cependant, quand il y a beaucoup de neige, il faut avoir un guide pour frayer le chemin. Cet homme précède les chiens avec des espèces de raquettes. Elles sont faites de deux ais assez minces, séparés dans le milieu par des traverses; dont celle de devant est un peu recourbée. Ces ais & ces traverses sont garnis de courroies qui se croisent pour soutenir le pied. Le conducteur, qu'on appelle Brodowchiki, prend les devants, & Leurs sleches fraie la route jusqu'à une certaine distance; en longueur; la suite il revient sur ses pas, & pousse les chiens façons. Quai dans le chemin qu'il leur a ouvert. Il se perd tant fleche Kauge de temps à cette manœuvre, qu'on a de la peine mince; & Ag à faire deux lieues & demie dans un jour, tant Ces fleches les chemins font difficiles & hérissés de brossailles l'on en meur ou de glaces.

Un Kamschadale ne va jamais sans raquettes & sans patins, même avec son traîneau. Si l'on les piques (Ou traverse un bois de saule, on risque de se creve Le manche et les yeux, ou de se rompre bras ou jambes, parce La cuirasse que les chiens redoublent d'ardeur & de vîtesse à u de veau m proportion des obstacles. Dans les descentes escar que l'on croi pées, il n'est pas possible de les arrêter. Malgre lastiques & sl la précaution d'en dételer la moitié, ou de les mirasse couvr retenir de toutes ses forces, ils emportent le trait sûté droit. L

neau; & Alors il n'a ses chiens, poids est pl l'homme le fur fon veni arrêtés, ou

Les arme

D

lance, la pi de bois de bouleau. Les

que l'homme Les lances

s, ou luisent on. neige, hemin. espèces. s affez verles;

neau, & quelquefois renversent le Voyageur. Alors il n'a d'autre ressource, que de courir après ses chiens, qui vont d'autant plus vîte, que le poids est plus léger. Quand le traîneau s'accroche, l'homme le ratrape, & se laisse emporter rampant sur son ventre, jusqu'à ce que les chiens soient arrêtés, ou de lassitude, ou par quelque obstacle.

Les armes des Kamfchadales, sont l'arc, la ée. Ces lance, la pique & la cuirasse. Ils font leur arc sies qui de bois de mélèse, & le garnissent d'écorce de lucteur, bouleau. Les nerfs de baleine y servent de corde. ants, & Leurs fleches ont environ trois pieds & demie de nce; en-longueur; la pointe en est armée de dissérentes es chiens façons. Quand c'est de pierre, ils appellent la perd tant fleche Kauglatch; Pinch, si le bout est d'un os la peine mince; & Aglpinch, si cette pointe d'os est large. our, tant Ces fleches sont la plupart empoisonnées, & offailles. on en meurt dans vingt-quatre heures, à moins que l'homme ne suce la plaie qu'elles ont faite.

raquettes Les lances sont armées comme les fleches: . Si l'on es piques (Oukarel) sont armées de quatre pointes. s, parce. La cuirasse, ou cotte d'armes, est faite de nattes,

vîtesse un de veau marin. On coupe le cuir en lanieres. tes escar que l'on croise & tresse de façon à les rendre Malgre l'aftiques & flexibles comme des baleines. Cette u de les cuirasse couvre le côté gauche, & s'attache au t le trait soit droit. Les Kamschadales portent de plus

chatka.

Kamf-

deux ais ou petites planches, dont l'une défend la poitrine, & l'autre la tête parderriere. Mais ce sont des atmes défensives, qui supposent une sorte d'art ou d'habitude de la guerre.

«Les Kamschadales ont des mœurs groffieres,

Mœurs.

sidit M. Steller. Leurs inclinations ne different » point de l'instinct des bêtes; ils font consister » le souverain bonheur dans les plaisirs corporels, » & ils n'ont aucune idée de la spiritualité de l'ame. » Les Kamfchadales sont extrêmement groffiers, sissent les Russes. La politesse & les complimens ne sont point d'usage chez eux. Ils n'ôtent . » point leurs bonnets, & ne saluent jamais personne. Ils sont si stupides dans leurs discours, » qu'ils femblent ne différer des brutes que par ▶ la parole. Ils font cependant curieux..... Ils » font consister seur bonheur dans l'oisiveté, & ans la satisfaction de leurs appétits naturels.... • Quelque dégoûtante que soit leur façon de » vivre, quelque grande que soit leur stupidité, » ils sont persuadés néanmoins qu'il n'est point de p vie plus heureufe & plus agréable que la leur » C'est ce qui fait qu'ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la maniere de vivre

Les femmes des Kamschadales, médiocrement fécondes, accouchent aisément. M. Steller di qu'il en vit une sorir de sa jourte, & revenir au

» des Cosaques & des Russes. »

ménage fur pour laisser leurs enfans vailler, sans Elles les alla conde année fois ils vont ils mangent il pour la fam grimper sur l bonne heure tement, qui s

l'homme qu

Une caiss

Kamfchatka

bout d'un quart d'heure avec un enfant, sans la moindre marque d'altération sur le visage. Elles accouchent à genoux, en présence de tous les habitans du bourg, ou de l'ostrog, sans distinction d'âge, de sexe; & cet état de douleur n'alarme gueres la pudeur. Elles coupent le cordon ombilical avec un caillou tranchant, lient le nombril avec un fil d'ortie, & jettent l'arriere-saix aux chiens. Tous les assistans prennent l'ensant dans leurs mains, le baisent, le caressent, & se réjouissent avec le pere & la mere. Les peres donnent à leurs ensants les noms de leurs parens morts; & ces noms désignent ordinairement quelque qualité singu-/liere, ou quelque circonstance relative, soit à l'homme qui le portait, soit à l'ensant qui le reçoit.

Une caisse de planches sert de berceau; on y ménage sur le devant une espèce de gouttiere, pour laisser écouler l'urine. Les meres portent leurs ensans sur le dos, pour voyager, ou travailler, sans jamais les emmailloter, ni les bercer. Elles les allaitent trois ou quatre ans. Dès la seconde année, ils se trasnent en rampant; quelque sois ils vont jusqu'aux auges des chiens, dont ils mangent les restes. Mais c'est un grand plaisse pour la famille, quand l'ensant commence à grimper sur l'échelle de la cabane. On habille de bonne heure ces ensans, à la Samoyede. Ce vêtement, qui se passe par les pieds, est un habit

veté, & urels.....
façon de tupidité, point de la leura un éton-

fend

ais ce

une

lieres.

fferent

nlister

porels,

e l'ame.

rossiers,

compli-

n'ôtent

ais per-

iscours,

que par

ocrement eller di evenir at

de vivre

Kinfchatka. où le bonnet, le caleçon & les bas sont attachés & cousus ensemble. On y ménage un trou par derriere, pour satisfaire aux besoins pressans, avec une pièce qui, sermant cette ouverture, tombe & se relève comme celle de nos cultettes de peau, saites pour monter à cheval.

Les parens aiment leurs enfans, sans en attendre le même retour. Si l'on en croit M. Steller, les enfans grondent leurs peres, les accablent d'injures, & ne répondent aux témoignages de la tendresse paternelle, que par de l'indissérence. La vieillesse infirme est sur tout dans le mépris. Au Kamschatka, les parens n'ont point d'autorité, parce qu'ils n'ont rien à donner. Les enfans prennent ce qu'ils trouvent, sans demander. Ils ne consultent pas même leurs parens; quand ils veulent se marier. Le pouvoir d'un pere & d'une mere sur leur fille, se réduit à dire à son amant, touche-la, si tu peux.

Mariages.

Ces mots sont une espèce de dési, qui suppose; maîtresse a l'ou donne de la bravoure. La fille recherchée; toire, en cri est désendue, comme une place sorte, avec des iss, Ni, Ni, camisoles, des caleçons, des filets, des courroies, l'aveu coûte des vêtemens si multipliés, qu'à peine peut-elle qu'à celui qu's celui qu'il lui faut ne suppléent que trop bien à l'usage qu'elle vou-de les livrer, drait, ou ne voudrait pas saire, de ses bras & l'our touches de ses sorces. Si l'amant la rencontre seule, ou dans l'habitat

peu envi arrache & dont elle peut, jusc toucher. S à lui ; dè triomphe, avec lui d n'est qu'ap & telle pla emportée. fendent, to grands coup tignent le v des balagane couvert de euérir avec recommence heureux pou maîtresse a 1 wire, en cri tif, Ni, Ni. l'aveu coûte

p.u Tome

achés u par , avec ombe peau,

tendre er, les t d'inde la férence. mépris. nt d'auer. Les demanparens; d'un pere

à dire à

Suppose; herchée s avec des ourroies,

p.u

peu environnée, il se jette sur elle avec sureur, arrache & déchire les habits, les toiles & les liens dont elle est enveloppée, & se fait jour, s'il le peut, jusqu'à l'endroit où on lui a permis de la toucher. S'il y a porté la main, sa conquête est à lui; dès le soir même, il vient jouir de son triomphe, & le lendemain, il emmene sa femme avec lui dans son habitation. Mais souvent ce n'est qu'après une suite d'assauts très-meurttiers; & telle place coûte sept ans de siège, sans être emportée. Les filles & les femmes qui la défendent, tombent sur l'assaillant à grands cris & à grands coups, lui arrachent les cheveux, lui égratignent le visage, & quelquefois le jettent du haut des balaganes. Le malheureux, estropié, meuriri, couvert de sang & de contusions, va se faire guérir avec le temps, & se remettre en état de recommencer ses assauts. Mais quand il est assez heureux pour arriver au terme de ses desirs, sa maîtresse a la bonne foi de l'avertir de sa victoire, en criant d'un ton de voix tendre & plainif, Ni, Ni. C'est le fignal d'une défaite, dont l'aveu coûte toujours moins à celle qui le fait. peut-elle qu'à celui qui l'obtient. Car, outre les combats nmes qui qu'il lui faut risquer, il doit acheter la permission 'elle vou- de les livrer, au prix de travaux longs & pénibles. bras & Pour toucher le cœur de sa maîtresse, il va seule, ou dans l'habitation de celle qu'il recherche, servir

Gg

Tome XVII.

Kamf-

quelque temps toute la famille. Si ses services ne plaisent pas, ils sont entierement perdus, ou saiblement récompensés. S'il plaît aux parens de sa maîtresse, qu'il a gagnée, il demande, & on lui accorde la permission de la toucher.

Après cet acte de violence & d'hostilité, suivi du sceau le plus doux de réconciliation, qui fait l'essence du mariage, les nouveaux époux vont célébrer la sête, ou le festin de leurs noces, chez les parens de la fille. Voici le détail de cette cérémonie, d'après M. Krachenninikow, qui sut témoin, en 1739, d'une noce du Kamschatka.

chatka.

L'époux, dit-il, accompagné de sa femme & de ses parens, s'embarqua' sur trois grands canots, pour aller rendre visite à son beau-pere. Les femmes, assisses avec la mariée, portaient des provisions de bouche en abondance. Les hommes tout sus, & sur-tout le marié, conduisaient les canots avec des perches. A cent toises de l'habitation, on descendit à terre; on sit des sortiléges & des conjurations, en chantant. Ensuite on passa à la mariée, par-dessus ses habits, une camisole de peau de mouton, où étoient attachés des caleçons, & quatre autres habits. Après cette cérémonie, on remonta dans ples canots, & l'on aborda près de la maison du beau-pere. Un des jeunes garçons, député du

village de jusqu'à la On l'y del femme, que l'échelle un on avait propremiere de aux pieds par jeunes mari fur le foyer, la iourte.

on l'avait fui
tous les parer
nouveaux mai
ment font gri
répara les pr
res. Le lender
tonna fon festi
é séparerent :
trent quelque

»On ôta à

Telles font les fecondes n'a fe remarier et, c'est-à-dire me que cel infeation est

availler. 20

de faide fait on lui fait ox vont moces, tail de mikow,

Kami-

es né

grands
eau-pere.
cortaient
nce. Les
ié, con. A cent
eerre; on
en chanar-dessus
mouton

nouton : re autres onta dans naifon du éputé du

village de la matiée, la conduisit depuis le canot jusqu'à la jourte, où devait se célébrer la sête. On l'y descendit par une courroie. Une vieille semme, qui la précédait, avait mis au pied de l'échelle une tête de poisson sec, sur laquelle on avait prononcé des paroles magiques, à la premiere descente du canot. Cette tête sut soulée aux pieds par tous les gens du voyage, par les jeunes mariés, ensin par la vieille qui la mit sur le soyer, à côté du bois préparé pour chausser la jourte.

On ôta à la mariée, les habits superflus dont on l'avait surchargée, pour en faire présent à sous les parens, qui pouvaient en rendre aux souveaux mariés; car ces sortes de dons rarement sont gratuits. L'époux chaussa la jourte, répara les provisions, & régala tous les conviets. Le lendemain, le pere de la jeune épouse donna son festin; & le troisseme jour, les convives le séparerent : mais les nouveaux mariés referent quelques jours chez le beau-pere, pour marièler.

Telles sont les cérémonies des premières noces, secondes n'en exigent pas. Une veuve qui it se remarier, n'a besoin que de se saire put s', c'est-à-dire, que de coucher avec un autre mme que celui qu'elle doit épouser. Cette isseation est si déshonorante pour l'homme,

Kami-

Ggij

Kamíchatka. qu'il n'y a que des étrangers qui veuillent s'en charger. Une veuve risquait autresois de l'être toute sa vie; mais depuis qu'il y a des Cosaques au Kamschatka, les veuves trouvent à se faire absoudre du crime des secondes noces. On se purisse en ce pays-là, comme on se souille et d'autres.

Rien n'est plus libre au Kamschatka, que le loix du mariage. Toute union d'un fexe à l'autr est permise, si ce n'est entre le pere & sa fille entre le fils & sa mere. Un homme peut épous plusieurs femmes, & les quitter. La séparation o lit est le seul acte de divorce. Les deux épour ainsi dégagés, ont la liberté de faire un nouve choix, sans nouvelle cérémonie. Ni les femmes sont jalouses entr'elles de leur mari commun, le mari n'est jaloux de ses femmes. Encore moi l'est-on de la virginité que nous prisons si fo On dit même qu'il y a des maris qui reproche aux beaux-peres, de trouver dans les femmes, qu'on se plaint quelquesois parmi nous de ne pa trouver; les doux obstacles, que la Nature oppe à l'amour, dans une vierge intacte.

Cependant les femmes Kamschadales ont a leur modestie ou leur timidité. Quand elles stent, & c'est toujours le visage couvert de coqueluchen qui tient à leur robe; vienne elles à rencontrer un homme dans un ches

etroit, en passer, san passer, san seurs iout elles n'en la muraille tinuent le mœurs grosseurs & femmes russexe est plaque farouch Ce sont Tous les Possesseurs est plasser e

pêcheurs ence
Au printe
bouchure des
beaucoup de
ou bien ils
prendre une
pachinia. Que
marins. En é
on le fait sé
tions. En auto
on dresse des

En hiver, on

ribelines &

& des provi

llent s'en de l'être Colaque à se faire es. On f souille e

E

a, que la xe à l'autr & sa fille eut époul

paration d eux époux femmes

reproche

s un cher

étroit, elles sui tournent le des pour le laisser. passer, sans être vues. Quand elles travaillent dans leurs ioutres, c'est derriere des rideaux; & si elles n'en ont point, elles tournent la tête vers. la muraille, dès qu'il entre un étranger, & continuent leur ouvrage. Mais ce sont, dit-on, les mœurs groffieres de l'ancienne rusticité. Les Cofaques & les Russes policent insensiblement ces femmes rudes & sauvages, sans songer que ce sexe est plus dangereux, peut être, apprivoisé, que farouche.

Ce sont les occupations qui font les mœurs. Tous les Peuples du Nord ont beaucoup de Travaux. ressemblance entr'eux; les Peuples chasseurs & un nouve pêcheurs encore davantage.

Au printemps, les hommes se tiennent à l'emcommun, bouchure des rivieres, pour attraper, au passage, core moi beaucoup de poissons qui retournent à la mer, issons fi for ou bien ils vont dans les golfes & les baies, prendre une espèce de merluche, qu'on appelle femmes, sachinia. Quelques-uns vont à la pêche des castors de ne pa marins. En été, l'on prend encore du poisson; ature oppe on le fait sécher, on le transporte aux habitaions. En automne, on tue des oies, des canards, les ont a on dresse des chiens, on prépare des traîneaux. nd elles se En hiver, on va sur ces voitures, à la chasse des ouvert de sibelines & des renards, ou chercher du bois e; vienne & des provisions, s'il en reste dans les ba-

Kamfchatka.

laganes, ou bien on s'occupe dans sa hutte

Kams
A faire des filets,

Chatka:

Description les formes files l'ani-

Dans cette saison, les semmes filent l'ortie avec leurs doigts grossiers. Au printemps, elles vont cueillir des herbages de toute espèce, & sur-tout de l'ail sauvage. En été, elles ramassent l'herbe dont elles ourdissent des tapis & des manteaux, ou bien elles suivent leurs maris à la pêche, pour vider les poissons qu'il faut sécher. En automne, on les voit couper & rouir l'ortie, ou bien courir dans les champs, pour voler de la sarana dans les trous des rats.

Ce sont les hommes qui construisent les iourtes & les balaganes, qui font les ustensiles de ménage, & les armes pour la guerre, qui préparent & donnent à manger, qui écorchent les chiens & les animaux, dont la peau sert à faire des habits,

Les femmes taillent & cousent les vêtemens & la chaussure. Un Kamschadale rougirait de manier l'aiguille & l'alêne, comme sont les Russes, dont il se moque. Ce sont encore les femmes, qui préparent & teignent les peaux. Elles n'ont qu'une maniere dans cette préparation. On trempe d'abord les peaux, pour les racler avec un couteau de pierre, Ensuite on les frotte avec des œuss de poisson frais ou fermentés, & l'on amollit les peaux, à force de les tordre

& de les f frotter, just Quand on fumée dura l'eau chaude on les tord

Pour teir

en avoir ôt

forme de sa

versent dans

d'aulne, & temps après frappe avec jusqu'à ce q puis on le la le frottant. au maroquir poil des ve & leurs cha touge, très-l'écorce d'au rale. Voilà Kamschadale

Presque to aux premier besoin le plu tenouvelle à êtres vivans a hutte

ie avec es vont fur-tout l'herbe nteaux, e, pour

a courir

dans les

iourtes de méi prépahent les à faire

etemens
irait de
ont les
core les
peaux.
oréparaour les
e on les
mentés,
s tordro

& de les fouler. On finit par les ratisser & les s frotter, jusqu'à ce qu'elles soient nettes & souples. Quand on veut les tanner, on les expose à la fumée durant une semaine; on les épile dans l'eau chaude, on les frotte avec du caviar; puis on les tord, les soule & les ratisse.

Pour teindre les peaux de veau marin, après en avoir ôté le poil, les femmes les cousent en forme de sac, le côté du poil en-dehors. Elles versent dans ce sac une forre décoction d'écorce d'aulne, & le recousent par le haut. Quelque temps après, on pend le fac à un arbre, on le frappe avec des bâtons, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la couleur ait pénétré en-dehors, puis on le laisse sécher à l'air, & on l'amollit, en le frottant. Cette peau devient enfin semblable au maroquin. Les femmes veulent-elles teindre le poil des veaux marins, pour garnir leurs robes & leurs chaussures, elles emploient un petit fruit rouge, très-foncé, qu'elles font bouillir avec de l'écorce d'aulne, de l'alun & une huile minérale. Voilà tous les arts, tous les travaux de Kamschadales.

Presque toutes leurs occupations se rapportent aux premiers besoins del 'homme. La nourriture besoin le plus pressant & le plus continuel, qui se renouvelle à chaque instant, qui tient tous les êtres vivans en action, demande presque tous les

Kamfchatka.

Kamfchatka. soins des Peuples sauvages. Leurs voyages mêmes a semblables aux courses des animaux errans, n'ont pour but que la pêche & la chasse, la recherche, ou l'approvisionnement des vivres. Ils s'exposent, pour en avoir, au danger de mourir de faim. Souvent ils sont surpris dans un lieu désert par un ouragan qui fouette la neige en tourbillon, Alors il faut se réfugier dans les bois avec ses chiens & son traîneau, jusqu'à ce que cet orage ait passé. Quelquefois il dure huit jours. Les chiens sont obligé de manger les courroies & les cuirs des traîneaux, tandis que l'homme n'a rien; encore est-il heureux de ne pas mourir de froid. Pour s'en garantir, les voyageurs se mettent dans des creux qu'ils garnissent de branches, & s'enveloppent tout entiers dans leurs pelisses, où la neige les couvre bientôt, de façon qu'on ne les distinguerait pas dans leurs fourrures, s'ils ne se levaient de temps en temps, pour la secouer, ou s'ils ne se roulaient comme une boule, afin de s'échauffer & de respirer. Ils ont soin de ne pas trop serrer leur ceintute, de peur que, s'ils étaient à l'étroit dans leurs habits, la vapeur de leur respiration, qui vient à se geler, ne les engourdît, & ne les suffoquât sous une athmosphere de glaçons. Quand les vents de l'Est au Sud soufflent une neige humide, il n'est pas rare de trouver des voyageurs gelés par le vent du Nord, qui suit

de près ces se de courir sur dans des che bent & se noi y périssent d qui les a fais faire du feu, Eux & leurs couchés pêle de poisson se mois de Mar passeront deu Les hommes des pieds, en tranquilleme leurs ils sont »ces Sauvag s'étant cou p vis-à-vis du s fond , quo ados fût co ces périls & fource pour chiens. Cet maître duras val, mais plu qui obligent il ne s'écarte

D

nêmes a , n'ont etche, ofent, e faim. ert par rbillon. vec fes orage s. Les s & les a rien; froid. ent dans & s'en-, où la ne les s ne le er, ou afin de ne pas étaient eur refourdît, laçons. nt une

er des

qui suit

de près ces sortes d'ouragans. Quelquesois obligés 🚍 de courir sur leurs traîneaux, le long des rivieres, dans des chemins roides & raboteux, ils y tombent & se noient, ou s'ils regagnent les bords, ils y périssent dans les douleurs cuisantes du froid qui les a faiss. Rarement ont-ils la commodité de faire du feu, & s'ils l'avaient, ils la négligeraient. Eux & leurs chiens s'échauffent mutuellement couchés pêle-mêle, & se nourrissent en route de poisson sec, qui n'a pas besoin d'apprêts. Aux mois de Mars & d'Avril, saison des voyages, ils passeront deux ou trois nuits dans un endroit isolé. Les hommes s'accroupissent sur le bout des doigts des pieds, entortillés dans leurs pelisses, & dorment tranquillement dans cette situation gênante. D'ailleurs ils sont endurcis au froid. « J'ai vu plusieurs de »ces Sauvages, dit M. Krachenninikow, qui »s'étant couchés le soir, le dos tout nud, tourné » vis-à-vis du feu, dormaient d'un sommeil pros fond, quoique le feu fût éteint, & que leur ados fût couvert de givre.» Mais, parmi tous ces périls & ces accidens, c'est une grande ressource pour l'homme, que la compagnie de ses chiens. Cet animal fidèle échaufte & défend son maître durant le sommeil. Moins fort que le cheval, mais plus intelligent; au milieu des ouragans, qui obligent le voyageur d'avoir les yeux fermés, il ne s'écarte gueres de son chemin, & si le mauvais

Kamíchatka.

Kamíchatka. temps l'égare, son odorat lui sait bientôt retrouver sa route dans le calme. Sage & prévoyant, sa sagacité prédit l'orage; & soit sinesse de tact, soit l'esset d'une correspondance secrette de la vicissitude de ses modifications avec celle des températures de l'air, quand l'ouragan s'approche, & s'anonnce sur la neige qu'il amollit, ou rend plus humide; le chien s'arrête, gratte la neige avec ses pattes, & s'emble avertir son maître de la tempête.

Guerres.

Qui croirait qu'un peuple si peu soigné de la Nature, fût aslez malheureux pour vivre dans un état de guerre? s'il n'a rien à perdre, qu'a-t-il à gagner? Cependant, si l'on s'en rapporte aux Russes, les Kamschadales se faisaient la guerre enti'eux, avant que les Russes vinssent les soumettre. Quel était l'objet de cette guerre? Des prisonniers à faire. Le vainqueur employait les hommes à des travaux, les femmes à ses plaisirs. La vengeance. ou le point d'honneur, sentimens outrés & barbares chez tous les peuples, faisaient courir aux armes & au sang. Une querelle entre des enfans, un hôte mal régalé par un autre; c'en était assez pour détruire une habitation. On y allait de nuit, on s'emparait de l'entrée des jourtes; un seul homme, avec une massine, ou une pique, tuai ou perçait une famille entiere. Ces guerres intestines n'ont pas peu contribué, dit-on, à seumettre les Kamschadales aux Cosaques. Une habita-

tion se ré longer que maisons ve peuplade il en a c duire les K la défense force lui ma le tribut po qui n'était de témoign raient les ci les endorma Ensuite ils 1 dans la nui trahifons, à tions de ces mit, de leu & leur maris fi les homn vu des moi uns les autr volte, ou de fur leurs ga tous les hab complot.

Rien de pl que la cruauti ouver nt, sa t, foit viciftemhe,& d plus vec fes mpête. é de la lans un a-t-il à rte aux guerre mettre. **fonniers** es à des geance, & barrir aux enfans, it affez le nuit , un seul e, tuai s intefmettre

habita-

tion se réjouissait de la désaite d'une autre, sans = songer que l'incendie d'une maison menace les maisons voisines, & que la destruction d'une peuplade prépare la ruine d'une nation. Mais il en a coûté cher aux Cosaques, pour réduire les Kamschadales. Ce peuple, terrible dans la défense natureile, a recours à la ruse, si la force lui manque. Lorsque les Cosaques exigeaient le tribut pour les Russes, de quelque habitation qui n'était pas soumise, les Kamschadales, loin de témoigner d'abord la moindre résistance, attiraient les cruels exacteurs dans leurs cabanes, & les endormaient par leurs présens & leurs festins. Ensuite ils les massacraient tous, ou les brûlaient dans la nuit. Les Cosaques ont appris, par ces trahisons, à se défier des caresses & des invitations de ces Sauvages. Si leurs femmes fortent la, nuit, de leur iourte; car elles abhorrent le sang, & leur maris n'osent en répandre sous leurs yeux; si les hommes racontent des songes où ils ont vu des morts; s'ils vont se visiter au loin, les uns les autres; c'est un indice infaillible de révolte, ou de trahison, & les Cosaques se tiennent fur leurs gardes: on les égorgerait, eux & tous les habitans qui n'entreraient pas dans le complot.

Rien de plus affreux, disent toujours les Russes, que la cruauté des Kamschadales, envers leurs pri-

Kamichatka.

Kamfchatka.

fonniers. On les brûle, on les mutile, on leur arrache la vie en détail, par des supplices lents, variés & répétés. Cette Nation est lâche & timide. disent-ils encore. Cependant elle craint si peu la mort, que le suicide lui est très-familier; cependant, quand on fait marcher des troupes contre les Kamschadales révoltés, ces rébelles savent se retrancher dans des montagnes, s'y fortifier, y attendre leurs ennemis, les repousser à coups de fleches; cependant lorsque l'ennemi l'emporte, soit par la force, ou par l'habileté; chaque Kamschadale commence par égorger sa femme & ses enfans, se jette dans des précipices, ou s'élance au milieu des ennemis, « pour se faire un lit, dit M. Krapchenninikow, dans le sang & le carnage, pour ne pas mourir sans se venger. Dans une révolte ⇒des habitans d'Outkolok, en 1740, continue le même Voyageur, toutes les femmes à l'excepstion d'une fille qu'ils n'eurent pas le temps d'é-» gorger, furent massacrées par les hommes, & reux-ci se précipiterent dans la mer, du haut » de la montagne où ils s'étaient réfugiés. » Est-ce là de la lâcheté, ou de la faiblesse?

Feftins.

Ce peuple exposé à tant de maux, qui lui viennent de la Nature ou des hommes, n'est pas sans quelques plaisirs. Il connaît le doux lien de l'amitié, il sait exercer l'hospitalité. Elle consiste, entre amis, à se régaler. Un Kamschadale en in-

vite un aut veau marir il se met à lui enfonce d'un ton si son coutea mange. Ma milieres. L bon march

intérêt.

Quand 1

D

avec un de echauffe d' les mets o raffasier dix tin, & fe d un défi à c l'autre, & ¿cuelle, san la boisson. hôte jette pour augm fue, jusqu'à à l'hôte, qu sortir de la de l'un est l'autre est la bonne-c n leur lents, mide. peu la cepencontre ent se fier, y ups de e, foit nschanfans, milieu l. Kra-

pour évolte nue le excepos d'ées, & u haut

Eft-ce ui Iui est pas en de nlilte,

en in-

vite un autre à manger. Ce sera de la graisse de # veau marin. L'hôte en coupe une longue tranche, il se met à genoux devant son convive assis, il lui enfonce cette graisse dans la bouche, en criant d'un ton furieux tana (voilà), & coupant avec son couteau ce qui déborde des lèvres, il le mange. Mais ce ne sont là que les invitations familieres. Les repas de cérémonie ne se font pas à si bon marché; aussi ne se donnent-ils point sans intérêt.

Quand un Kamschadale veut se lier d'amitié avec un de ses voisins, il l'invite à manger. Il échauffe d'avar : sa iourte, & prépare, de tous les mets qu'il a dans ses provisions, assez pour rassafier dix personnes. Le convié se rend au festin, & se déshabille, ainsi que son hôte: on dirait un desi à coups de poings. L'un sert à manger à l'autre, & verse du bouillon dans une grande écuelle, sans doute pour aider à la digestion, par la boisson. Pendant que l'étranger mange, son hôte jette de l'eau sur des pierres rougies au feu, pour augmenter la chaleur. Le convive mange & sue, jusqu'à ce qu'il soit obligé de demander grace à l'hôte, qui, de son côté, ne prend rien, & peut sortir de la iourte, tant qu'il veut. Si l'honneur de l'un est de chauffer & de régaler, celui de l'autre est d'endurer l'excès de la chaleur & de la bonne-chere. Il vomira dix fois, avant de se Kamfchatka. rendre; mais enfin, obligé d'avouer sa désaite; il entre en composition. Alors son hôte lui sait acheier la trêve par un présent; ce seront des habits, ou des chiens; menaçant de le saire chausser, & manger, jusqu'à ce qu'il creve ou qu'il paie. Le convié donne ce qu'on lui demande, & reçoit, en retour, des haillons, ou de vieux chiens estropiés. Mais il a le droit de la revanche, & ratrape ainsi dans un second sestion, l'équivalent de ce qu'il a perdu dans le premier.

Cette réciprocité de traitement entretient les liaisons, l'amitié, l'hospitalité chez les Kamschadales. Si l'hôte ne se rendait pas à l'invitation du convive qu'il a si bien regalé, celui-ci viendrait s'établir chez lui, sans rien dire; & s'il n'en reced vait pas des présens, même sans les demander à l'étranger, après avoir passé la nuit, attellerait ses chiens sur la iourte de son hôte; & s'asseyant sur son traîneau, il ensoncerait son bâton dans la terre, sans partir, jusqu'à ce qu'il eût reçu des présens. Ce serait une injure cruelle, & le sujet d'une rupture, & d'une inimitié sans retour, que de le laisser ailer les mains vides; & l'hôte avare demeurerait sans amis, déshonoré parmi tous ses voisins.

M. Krachenninikow raconte l'histoire d'un Cofaque, qui se sit donner, par un Kamschadale, une belle peau de renard, à force de le chausfer, & de fent, le Sau si bien trajto vaient pas r

D

Lorfque la joie, ils o Nature ne par une espè d'opium. Il ils en avalen finon ils bo ils ont fait modéré de c de la vivacité rageux; mais nément, les des convulsio de l'ivresse & pleurent, au plupart trem frages; & qua mons. Ceper dans l'usage dans ces fymp instruits par l' chenninikow été témoin,

Mon In

✓

fer, & de le saouler. Loin de regretter son présent, le Sauvage se vantait de n'avoir jamais été si bien traité, disant que les Kamschadales ne savaient pas régaler leurs amis comme les Russes.

Kamfchatka.

Lorsque les Kamschadales veulent se livrer à la joie, ils ont recours à l'art pour s'y exciter. La Nature ne les y porte pas : mais ils y suppléent par une espèce de champignon qui leur tient lieu d'opium. Il s'appelle mucho-more, tue-mouche. Ils en avalent de tout entiers, pliés en rouleaux, sinon ils boivent d'une liqueur fermentée, où ils ont fait tremper de ce narcotique. L'usage modéré de cette boisson leur donne de la gaieté, de la vivacité; ils en sont plus légers & plus courageux; mais l'excès qu'ils en font très-communément, les jette, en moins d'une heure, dans des convulsions affreuses. Elles sont bientôt suivies de l'ivresse & du délire. Les uns rient, les autres pleurent, au gré d'un tempérament triste ou gai : la plupart tremblent, voient des précipices, des naufrages; & quand ils sont Chrétiens, l'enfer & les démons. Cependant les Kamschadales plus réservés dans l'usage du mucho-more, tombent rarement dans ces symptomes de frénésie. Les Cosaques moins instruits par l'expérience, y sont plus sujets. M. Krachenninikow en rapporte des exemples dont il a été témoin, ou qu'il tient de gens dignes de foi.

«Mon Interprete, dit-il, ayant bû de la li-

Co ale . auf-

faite ?

ni fait

t des

hauf-

qu'il

e, &

hiens

& ra-

it de

t les

fcha-

n du

drait

rece-

der :

lerait

yant

dans

des

fujet

que

vare

s fes

Kamíchatka. » queur de ce champignon, sans le savoir, devint n fi furieux, qu'il voulait s'ouvrir le ventre avec un ocouteau. Ce ne fut qu'avec bien de la peine qu'on »lui retint le bras, au moment qu'il allait se frapper.

» Le domestique d'un Officier Russe, avait té-» solu d'étrangler son maître persuadé, disait-il, par le mucho-more, qu'il ferait une belle action; & il l'aurait exécutée, si ses camarades ne l'en M Krachens ⇒avaient empêché.

DIn foldat ayant mangé un peu de muchomore, avant de se mettre en route, fit une » grande partie du chemin sans être fatigué. Enfin, paprès en avoir mangé encore jusqu'à être ivre, mil se serra les testicules & mourut. »

Un Kamschadale, dans cette ivresse, sais de la peur de l'enfer, confessa tout haut ses péchés devant ses camarades, s'imaginant ne les dire qu'à Dieu.

Le mucho-more est d'autant plus redoutable, pour les Kamschadales, qu'il les pousse à tous les crimes, & les expose dès-lors au supplice. Ils l'accusent de tout le mal qu'ils voient, qu'ils font, qu'ils disent, ou qu'ils éprouvent. Malgré ces suites funestes, on n'est pas mais avide de con poison. Les Koriaques, qui with one point cher eux, en font tant de cas, que par économie, ou pauvreté, s'ils voient quelqu'un qui en air bu ou

mangé

mangé, ils un vafe, & de cette liqui pignons ne pour troubl

divertifferne. la descripti » qui devaie natte fur le »le mirent

Ausi les

Elles com » épaules, & » bas, & en ment des »haussant lei » cesserent d

od'haleine, ∞ Les fem » liere : elles pà-vis des a » fur le vent adoigts des »& remuent

simmobiles, Presque to pantomimes.

Tome

devine avec un e qu'on lait fe

vait téifait-il, action ;

fit une Enfin. re ivre.

saisi de s péchés lire qu'à

outable. tous les lice. Ils ils font, lgré ces e de co int cher mie, ou

r bu ou mangé.

mangé, ils ont soin de recevoir son urine dans un vafe, & la boivent pour s'enivrer, à leur tour, de cette liqueur enchanteresse. Quatre de ces champignons ne font point de mal; mais dix suffisent pour troubler l'esprit & les sens.

Kamfchatka.

Aussi les femmes n'en usent jamais. Leurs divertissemens sont la danse & le chant. Voici la description d'une de ces danses, dont ne l'en M Krachenninikow fut témoin. « Deux femmes, » qui devaient danser ensemble, étendirent une mucho an natte sur le plancher, au milieu de la jourte, & »se mirent à genoux l'une vis-à-vis de l'autre. Elles commencerent à hausser & baisser les pépaules, & à remuer les mains, en chantant fort » bas, & en mesure. Ensuite elles firent insensible » ment des mouvemens de corps plus grands, en phaussant leur voix à proportion; ce qu'elles ne » cesserent de faire, que lorsqu'elles furent hors od'haleine, & que leurs forces furent épuisées.

»Les femmes ont encore une danse particupliere : elles forment deux rangs, les unes visoà-vis des autres, & mettent leurs deux mains psur le ventre : puis se levant sur le bout des adoigts des pieds, elles se haussent, se baissent, »& remuent les épaules, en tenant leurs mains simmobiles, sans sortir de leur place. »

Presque toutes les danses des Sauvages sont pantomimes. Chez les Iroquois, elles respirent le

Tome XVIL

Hh

Kamfchatka. guerre. Chez les Kamschadales, il en est une qui retrace la pêche. Dix personnes, de l'un & l'autre sexe, parées de leurs plus beaux habits, se rangent en cercle, & marchent avec lenteur, levant en mesure un pied devant l'autre. « Les motas de façon que, quand la moitié a promoncé le dernier mot, l'autre moitié prononce mles premiers. Ces mots sont tirés de la chasse & de la pêche.»

Les hommes ont aussi leurs danses particulieres. Les danseurs se cachent dans des coins. L'un bat des mains, les élève en l'air, saute comme un insensé, se frappant la poitrine & les cuisses; un autre le suit, puis un troisseme, & tous dansent en rond, à la file les uns des autres. Ou bien ils sautent accroupis sur leurs genoux, en battant des mains, & faisant mille gestes singuliers, qui sont sans doute expressifs, mais pour eux seuls.

Musique.

Les femmes accompagnent quelquesois leurs danses de chansons. Assises en rond, l'une se leve & chante, agite les bras, & remue tous ses membres avec une vîtesse que l'œil suit à peine. Elles imitent si bien les cris des bêtes & des oisseaux, qu'on entend distinctement trois dissers cris dans un seul. Les femmes & les silles ont la yoix agréable. Ce sont elles qui composent la

plupart des ment le sui leuples polici une de l'ai perdi missesses de l'ecorci me leverai de languitche, etterai les yenouverai pas le ma tendre

M. Kracher Amfchadale wfles. On y i «Si j'étais derais la mai

Cette char

m'elle est no

»Si j'étais N une belle cra »Si j'étais l

beaux bas ro » Si j'étais belles filles. »

Cet étudiant ut aussi qu'il utes curiosités & l'aubits, se enteur, e. « Les uelques

ononce

a chasse

particues coins,
; , faute
ne & les
ieme, &

genoux, eftes linnais pour

ois leurs
l'une se
tous ses
peine.
des oidistérens
es ont la

posent la

plupart des chansons. L'amour en fait constamment le sujet; l'amour qui est le tourment des Peuples policés, & la consolation des Sauvages. Voici une de ces chansons.

Pai perdu ma femme & ma vie. Accablé de tiflesse & de douleur, j'irai dans les bois, j'arraterai l'écorce des arbres, & je la mangerai. Je ne leverai de grand matin, je chasserai le canard sanguitche, pour le faire aller dans la mer. Je etterai les yeux de tous côtés, pour voir si je ne touverai pas quelque part, celle qui fait l'objet le ma tendresse & de mes regrets.

Cette chanson s'appelle Aanguitche, parce

M. Krachenninikow a noté une autre chanson amschadale, faite en l'honneur de quelques uses. On y remarque ces couplets.

«Si j'étais cuisinier de M. l'Enseigne, je n'ô-jerais la marmite qu'avec des gants.

»Si j'étais M. le Major, je porterais toujours une belle cravate blanche.

»Si j'étais Ivan, fon valet, je porterais de beaux bas rouges.

» Si j'étais Etudiant, je décritais toutes les belles filles. »

Cet étudiant est M. Krachenninikow: la chanson ut aussi qu'il fasse la description de toutes les utes curiosités naturelles du Kamschatka.

Hhij

Kamfcharka.

Kamfchatka.

Du reste, il s'étonne que les Kamschadales qui montrent beaucoup de goût pour la musique, n'aient d'autre instrument qu'une espèce de flûte faite avec le tuyau d'une plante, qu'on appelle angélique; «tuyau, dit-il, sur lequel on ne peut piouer aucun air. Mais il ferait bien plus surprenant qu'ils aimassent la musique, avec si peu d'invention, de ressources & de loisir. C'est un irer la mat des premiers arts de l'homme en société; mais ché; &, si l' un des derniers qu'il perfectionne. Il faut tant de ll y a tre fensibilité, d'oisseté, de mollesse même, pour pelle incura préparer & façonner les organes aux délices de les cance la musique, qu'elle n'entre souvent dans le génicalismes doute; d'une Nation, que lorsqu'il est éteint sur tous de-là vient les autres arts qui demandent de l'action, de onde leur veilles, du travail. Peut-être aussi faut-il naître dans leurs organisé pour la belle musique, & ce n'est pas la pagnols l'or don des Peuples du Nord. Elle arrivera difficile monde. Les ment jusqu'au cinquantieme degré de latitude. purer les ca Les plaisirs des Kamschadales sont très-bornés mennent, bu

leurs maux ne le sont pas autant, quoiqu'en petite plaies, q nombre. Leurs principales maladies sont le score peine, & len but, les ulceres, le cancer, la jaunisse. Chacul Il y a des de ces maux a plusieurs remèdes. On se guér Telle est un du scorbut, au Kamschatka, par l'application de letite vérole certaines feuilles sur les gencives, ou par de inne bien c boissons. On prend des décoctions de plantes dus la poitri d'une espèce de gentiane, ou de bourgeon de la mort, q

cèdre, qu'e on mange Les ulce

fouvent me pouces de dinguante cest un sig

Les ulceres sont très-dangereux au Kamschatka, souvent mortels. Ils ont quelquefois deux ou trois Maladies & pouces de diamètre, & s'ouvrent en quarante ou Remèdes.

on mange de l'ail fauvage.

sinquante trous. S'il n'y a point de suppuration, l'est un signe de mort. On y applique, pour atirer la matiere, la peau fumante d'un lievre écoriété ; mais ché; & , si l'on peut , on arrache la racine de l'ulcere.

Il y a trois maladies au Kamschatka, qu'on appelle incurables ; la paralysie , le mal vénérien délices de les cancers. La premiere est de tous les pays ans le génicalians doute; mais plus rare chez les Sauvages, & nt sur tous de-là vient qu'ils ne savent pas la guérir. La section, de monde leur vient des Russes, qui l'ont apportée ut-il naître lans leurs pays de conquête, comme les Esn'est pas la pagnols l'ont prise à la conquête du nouveau era difficile monde. Les éponges marines font, dit-on, suplatitude. purer les cancers; & le sel alkali qu'elles conrès-bornés de mennent, brûle les chairs mortes de ces sortes iqu'en peti de plaies, qui guérissent quelquesois, mais avec ont le scor peine, & lentement.

se. Chacu Il y a des maladies de peau très-dangereuses. n se guér selle est une espèce de galle, qui, comme la olication de letite vérole, vient à tout le monde, & moisou par de onne bien des victimes. Elle fait son éruption de plantes jous la poitrine, en forme de ceinture, & mene purgeon de la mort, quand elle ne suppure pas. Les en-

Kamf chatka.

Hhiii

## 486 HISTOIRE GENERALE

Kamfcbatka. fans ont une galle particuliere, qu'on appelle teoved.

Dans certains maux de reins, on se frotte la partie malade devant le seu, avec de la ciguë sans toucher à la ceinture, de peur qu'il n'en résulte des convulsions, ou des crispations de perfs.

Dans les douleurs des jointures, on y applique une espèce de champignon qui croît sur le bou leau. On l'allume par un bout, & il brûle comm de l'amadou, jusqu'à la chair vive, où il sai une plaie, qui, après avoir rendu du sang, serme ou se séche avec la cendre de cette sont d'agaric.

Les femmes ont une herbe, dont elles se par fument en certaines parties, pour irriter, pou assourir l'amour, ou ses desirs. Elles boivent d certaines infusions pour être plus sécondes; d'au tres infusions pour ne pas avoir d'ensans. Le Peuples sauvages ont donc aussi des malheureux qui craignent de se multiplier!

Un remède infaillible contre la jaunisse, est u lavement d'iris sauvage, ou de violette des bois On en pile la racine toute fraîche, dans l'ea chaude, & l'on en verse le suc, blanc comm du lair, dans une vessie où est attachée une ca nule. La maniere de prendre ces sortes de remèdes, est de se coucher en avant, la tête baissée.

en pressar ne ressent pourrait

Les fe contre le La décoé poisson,

Les Ka de Chirus

cettes ni
une partic
tour avec
un outil
laissent co
perdre. C
il faut pa

Les Kar

fuprême, langue. Que du cie ils n'avaier tout - puisse ont répondent present leur plentaient present leur plentaient puelques-uquelques-u

« Dieu

appelle

E

frotte la la ciguë il n'en ré ations de

y applique r le bou le comm où il fai a fang, f cette fort

les se par iter, pou poivent d ides; d'au nfans. Le alheureux

ise, est u e des boil dans l'ea nc comm e une ca res de re ête baissée en pressant la vessie sous le ventre. Ces seringues ne ressemblent pas mal à une cornemuse, & l'on pourrait s'y tromper au premier coup-d'œil.

Les feuilles d'ulmaria pilées, sont bonnes contre les morsures d'un chien ou d'un loup. La décoction de cette plante bouillie avec du poisson, soulage du mal aux dents.

Les Kamschadales n'ont besoin d'aucune espèce de Chirutgien, même pour la saignée. Sans lancettes ni ventouses, quand ils veulent soulaget une partie malade, ils prennent la peau d'alentour avec des pincettes de bois, la percent avec un outil tranchant de crystal, ou de pierre, & laissent couler autant de sang qu'ils en veulent perdre. C'est assez parler des maladies du corps, il faut passer à celles de l'esprit.

Les Kamschadales n'ont aucune idée de l'Être suprême, & n'ont point le mot Esprit dans leur Religion. langue. Quand M. Steller leur demandait, si à la vue du ciel, du soleil, de la lune & des étoiles. ils n'avaient jamais pensé qu'il y eût un Être tout-puissant, créateur de toutes choses, ils lui ont répondu assirmativement, « que jamais cela » ne leur était venu dans l'idée, & qu'ils ne nsfentaient, & n'avaient jamais senti pour cet » Être suprême, ni amour, ni crainte.» Voici quelques-unes de leurs opinions religieuses.

«Dieu n'est la cause ni du bonheur, ni du H h iv

chatka.

Kamîchatka. malheur; mais tout dépend de l'homme. Le monde est éternel. Les ames sont immortelles. Elles seront réunies au corps, & toujours sujettes à toutes les peines de cette vie, excepté la faim.

Toutes les créatures, jusqu'à la mouche la plus petite, ressusérement après la mort, & vivront sous terre. Ceux qui ont été pauvres dans ce monde, seront riches dans l'autre, & ceux qui sont riches ici, deviendront pauvres à leur tour. Ils ne croient pas que Dieu punisse les sautes, car celui qui fait mal, disent-ils, en preçoit le châtiment dès-à-présent.

» Ils pensent que le monde empire de jour en » jour, & que tout dégénere, en comparaison » de ce qui a existé autrefois, »

Au défaut d'idées justes sur la Divinité, les Kamschadales ont fait des Dieux à leur image, comme les autres Peuples. « Le ciel & les astres, » disent-ils, existaient avant la terre. Koutkhou » créa la terre; & ce sut de son fils qui lui était » né de sa semme, un jour qu'il se promenait » sur la mer.

» Koutkhou, disent d'autres Kamschadales, & sa » sœur Kouhtligith, ont apporté la terre du » ciel, & l'ont affermie sur la mer, créée par » Outleigin.

» Koutkhou, après avoir créé la terre, quitta

ple ciel, » qu'il eu n mée Sid » khou , ( » habits fa » saient d' ples anima » créés, & » de poisso leur Mythe torien du fables de l ∝ Koutkl » fille, & » marchât »les collin pétait plate

»creusés en

» Tigil v

»l'art de si

»prendre c

Ȉ faire de

»de s'habill

reftres,

veiller fur

stite, vêtu

poileaux : c

rent com

Kami-

chatka.

ne. Le rtelles. urs suexcepté

pauvres
pauvres
pauvres
pauvres
punisse
pinisse

jour en

paraison

ité , les
image ,
s aftres,
outkhou
lui était
omenait

es,&ía rre du éée par

, quitta

» le ciel, & vint s'établir au Kamschatka. C'est-là » qu'il eut un fils appellé Tigil, & une fille nommée Sidanka, qui se marierent ensemble. Kout» khou, sa femme & ses ensans, portaient des » habits faits de feuilles d'arbres, & se nourris» saient d'écorce de bouleau & de peuplier; car » les animaux terrestres n'avaient point encore été » créés, & les Dieux ne savaient point prendre » de poisson. » Sont-ce les Chinois qui ont porté leur Mythologie aux Kamschadales? Est-ce l'Historien du Kamschatka, qui prête à ce pays les sables de la Chine?

«Koutkhou abandonna un jour son fils & sa » fille, & disparut du Kamschatka. Quoiqu'il » marchât sur des raquettes, les montagnes & » les collines se formerent sous ses pas : la terre » était plate auparavant; mais ses pieds enfonce-» rent comme dans de la glaise, & les vallons » creusés en conservent la trace.

» Tigil voyant augmenter sa famille, inventa » l'art de faire des filets avec de l'ortie, pour » prendre des poissons. Son pere lui avait appris » à faire des canots. Il enseigna à ses ensans l'art » de s'habiller de peaux. Il créa les animaux ter» testres, & leur donna Piliatchoutchi, pour » veiller sur eux. Ce Dieu, d'une taille fort pe» tite, vêtu de peaux de goulu, est traîné par des » viseaux : ce ne sont pas des aigles, ni des co-

Kamfchatka. » lombes, mais des perdrix. Sa femme s'appelle » Tiranous.»

Koutkhou a fait beaucoup de sottises, qui ne lui attirent que des malédictions, au-lieu de louanges & de prieres. Pourquoi tant de montagnes, de précipices, d'écueils, de bancs de sable, de torrens ou de rivieres si rapides, tant de pluies & de tempêtes? Les Kamschadales n'ont que des injures à lui dire, pour de si mauvais offices. Soit peu de crainte, ou d'amour dans leur culte, ils n'offrent au Dieu qu'ils estiment le plus, que les ouies, les nageoires, ou les queues des poissons, qu'ils jetteraient dans les immondices, «Ils ont (dit M. Krachenninikow) cela de no commun avec toutes les Nations Asiatiques, qui soffrent seulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien, & qui gardent pour elles ce qu'elles peuvent manger. Les Dieux peuvent ne pas s'en irriter; mais il n'est pas sûr que les Prêtres s'en contentent.

Au reste, si les Kamschadales ne donnent rien à leurs Dieux, c'est qu'ils en attendent peu de chose. I's sont un Dieu de la mer, qu'ils appellent Mitg, & qu'ils représentent sous la sorme d'un poisson. Ce Dieu ne songe qu'à lui. Il envoie les poissons dans les rivieres, mais pour y chercher du bois propre à la construction de ses canots, & non pour servir de nourriture aux

hommes. Dieu pu

En re capables président mauvais g & volent lis en en des bois portent de pleurent geurs, &

mal-faifa nuées, d' L'arc-en fillons qualla trace car il fai fans des la des carian palais.

Piliate

Touila

Ils provie
quand il
le corps.

Gaëtch les homn 'appelle

qui ne lieu de le monancs de les, tant chadales e fi mauour dans diment le es queues immon) cela de ques, qui

ne vaut

qu'elles

it ne pas

s Prêtres

nent rien

peu de
ls appella forme
ii. Il enpour y
n de ses
ture aux

hommes. Ces peuples ne peuvent croire qu'un = Dieu puisse leur faire du bien.

Kame chatka.

En revanche, ils connaissent des Dieux trèscapables de leur faire du mal. Ce sont ceux qui président aux volcans, aux sontaines bouillantes. Ces mauvais génies descendent la nuit des montagnes, & volent à la mer pour y prendre du possson. Ils en emportent un à chaque doigt. Les Dieux des bois ressemblent aux hommes; leurs semmes portent des ensans qui croissent sur leur dos, & pleurent sans cesse. Ces esprits égarent les voyageurs, & leur ôtent la raison.

Piliatchoutchi, ou Bilioukai, ne laisse pas d'être mal-faisant quelquesois. Ce Dieu habite sur les nuées, d'où il verse la pluie & lance les éclairs. L'arc-en-ciel est la bordure de son habit. Les sillons que l'ouragan fait sur la neige, sont la trace de ses pas. Il faut craindre ce Dieu; car il fait enlever dans des tourbillons les enfans des Kamschadales, pour supporter, comme des cariathides, les lampes qui éclairent son palais.

Touila est le Dieu des tremblemens de terre. Ils proviennent de ce que son chien Kozei, quand il le traîne, secoue la neige qu'il a sur le corps.

Gaëtch est le chef du monde souterrain, où les hommes vont habiter après leur mort. Cat

Kamfchatka. fous la terre qui est plate, est un ciel semblable au nôtre, & sous ce ciel est une autre terre dont les habitans ont l'hiver quand nous avons l'été, & leur été durant notre hiver.

C'est ainsi que les fausses notions de la Nature; ont engendré les fausses idées de la divinité. L'homme en général tire ses loix, ses mœurs & ses opinions religieuses de son climat. A la vérité, les conquêtes & les transmigrations modifient, alterent & défigurent quelquefois l'histoire civile & religieuse d'un Pays & d'une Nation. comme son caractere, sa langue, sa physionomie. Mais tant qu'un Peuple sauvage restera ignoré dans l'enceinte d'un pays borné par les eaux ou les montagnes, il prendra ses Dieux dans ses bois, dans la mer, dans les cavernes, dans les lieux sombres ou majestueux; en un mot, dans les grands objets, ou les grands effets de la Nature. La peur guidera toujours sa marche dans ses superstitions, & s'il cesse de craindre les fantômes créés par son imagination, ce sera pour s'effrayer d'autres fantômes étrangers.

La faiblesse de l'homme le rend timide; l'expérience du mal, peureux, & l'ignorance, crédule & fou dans ses peurs. Cependant la superstition des Kamschadales n'est pas toujours aveugle & mal raisonnée. Ils appellent, dit-on, bien & vertu, ce qui satisfait leurs desirs & leurs befoins; fa Monter is perte cert Ciel doit fonnable; taxer de homme q foi-même fociale.

Les Kar perstition, de vieilles comme si l'amour, d ment les c ceux de l ciennes ne détourner leur grand

Deux fe rent à voi L'une s'atta de laine roi rapidité, si mauvais aus des dents, évoquer les elles crient foins; faute & mal, ce qui peut leur nuire. Monter sur les volcans, c'est s'exposer à une perte certaine, c'est commettre un crime que le Ciel doit venger. Jusques-là leur crainte est raisonnable; mais voici une opinion qu'on doit taxer de lâcheté. C'est une faute de sauver un homme qui se noie, parce qu'on peut se noyer soi-même. Rien n'est plus contraire à la vis sociale.

Kamichatka.

perstition, que des magiciennes. Ce sont toujours de vieilles semmes qui ont exercé les sortilèges, comme si ce sexe, qui commence son régne par l'amour, devait le finir par la crainte; heureusement les charmes de la beauté l'emportent sur ceux de la magie. Au Kamschatka, les magiciennes ne prétendent que guérir les maladies, détourner les malheurs, & prédire l'avenir. Voici

Les Kamschadales n'ont pour nourrir leur su-

Magie.

Deux femmes assises dans un coin, murmurent à voix basse, on ne sait quelles paroles. L'une s'attache au pied un fil d'ortie entortillé de laine rougé. Elle agite son pied; si c'est avec rapidité, signe de bonheur; si c'est lentement, mauvais augure. Ces deux compagnes grincent des dents, en criant gouche, gouche: c'est pour évoquer les démons: quand elles croient les voir, elles crient en éclatant de rire, kkaï, kkaï. Après

leur grand sortilège.

lieux
ns les
nture.
es fuômes
rayer

able

lont

été ,

ure;

nité.

rurs

a vé-

odi-

toire

ion,

mie.

noré

x ou

bois,

l'excréerstieugle en &

Kamíchatka. une demi heure de vision, l'une répète sans cesse; ickki, c'est-à-dire, ils n'y font plus. Pendant ce temps-là, l'autre marmotte les paroles sur le visionnaire, pour l'exhorter & l'aider à n'avoir pas peur du diable.

On fait des sortilèges pour avoir du bonheur à la chasse, ou pour détourner le malheur. Si l'on n'a rien pris, c'est, dit toujours la sorciere, parce qu'on a négligé quelque pratique superstitieuse. Il faut expier cette omission, en faisant une petite idole de bois, qu'on va mettre sur un arbre.

Quand un enfant est né durant une tempête, c'est un mauvais présage. Dès qu'il aura l'usage de la parole, il saudra le réconcilier avec le diable; & c'est par un sortilège qu'on y réussir. On attend un ouragan; alors l'enfant se met tout nu, avec une coquille entre les mains. Il court autour de la cabane, en disant aux esprits malsaisans:

« la coquille est faire pour l'eau salée, & non pour l'eau douce : vous m'avez tout mouillé, pl'humidité me sera périr. Vous voyez que je suis nu, & que je tremble de tous mes mempères. Dès ce moment l'ensant est en paix avec les diables, & il n'attirera plus de tempête, ni d'ouragans.

Les Kamschadales Attachent beaucoup de mysteres aux songes. S'ils possédent, en songe, une jolie semme, ce bonheur est le présage d'une bonne

chasse. S'il foins, ils vermine, chez eux;

Mais un fuperstition Purification dogmes & est nécessai

Cette fê

quand les

finis. M. St elle avait é ce n'est pas chercher le ligieux. Si l l'année, c'e lèbre, qu'il circonstance cabanes, ap la pêche. S'i perstitieuses une expiatio & la crainte tout, il veut êttes qu'il v biens, il con public. Dans chasse. S'ils songent qu'ils satisfont à certains besoins, ils attendent des hôtes; s'ils rêvent à la vermine, ce seront des Cosaques qui viendront chez eux : ces Cosaques levent les impôts.

Kamfchatks.

Mais une seule cérémonie renserme toutes les superstitions des Kamschadales: c'est la sête de la Purification des fautes. Comme on y trouve les dogmes & les rits de la Religion du pays, il est nécessaire de la décrire avec quelque détail.

Fêres.

Cette fête se célèbre au mois de Novembre quand les travaux de l'été & de l'automne sont finis. M. Steller en conjecture que, dans l'origine, elle avait été instituée par la reconnaissance. Mais ce n'est pas dans ce sentiment, qu'il faut toujours chercher les premiers établissemens du culte religieux. Si les Kamschadales n'ont qu'une fête dans l'année, c'est au loisir de la saison où elle se célèbre, qu'il est naturel de la rapporter; c'est aux circonstances du retour de ce peuple dans ses cabanes, après la dispersion qu'exigent la chasse & la pêche. S'il y mêle beaucoup de pratiques fuperstitieuses; si le but même de son institution est une expiation religieuse, c'est que le desir du bien, & la crainte du mal, accompagnant l'homme partout, il veut intéresser à sa conservation tous les êtres qu'il voit, ou qu'il imagine. Il invoque les biens, il conjure les maux, soit en secret, soit en public. Dans une fête de Sauvages, chacun porte

parce use. Il petite e. inpête, l'usage vec le

lit. On

ut nu,

celle.

nt ce

ilion-

r pas

eur à

Si l'on

autour aifans : & non buillé , que je mem-

x avec

te, ni

e myle, une

Kamfchatka. fes craintes pour en faire un culte, comme ses provisions pour en faire un repas. Il s'y trouve des opinions communes, ainsi que des mets; & chacun s'arrête à ce qui le touche davantage.

Dans la fête des Purifications Kamschadales, on commence par balayer la iourte. On en ôte ensuite les traîneaux, les harnois, & tout l'attirail qui déplaît aux génies qu'on veut évoquer. Un vieillard & trois femmes, portent une natte qui renferme des provisions. On fait une espèce de hache avec de l'ioukola, qui est une pâte, & ces quatre personnages sacrés envoient chacun un homme dans le bois, avec ses provisions & sa hache, pour le voyage. Le tonchitche est une herbe mystérieuse, qu'on porte à la main, ou sur la tête, & qu'on met par-tout dans les cérémonies religieuses. Les hommes qui vont au bois couper du bouleau pour l'hiver, en ont sur la tête & sur leurs haches; les femmes & le vieillard dans leurs mains. Celles-ci, après le départ des quatre bûcherons, jettent le reste de leurs provisions aux enfans, qui se battent pour se les arracher.

Ensuite les semmes paitrissent ou taillent du ioukola, en sorme de baleine. On chausse la iourte; & le vieillard apporte une barbue, qu'il met dans un sossé, creusé devant l'échelle de la iourte. Il tourne trois sois sur la même place; les hommes, les semmes & les ensans, sont la même chose

Dieu Lare, I techelle, po de dehors da la grande id byer, & la r ui le fuiven Les vieilla nincipal, qu me pelle de

ment allum

roffrir une

propice, dé

grins, des

ictime est l'h

s vicillards

ment des n

those après

régaler les

de bois, so

fond au-de.

font des ch

dont on fai

de l'herbe

hitche , &

Un vicill

iant toujours
Pendant ces
Is coins de 1

Tome X

me fes trouve ets; &

les, on

enfuite rail qui In vieilqui renle hache s quatre homme he, pour térieuse; u'on met ses. Les eau pour ches; les Celles-ci, ettent le e battent

illent du hauffe la sue, qu'il elle de la place; les la même

chole

chose après lui. Il fait cuire de la sarana, pour régaler les mauvais génies. Chacun met ses idoles de bois, soit anciennes, soit neuves, dans le plasond au-dessus du foyer. Car le foyer & l'échelle sont des choses sacrées dans les jourtes.

Un vieillard apporte un gros tronc de bouleau, dont on fait la grande idole. On attache à celle-ci de l'herbe douce au cou, on lui offre du ton-hitche, & on la met sur le foyer. C'est le grand Dieu Lare. Ensuite les enfans se placent auprès de téchelle, pour attraper les idoles qu'on leur jette de dehors dans la iourte; puis un d'entr'eux prend la grande idole, la traîne par le cou autour du byer, & la remet à sa place, avec ses compagnons, qui le suivent en criant Alkhalalai.

Les vieillards s'asseient autour du soyer. Le nincipal, qui fait l'office de grand Pontise, prend me pelle de tonchitche, & dit au seu, nouvelment allumé: « Koutkchou nous ordonne de l'offrir une victime chaque année. Sois-nous propice, désend-nous, préserve-nous des chagrins, des malheurs & des incendies. » Cette stime est l'herbe même qu'il jette au seu. Tous s vieillards alors se levent, frappent des pieds, attent des mains, & sinissent par danser, en siant toujours Alkhalalalai.

Pendant ces cris, les femmes & les filles forten es coins de la jourte, les mains levées, avec de

Tome XVII.

Ιi

Kamfchatka.

Kamf-

regards terribles, des contorsions & des grimaces affreuses. Ces convulsions finissent par une danse accompagnée de cris & de mouvemens si surieux, qu'elles en tombent par terre, comme mortes l'une après l'autre. Les hommes les remporten à leurs places, où elles restent étendues san mouvement. Un vieillard vient prononcer su elles quelques paroles, qui les sont crier & pleure comme des possédées.

A la fin du jour, les quatre bûcherons reviennen avec tous les hommes qu'ils ont rencontrés, à portent un des plus gros bouleaux, coupé à l'acine. Ils frappeat à l'entrée de la jourte, avec e bouleau, battant des pieds, & jettant de grand cris. Ceux qui font dedans, leur répondent avec même bruit. Bientôt une fille s'élance en fureur, vol fur l'échelle, & s'attache au bouleau. Dix femme l'aident à l'emporter, mais le Chef de la jourte le en empêche. Toutes les femmes tirent le boules dans la jourte; tous les hommes qui font dehor l'en retirent, & les femmes tombent par terre excepté la fille qui s'était attachée au bouleau la praniere. Elles restent toutes sans mouvement.

C'est alors que le vieillard vient les désenchants M. Krachenninikow, de qui l'on a tiré cette de cription, dit que, dans une de ces sêtes, il vit u des filles obsédées, résister plus long, temps q les autres, aux paroles mystérieuses du vieilla

Enfinelle mal de co d'avoir éco lui dit qu'e le feu des remordsét

Les hor

portent da

vilions que

de petites
fe font emplon leur pré
mettant une
barbouille
bonnets d'he
elles n'ont paquets, &
ou démons,

Toutes le nalogie aver peuple qui la dans la iour baleine, fair Les gestes & rémonie, l'o fair à cette o vents & de mortes sur le

rimaces
e danse
furieux
mortes
nporten
des fan
ncer su
c pleure

eviennen
ontrés, é
oupé à l
orte, ave
de grand
ent avec
in femme
iourte l
le boules
or dehor
par terre
leau la pr

ement.
fenchanto
cette de
, il vit u
temps q
a yicillar

Enfinelle reprit ses sens, & se plaignant d'un grand mal de cœur, elle sit sa confession, & s'accusa d'avoir écorché des chiensavant la sête. Le vieillard lui dit qu'elle aurait dû s'en purisser, en jettant dans le seu des nageoires & des ouies de poissons. Le remordsétait insensé: l'expiation devait être ridicule.

Les hommes qui reviennent du bois, ne rapportent dans les nattes où l'on avait mis des provisions que des coupeaux de bouleau. On en fait
de petites idoles, en l'honneur des démons qui
se sont emparés des semmes. On les range de suite,
on leur présente trois vases de sarana pilée, en
mettant une cuiller devant chaque idole. On leur
barbouille le visage de vaciet. On leur fait des
bonnets d'herbe; &, après avoir mangé les mets où
elles n'ont pas touché, on fait, de ces idoles, trois
paquets, & l'on jette au seu tous ces petits dieux
ou démons, avec de grands cris & des danses.

Toutes les cérémonies de cette fête ont de l'annalogie avec les occupations & les besoins du peuple qui la célèbre. Une femme vient à minuit dans la iourte d'assemblée, avec une figure de baleine, faite d'herbe, qu'elle porte sur le dos. Les gestes & les grimaces de cette nouvelle cérémonie, l'objet du culte, tout ce qui se dit & se sait à cette occasion, n'est que pour obtenir des vents & de la mer, qu'ils envoient des baleines mortes sur les côtes du Kamschatka.

Kami'chatka-

### 500 HISTOIRE GENERALE

Kamfchatka. Le lendemain matin, de vieilles femmes font à-peu-près les mêmes extravagances devant des peaux de veaux marin. Elles ont des courroies faites du cuir de cet animal, & les allumant comme des bougies, elles en parfument, ou empestent la iourte. Cette fumigation s'appelle une Purification.

Ensuite une femme entre dans la iourte, par la seconde ouverture, qu'on appelle chopkhade. ou ioupana, tenant un loup fait d'herbe douce, & rempli de graisse d'ours. Les hommes & les femmes se disputent ce loup; le premier sexe l'emporte enfin : un homme tire une fleche sur ce loup, & les autres le déchirent, & mangent la pâte & les matieres comestibles dont il est formé. « Quoique ples Kamschadales, dit M. Krachenninikow, ne » soient pas plus en état de rendre raison de cette » cérémonie, que de celle de la baleine; quoiqu'ils signorent si elle a rapport à leurs opinions su-» perstitieuses, ou non, & pourquoi elle se pra-• tique; il me parait cependant que ce n'elt qu'un • simple divertissement, ou un emblême du desir qu'ils ont de prendre & de manger des baleines n & des loups.∞

Après ces diverses cérémonies, on apporte dans la iourte des branches de bouleau. Chaque Chef de famille en prend une, &, après l'avoir courbée en cercle, il y fait passer deux fois sa femme & ses ensans, qui dansent en rond au sortir de ce fête se rer de la iour les quarre place ensi née, sans

Telle d

Kamichada

que différe Au-lieu de ont celle o portant au aux idoles de l'eau pa ont apporte ces porteur en met un dans les fea qu'il jette a élémens fe fe de ce Kamí » à boire de l'Auteur Ru

Il se fait cretes, don dans le secre ni d'être pul pour la curie es font ant des urroies comme stent la fication. te, par khade . uce, & femmes emporte e loup s pâte & Quoique ow, ne de cette uoiqu'ils ions fufe praelt qu'un

orte dans ue Chef courbée emme & ir de ce

du desir

baleines

cercle. Cela s'appelle se purisier de ses sautes. La sette se rermine par une procession qu'on fait autour de la iourte, en trasnant le grand bouleau, que les quatre députés ont apporté de la forêt. On le place ensin sur la balagane, où il reste toute l'année, sans la moindre vénération.

Telle est la fête de la purification chez les Kamschadales du Midi. Elle se célèbre avec quelque dissérence dans les rites, chez ceux du Nord. Au-lieu de la cérémonie d'envoyer au bois, ils ont celle d'envoyer à l'eau. Deux hommes nus, portant au cou des guirlandes qu'on vient d'ôter aux idoles, vont à la riviere avec un seau, puiser de l'eau par un trou fait dans la glace. Quand ils ont apporté leurs seaux dans la jourte, l'un de ces porteurs d'eau prend une longue allumette, en met un bout dans le feu, puis la trempe dans les seaux, d'où il tire un morceau de glace, qu'il jette au feu. Après le tribut que ces deux élémens se sont payé réciproquement par les mains de ce Kamschalde, «il donne à tous les assistans nà boire de l'eau, comme de l'eau bénite, » dit l'Auteur Russe.

Il se fait ensuite une ou deux cérémonies secretes, dont tout le mystere, ou le prix, est dans le secret même, qui ne mérite ni d'être vu, ni d'être publié. Tout ce qu'on peut en dire ici, pour la curiosité, c'est qu'on y purisse toutes les. Kamfchatka.

Kamfchatka. personnes qui ont été malades, ou en danger de se noyer. Cette purification du passé, qui sert de préservatif pour l'avenir, consiste pour les malades, à souler aux pieds des guirlandes de tonchitche, dont on leur avait couronné la tête; & pour les autres, à se coucher sur le soyer, qui est couvert de cendre chaude, appellant à leur secours des personnes qui viennent les retirer de la cendre, avec le même empressement que s'ils se noyaient.

Le lendemain de cette purification, on prend deux bottes de paille, ou d'herbe seche, pour en saire le pom. C'est une sigure d'homme, qui n'a qu'un pied de hauteur, & à laquelle on attache un priape de deux toises de longueur. On la suspend au plasond, par ce priape. On courbe en arc cette longue baguette, & l'on sette la sigure au seu. Tout ceci n'a point de sens, ni d'objet. Ce sont des soux qui appaisent un mal imaginaire, par des remèdes qui en sont l'aliment, comme sont tous les superstitieux à qui la peur a troublé la raison. Mais ces solies se terminent par des jeux qui divertissent.

Les hommes qui sont dans les iourtes bien chaussées, jettent les tisons dehors, les semmes les rejettent dedans. C'est à qui l'emportera Les semmes tâchent de semmes l'ouverture de la iourre, les hommes, de les en chasser. Les tisons volent

de part & qui sont er les homme rangés en l thent d'en jourte. Cha l'un des de encore por trouve, de igal de pri chacun repr « La fêce pétait jadis dant un n velle lune établie sur vues religie pjourd'hui i pune choie dant la fê »bien que l ration che ment chez Editeur, dit equi n'a po déluge, ta

»comme ch

que quelqu

D

fert de les maides de la tête;
foyer,
cellant à
les reessement

n prend
e, pour
me, qui
le on atneur. On
n courbe
jette la
fens, ni
un mal
ont l'alik à qui la
s fe ter-

rtes bien femmes tera. Les la iourre, ns volent

de part & d'autre, comme des susées. Les semmes, qui sont en plus grand nombre, traînent par terre les hommes qui veulent les chasser; les hommes, rangés en haie sur les deux côtés de l'échelle, tâ-thent d'emmener les semmes prisonnieres dans la jourte. Chaque parti veut en avoir le plus, & si l'un des deux en a fait davantage, l'autre combat encore pour les lui enleve: jusqu'à ce qu'on se trouve, de part & d'autre, avoir un nombre égal de prisonnieres. Alors se fait l'échange, & chacun reprend sa semme.

«La fête de la purification, dit M. Steller, pétait jadis célébrée par les Kamschadales, pendant un mois entier. Elle commençait à la noupvelle lune. » On en conclut qu'elle avait été ttablie sur des fondemens solides, & par des vues religieuses. «Ces Peuples jettent encore auojourd'hui tout dans le feu, & regardent comme nune choie sacrée, tout ce que l'on brûle penadant la fête. En effet, la nouvelle lune, aussi »bien que le feu sacré, a toujours été en vénépration chez plusieurs Nations, & particuliereoment chez les Hébreux. M. Steller, ou son Editeur, dit à ce sujet, « que c'est le seul Peuple equi n'a point perdu le véritable culte après le déluge, tandis que chez les autres Nations, »comme chez les Kamschadales, il n'en est resté •que quelques traces. » Mais est-ce à propos du Kamfchatka.

I i iv

#### 504 HISTOIRE GENERALE

Kamfchatka.

déluge qu'on doit parler du culte du feu, & quel rapport a donc ce culte avec le véritable? Le déluge est la catastrophe la plus universelle & la plus attestée que le globe ait éprouvée, & le culte du feu est le plus généralement répandu sur la terre. L'embrasement du monde aurait bien pu, ce semble, faire imaginer des bydrophories, parce que l'eau éteint les incendies; mais le feu n'arrête point les inondations. Pourquoi donc révérer le feu en mémoire du déluge ? Est-ce parce que le soleil dessécha les eaux qui couvraient la terre? Sans chercher l'origine des cultes & des fêtes dans la commémoration du déluge, dont le soleil ne paraît ni la cause, ni le remède, n'est-il pas plus vraisemblable que les cultes se sont répandus comme les hommes & les langues, de la zône torride dans toutes les terres, & que le culte du soleil, assez naturel aux habitans d'un climat où cet astre circonscrit ses révolutions annuelles, & répand les plus fortes influences du bien & du mal physiques, se sera dispersé sur la terre avec les Nations, que la destruction, & la population même, auront poussées autour du globe. Ces Nations, chassées de leur pays, ou par la multiplication des habitans, ou par des calamités & des fléaux inattendus, auront porté dans leurs émigrations, & la vénération de l'astre sous lequel elles vivaient, & le rémoignage de la ca-

tastrophe Elles aur regardaio qu'elles : a par-to nuilible plus dans principes deux age On aura ils faifaie fentiel, mêmes, adorer. I des Philos culte. Il volutions. ter l'effet à la super frappant, des idées passion la Kamfcatka aux attaqu à ses habi qu'il peut conçue ou

Mais on n

& quel ble? Le elle & la , & le andu fur rait bien phories, is le feu donc ré--ce parce raient la es & des ge, dont remède, tes se sont gues, de & que le itans d'un itions anences du rsé sur la on, & la utour du s, ou par des calaorté dans ffre sous

de la ca-

tastrophe qui les avait fait sortir de leur patrie. Elles auront, à-la-fois, adoré 'e soleil, qu'elles regardaient comme leur conservateur, & l'Océan, qu'elles fuyaient comme leur exterminateur. Il y a par-tout des traces de l'influence salutaire & nuisible des deux élémens les plus utiles & les plus dangereux, l'eau & le feu. Ce sont les deux principes les plus sensibles de la génération, les deux agens les plus universels de la destruction. On aura cru qu'ils pouvaient tout, & que seuls, ils faisaient tout. Le mouvement qui leur est essentiel, & dont la source est, ce semble, en euxmêmes, aura contribué à les faire craindre & adorer. Les sens du vulgaire, le raisonnement des Philosophes, tout aura conduit l'homme à ce culte. Il ne faut pour cela ni traditions, ni révolutions. Mais ces deux choses peuvent augmenter l'effet naturel de la crainte, qui est le penchant à la superstition. Dès-lors le culte doit être plus frappant, plus solemnel, & se ressentir vivement des idées de désolation, qui se sont mêlées à la passion la plus forte des hommes. Au-reste, le Kamscatka est trop voisin de la mer, trop sujet aux attaques de cet élément, pour ne pas inspirer à ses habitans une frayeur religieuse des maux qu'il peut leur faire, & une opinion vague, soit conçue ou transmise, de ceux qu'il leur a faits. Mais on ne doit pas se hâter de prononcer sur le

Kamfchatka.

#### sc6 HISTOIRE GÉNÉRALE

Kamfchatka.

culte d'un Peuple, sans avoir entendu ses dogmes; rien n'est plus incertain que d'en juger par ses cérémonies. Les hommes sont si enclins & si sujets à se tromper en matiere de superstition; qu'on ne sait jamais bien ce qu'ils adorent, si c'est l'idole, ou l'offrande, ou l'autel, ou les vases & les instrumens, ou les paroles du culte, ou même le prêtre. La vénération religieuse erre vaguement sur toutes ces choses, car le propre de la peur est de confondre les objets & les idées; fur-tout dans l'ombre & l'obscurité. Mais on ne se trompe gueres sur les opinions religieuses d'un Peuple, quand on voit qu'elles ont du rapport à ses actions. Demandez aux Kamschadales ce que c'est que les éclairs. Ils vous répondront, ce sont les esprits Gamouli, qui, en chaustant leurs hartes, se jettent les tisons à demi-consumés. Ouand ils entendent le tonnerre, ils difent Koutkhou batti - touskheret , Koutkhou tire fes canots; car ils pensent que ce Dieu passe ses canots d'une riviere à l'autre, & qu'il entend aussi le même bruit, quand ils font la même chose. Ce Dieu craint leur tonnerre, comme ils craignent le sien. Lorsqu'il tombe de la pluie, ce sont les Gamouli qui pissent. S'il fait un grand vent, c'est Balakirg, fils de Koutkhou, qui secoue les cheveux longs & frisés, sur la face d'un pays. Durant son absence, sa femme Zavina se met du

ronge po fait l'éclar la nuit de ciel est so

Les Ka mais ils o Ce font, leur préd coupe en rien dire a l'homme meurt que

Si les !

de superst

ont auffi p Avant d'a font une comme de lent contre petits caill fignifient l douce, les des boulet poisson & c bouleau, e de canot; nageait sur les veaux fait l'éclat de l'aurore & du crépuscule. S'il passe la nuit dehors, elle pleure, & c'est pourquoi le ciel est sombre.

Kamfchatka.

Les Kamschadales voient très-peu de serpens; mais ils ont une crainte superstitieuse des lézards. Ce sont, disent-ils, les Gaëthe, qui viennent leur prédire la mort. Si on les attrape, on les coupe en petits morceaux, pour qu'ils n'aillent rien dire au Dieu des morts. Si un lézard échappe, l'homme qui l'a vu, tombe dans la tristesse, & meurt quelquesois de la peur de mourir.

Supersti-

Si les Kamschadales font quelques grimaces de superstition, pour conjurer les maux, ils en ont aussi pour attiter les biens dont ils ont besoin. Avant d'aller à la pêche du veau marin, ils en font une espèce de représentation mystique, comme des enfans. Une grosse pierre qu'ils roulent contre une iourte, représente la mer; des petits cailloux, qu'ils mettent sur cette pierre; lignifient les vagues; des petits paquets d'herbe douce, les veaux marins. On met ces paquets entre des boulettes de Tolkoucha, pâte faite d'œufs de poisson & d'autres mêlanges. Avec de l'écorce de bouleau, on fait une espèce de vase en forme de canot; on le traîne sur le sable, comme s'il nageait sur la mer. Tout cela se fait pour inviter les veaux marins à se laisser prendre; en leur

ent , fi ou les culte . se erre propre s idées, s on ne les d'un rapport lales ce ont, ce int leurs nfumés. difent tire ses affe fes entend même comme

a pluie,

n grand

lecoue.

n pays.

met du

gmes;

par fes

s & fi

tition ;

Kamf-

montrant qu'ils trouveront au Kamschatka de la nourriture, une mer, & ce qu'il leur faut. Dans la iourte, les Kamschadales ont des hures de veau marin, à qui ils font des prieres & des reproches; comme si ces animaux resusaient de venir chez des hôtes qui les régalent si bien. La fin du repas qu'ils présentent à ces amphibies, aboutit à manger eux-mêmes tous les mets qu'ils leur ont offerts; car une Religion qui ne donnerait rien à manger, ne serait pas bonne pour des Sauvages.

Ceux des Kamschadales qui sont la pêche de la baleine, s'y préparent par des cérémonies à-peuprès semblables. Ils façonnent une baleine de bois, d'environ deux pieds de longueur. Ils la portent en procession, d'un balagane dans une iourte. Ils placent devant la *Ioupana*, un grand vase plein de *Tolkoucha*. Ensuite on tire la baleine de la iourte, en criant, la baleine s'est ensuie dans la mer. On va la remettre dans un balagane neuf sait exprès, où on laisse une lampe allumée, avec un homme pour empêcher qu'elle ne s'éteigne pendant la faison de la pêche, qui dure depuis le printemps jusqu'en automne.

Enfin la superstition des Kamschadales paraît fur-tout dans leurs usages à l'égard des morts, qui, dans tous les pays, ont toujours été la terreur des vivans. Cette peur fait qu'au Kamschatka,

l'on n'ofe même log mort, Heu truire une frayeur de nération p donnent à c'est par u « Ceux, di par les ch monde f une autre fer les cade leurs iourte victimes, s' & feront gr

Fii

atka de ur faut. s hures s & des aient de pien. La phibies, ets qu'ils ne donpour des

. E

the de la sà-peueine de r. Ils la lans une un grand a baleine fuie dans ane neuf sée, avec s'éteigne

es paraît morts, la ter-

e depuis

l'on n'ose rien porter de ce qui leur a servi, pas 🕿 même loger dans l'habitation on un homme est mort. Heureusement il en coûte peu d'en construire une autre. Mais il est singulier que cette frayeur des morts n'inspire pas une sorte de vénération pour les cadavres. Les Kamschadales les donnent à manger à leurs chiens. Il est vrai que c'est par un motif d'intérêt pour les hommes. « Ceux, disent-ils, dont le corps aura été dévoré » par les chiens, en auront de très-bons dans le • monde souterrain. » Cependant ils ont encore une autre raison d'intérêt personnel, pour exposer les cadavres à la voierie, devant la porte de leurs iourtes. Les esprits malins qui ont tué ces victimes, s'en contenteront peut-être en les voyant, & feront grace aux vivans.

Kamfchatka,

Fin du dix septieme Volume.



# DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

Suite du Livre II. Voyages au Nord-Ouest & au Nord-Est, Page 1
Livre III. Islande, 197
Appendice au Livre III. Isle de Jean Mayen. Nouvelle-Zemble, 327
Livre IV. Kamschatka, 341
Chapitre premier. Climat. Minéraux. Animaux, Ibid.
Chap. II. Habitans du Kamschatka, 442

Fin de la Table des Chapitres.

**\*** 

RES

ıme.

ages au Page i

197

Isle de le, 327

341

at. Mi-

Ibid.

ka, 442

tres.

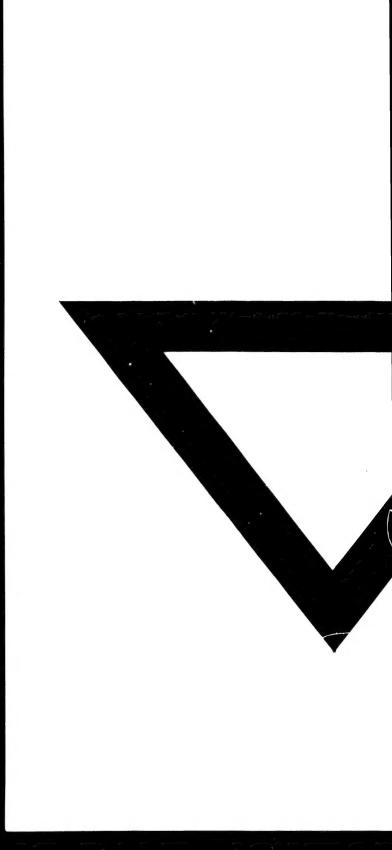